

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

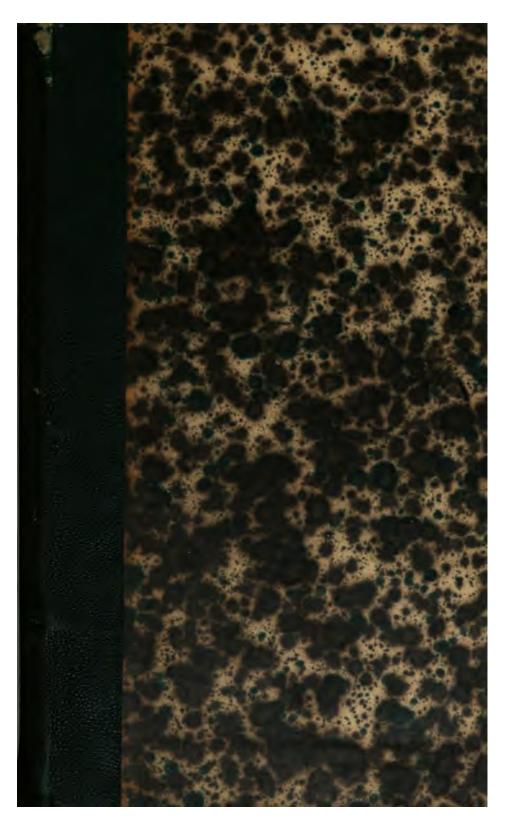

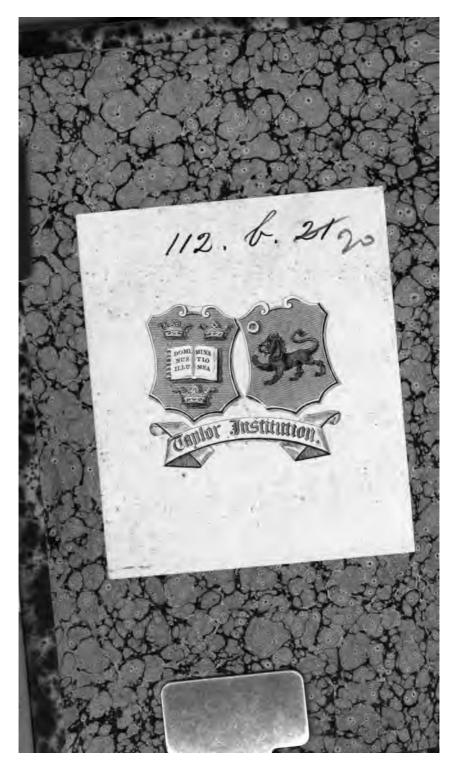

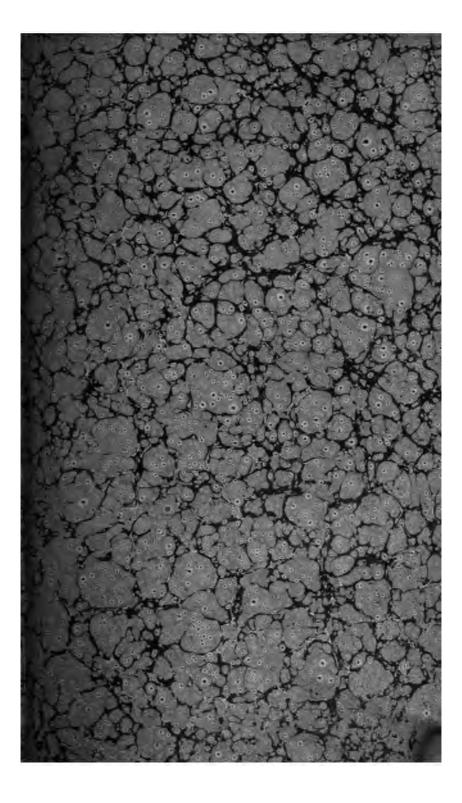

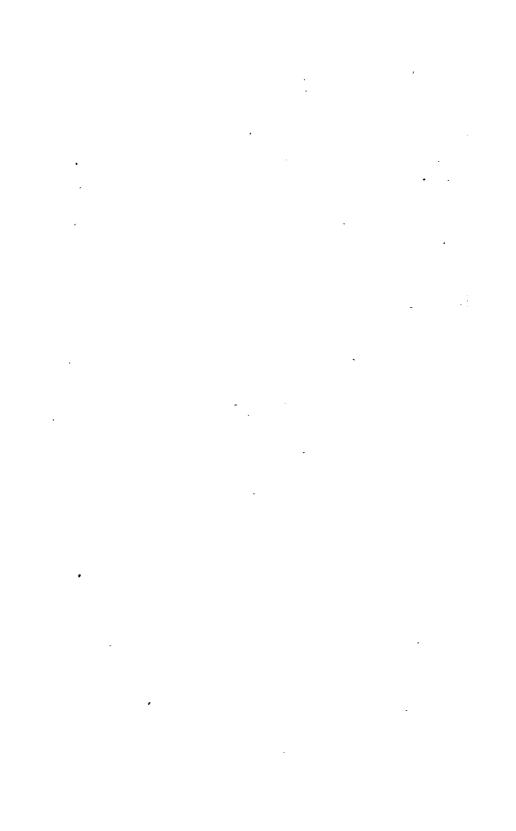

• 

# L'ART DE VÉRIFIER LES DATES DES FAITS HISTORIQUES, DES CHARTES, DES CHRONIQUES,

ET AUTRES ANCIENS MONUMENTS,

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEUR.

#### Get auvrage se transa aussi: /

Chez ARTHUS-BERTRAND, libraire, rue Hauteseuille,

## L'ART

# DE VÉRIFIER LES DATES

DES FAITS HISTORIQUES,

DES CHARTES, DES CHRONIQUES,

ET AUTRES ANCIENS MONUMENTS,

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEUR,

Par le moyen d'une Table Chronologique, où l'on trouve les Olympiades, les Années de J. C., de l'Ere Julienne ou de Jules César, des Ères d'Alexandrie et de Constantinople, de l'Ère des Séleucides, de l'Ère Césaréenne d'Antioche, de l'Ere d'Espagne, de l'Ère des Martyrs, de l'Hégire; les Indictions, le Cycle Pascal, les Cycles Solaire et Lunaire, le Terme Pascal, les Pâques, les Èpactes, et la Chronologie des Éclipses;

Avec deux Calendriers Perpétuels, le Glossaire des Dates, le Catalogue des Saints; le Calendrier des Juiss; la Chronologie historique du Nouveau Testament; celle des Conciles, des Papes, des quatre Patriarches d'Orient, des Empereurs Romains, Grecs; des Rois des Huns, des Vandales, des Goths, des Lombards, des Bulgares, de Jérusalem, de Chypre; des Princes d'Antioche; des Comtes de Tripoli; des Rois des Parthes, des Perses, d'Arménie; des Califes, des Sultans d'Iconium, d'Alep, de Damas; des Empereurs Ottomans; des Schahs de Perse; des Grands-Maîtres de Malte, du Temple; de tous les Souverains de l'Europe; des Empereurs de la Chine; des grands Feudataires de France, d'Allemagne, d'Italie; des Républiques de Venise, de Gènes, des Provinces-Unies, etc., etc., etc.

PAR UN RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR;

Réimprimé avec des corrections et annotations, et continué jusqu'à nos jours,

Par M. DE SAINT-ALLAIS, chevalier de plusieurs Ordres, auteur de l'Histoire généalogique des Maisons souveraines de l'Europe.

TOME QUINZIÈME.

#### A PARIS,

RUE DE LA VRILLIÈRE, N°. 10, PRÈS LA BANQUE,

VALADE, IMPRIMEUR DU ROI, RUE COQUILLIÈRE

The state of the first of the state of the s

# L'ART

DE

# VÉRIFIER LES DATES.

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

### SEIGNEURS ET COMTES D'EGMOND (\*).

Les seigneurs, puis comtes d'Egmond, prirent leur nom du château d'Egmond, au bourg appelé de même, à quelques lieues d'Alcmaer, dans la Nord-Hollande, place qui fut détruite par les rebelles, pendant les troubles des Pays-Bas, au seizième siècle, et cela en dépit, tant de ce que Lamoral, comte d'Egmond, s'était séparé des seigneurs revoltés, pour rester avec le duc d'Albe, qui lui fit trancher la tête, que de ce que ses fils, au lieu de venger la mort de leur père, étaient demeurés attachés à l'Espagne. Procope-François, mort en 1707, fut le dernier mâle de cette illustre maison, qui fut connue dès le douzième siècle, et qui, dans le quinzième, a donné des ducs à la Gueldre. Quelques-uns l'ont prétendu faire descendre des anciens rois ou ducs de Frise; mais cette origine est tout-à-fait fabuleuse. Ce qu'il ya de certain, c'est que les ancêtres des seigneurs d'Egmond furent les avoués de l'abbaye d'Egmond, fondée au

<sup>(\*)</sup> Cet article a été fourni par M. Brust. X.V.

dixième siècle par Thierri I, comte de Hollande, qui n'était qu'à une lieue du château d'Egmond, mais qui a été également ruinée dans les révolutions des Pays-Bas. Jean à Leidis, dans son Chronicon Egmondanum, Pontus Heuterus, et, après eux, Simon Van-Leeuve, en ont donné la suite; mais on aura occasion de la corriger et de l'augmenter en plusieurs endroits, comme on verra par les citations. Il se trouve, dans ces auteurs, quelques traits que nous avons omis, pour n'avoir pu les vérifier.

#### BERWOLD.

BERWOLD, fils, à ce que l'on prétend, d'un autre Berwold, mort en 1093, est le premier qu'on reconnaisse pour seigneur d'Egmond; et l'on ajoute qu'il périt dans la guerre du comte Florent II de Hollande, contre les West-Frisons, l'an 1114; mais les anciens historiens, et même les plus anciennes chroniques de Hollande ne parlent point de cette guerre, comme le remarquent MM. Dujardin et Sellius, auteurs de l'Histoire générale des Provinces-Unies (tom. III, pag. 73), qui ne citent, pour garant, que les annales d'Egmond, rapportées par Bockenberg. (Dynast. Egmond., pag. 17.) On lui fait succeder Albert (il fallait dire Alard) d'Egmond, qui accompagna Florent III, comte de Hollande, dans son expédition contre les West-Frisons, et fut tué par eux dans une rencontre, près de Schagen. le 22 janvier 1169. (n. st.) (Kluit ad ann. 1168, p. 118, seq.) Mais cette succession ne s'accorde pas avec les chartes, dont l'une atteste qu'en 1143, à la dédicace de l'église de l'abbave d'Egmond, se trouva Berwold, avoué de cette abbaye, avec plusieurs autres qui y sont qualifiés hommes illustres, Viris illustrissimis.... Berewoldo, ejusdem ecclesiæ advocato (Miræi oper. diplom., tom. IV, pag. 373, (le 27 février 1168) (n. st.). Berwoldus de Ekmunde demeura pour le comte de Hollande, garant de la paix qu'il conclut avec le comte de Flandre (Kluit, Cod. diplom. holland., no. 32, pag. 192). Il faut donc qu'il y ait eu trois seigneurs d'Egmond de ce nom, si celui de 1093 est bien réellement mort en cette année.

#### DODON.

1174. Dodon, fils de Berwold, avait déjà, en 1174, recueilli la succession de son père; mais il eut des difficultés avec les religieux de l'abbaye d'Egmond, au sujet de l'avouerie qu'ils prétendirent n'être point héréditaire. La querelle fut portée au jugement de Florent III, comte de Hollande, qui la décida contre Dodon, le 3 octobre 1174. Voici un extrait de la pièce

repportée d'après Jean de Leide, par M. Kluit, au n°. 35, pag. 204: Florentius comes Holl.... diremit et composuit litem, qua erat inter ecclesiam Hacmundensem et Dodonem filium Berwoldi, illo asserente, quòd advocatia et jus totius abbatia (1) suum esset feodum, et conventu hoc negante. Decrevit ergò comes consilio principum et nobilium suorum...... quòd comes Hollandia solus sit ligitimus advocatus ecclesia Hacmundensis; et quia in minoribus ecclesia advocatus ecclesia Hacmundensis; et quia in minoribus ecclesia advocato carere non potest, ideò palam determinavit ut quem comes terra et abbas ecclesia communi consensu elegerint, ille sit advocatus, et advocatiam non ex beneficio, sed ex condicto tam diu teneat quam diu utile videtur abbati et comiti. Mais cette disposition fut changée par la suite.

Dans un acte de l'an 1199, on trouve entre les témoins un Willelmus de Egmundá. (Kluit, Cod. dipl., nº. 46, pag. 229.) Mais il ne paraît pas qu'il ait été noble; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne fut point seigneur d'Egmond.

#### WALTER OU WAUTIER II.

1200. WALTER, auquel les catalogues ou listes des seigneurs d'Egmond, donnent le surnom de mauvais (2), pour avoir voulu s'approprier hereditairement l'avouerie de l'abbaye d'Egmond, en violant les arragements faits antérieurement à cet égard (3), se montre, pour la première fois, dans une charte du 3 novembre 1200, comme garant pour Thierri VII, comte de Hollande, d'une convention faite avec Henri I, duc de Brabant (Kluit ... Cad. dipl., no. 51, p. 253.) Thierri étant mort en 1203, Walter se déclara pour Guillaume, son frère, contre Ada, sa fille, et. fut un de ceux qui sirent le plus d'efforts pour le faire entrerdans la possession du comté de Hollande, l'an 1204. Il pensa, un jour, être la victime de son zèle, ayant été battu près de Leide,, par le comte de Loss, époux d'Ada, qui peu auparavant avait, détruit, par le feu, le château d'Egmond (Chron. holland. anonimi monachi Egmond. ad ann. 1203 et 1204. Cette chronique. est celle qu'on a été dans l'usage de citer sous le nom de Wil-, lelmus procurator, qui en a été le continuateur). Mais après que.

<sup>(1)</sup> Mieris, au Code dipl. de Hollande, rapporte la même pièce, et lit ici mieux Adrocatia, au lieu d'Abbatia. (Tome I, page 117.)

<sup>(2)</sup> Ils le font fils d'Albert (qu'ils devaient nommer Alard) d'Egmond, tué en 1169. On n'a rien trouvé pour assurer sa filiation; mais il aura apparemment été fils de Dodon.

<sup>(3)</sup> On a apparemment mis sur son compte ce que l'on vient de voir de Dodon, qui fut inconnu aux rédacteurs de ces listes.

Guillaume se sur rendu maître de la Hollande, Walter sit rehâtir à neuf ce château. Il doit être mort l'an 1208. On luis
donne, pour semme, CLEMENCE, sille du comte de Gueldre;
mais, dans un acte de 1201, elle est nommée MABILLE, sans
que son origine y soit exprimée. Nous sommes tentés de croire
qu'elle était sille de Hugues d'Ysselmonde, parce qu'on ne voit
pas trop pourquoi Walter et un autre seigneur eussent sait, de
concert, à l'eglise de Sainte-Marie de Tosen, une donation
pour le repos des ames de leurs semmes et dudit Hugues, quod:
Walterus de Eggumundá, et Antonius de Gelmen, pro remedio
animarum suarum et Hugonis de Isselmunde, et pro animulus
uxorum suarum, scilicet Mabiliae et Heilewis. C'est ce que porte
une charte du comte de Hollande, datée de l'an 1201. (Mieris,
Code diplom., tom. 1, pag. 136.)

On lui donne pour enfants, Guillaume, qui suit; Gérard et Arnoul, morts en Palestine, l'an 1227; Sibrand, mentionné en 1233; Halewinde, femme de Guillaume de Teylingen; et un bâtard, nommé Wouter, tué en 1276, par les Frisons.

#### GUILLAUME I.

1213 au plus tard. GUILLAUME I, fils de Walter, suivans une charte de 1216, citée ci-après, avait succèdé à son père dans la seigneurie d'Egmond, comme en fait foi une charte, en vertu de laquelle Lubert, abbé d'Egmond, lui donna l'avouerie de cette abbaye pour lui et ses descendants, ou, à leur défaut. pour l'aîne de ses freres et leurs héritiers légitimes : ce qui lui fut confirmé en 1226, par Henri, successeur de Lubert. (Mieris, tom. I, pag. 160 et 201.) Mais, des 1216, il entra en contestation avec Lubert, au sujet des droits de l'avoué. Guillaume. comte de Hollande, termina leur différent, le 28 août de la. même année (Mieris, tom. I, pag. 164.) On le rencontre encore, comme témoin, dans une charte, datée de l'an 1231. (Ibid., pag. 208.) On rapporte sa mort à l'an 1234: on lui donne, pour femme, BADELOGE, fille du seigneur d'Amstel, et pour successeur Gérard (1). Mais quoique l'on aperçoive un. Gerardus de Egmond, entre les témoins d'une charte d'Arnoul, abbe d'Egmond, datée du 14 janvier 1230 (ibid., pag. 205), à laquelle Guillaume fut requis d'apposer son sceau, il est dou-

<sup>(1)</sup> On met sa mort en 1242, et on lui donne pour enfants Guillayme et Thierri, et une fille nommé Sophie, femme de Jacques de VVoude et de VVarmondi. Guillaume doit avoir été son sucresseur ex être mort en 1304.

teux qu'il ait été de cette maison, et encore plus, qu'il ait été. le successeur de Guillaume. Il semble que ça été Wautier ou Walter, duquel et d'un autre Guillaume il est parlé dans une charte de Florent V, comte de Hollande, donnée le 19 décembre 1266, à la ville de Leide, præsentibus Waltero de Egmonda et Wilhelmo de Benlhem militibus. Wilhelmo de Egmonda pro Castellano de Leyden, cujus socer est, assensum præstante.... Walterus, frater Willelmi de Egmondo. (Mieris, tom. I, pag. 345.) La qualité de chevalier que porte Walter, donne lieu de croirequ'il faut le regarder plutôt comme seigneur dominant d'Egmond, que Guillaume qui n'a point ce titre, au moins dans cette charte. On ignore si ce Walterus frater Willelmi est le même que l'autre, nommé auparavant. S'il en est différent, ces deux frères auraient été d'une branche collatérale d'Egmond : ils n'ont point été fils de Walterus miles, puisque le fils de celui-ci, nommé Guillaume, mourut en 1272, comme on verra. ci-après, et que Guillaume, beau-père du châtelain de Leide, semble avoir vécu encore en 1276. (Mieris, tom. I, pag. 385). Au reste, le châtelain de Leide, gendre de Guillaume, se nommait Henri, et sa femme Halewine, suivant une charte du mois de mai 1276. ( *Ibid.*, tom. I, pag. 303.)

#### WALTER OU WAUTIER II.

r245. WALTER ou WAUTER II se trouve parmi quelques autres seigneurs, comme témoin dans une charte de privilège, que Guillaume II, comte de Hollande, accorda à la ville de Haerlem, le 23 novembre 1245. (Mieris, tom. I, pag. 223.) Il périt à la journée de Heilo, avec Guillaume, son fils, en combattant contre les West-Frisons, pour Florent V, comte de Hollande, le 20 ou le 22 août 1272. (Wilh. procurator, adans. 1288, ap. Ant. Matthæum, Analect., tom. II, pag. 519.)

#### GUILAUME II.

1276. GUILLAUME sut seigneur d'Egmond en 1276, comme en sait soi une lettre que lui adressa le comte de Hollande, le 28 juillet de cette année (Knuit, n°. 279, pag. 810), et encore plus clairement, pour l'an 1283; une charte dudit comte, datée du 27 juin, qui porte: Fidelis noster Withelmus de Egmunda miles.... quòd ipse in domo sua propè Rynogom et super mansum suum, ubi domus sua situata est, RETINERE LIBERE ROTEST IXULES NOSTROS.... sed in aliis locis in Egmunda et dominii suò non potest eos retinere; cùm tamen omnes alice jurisdictiones (haute et basse) sibi liberè pertineant, (Mieris, tom. I, pag. 433.) Ce

passage prouve que les seigneurs d'Egmond, quoique vassaux et dépendants des comtes de Hollande, étaient souverains à cer-

tains égards.

Guillaume ent un frère, nommé Thierri, qui fut appareinment ecclesiastique, vu qu'il est placé devant lui dans un actedu mois d'octobre 1282, Theodoricus et frater suus Guillelmus: de Egmunda (Mieris, tom. 1, pag. 427.) Mais furent-ils frères de Wautier, dont on vient de parler, ou furent-ils ses fils? En ce dernier cas, il en eût eu deux, nommés Guillaume (ce qui n'était pas fort extraordinaire); ou ensin, faut-il reconnaître Gerard pour successeur de Guillaume I, et lui attribuer ces deux seigneurs pour fils? c'est ce que nous ne pouvons determiner. Quoi qu'il en soit, Guillaume revient dans plusieurs. chartes depuis 1276: il demeura, le 7 mai 1293, caution de la paix faite entre l'évêque d'Utrecht et Florent V, comte de Hollande. (Mieris, tom. I, pag. 551.) L'an 1296, après la mort tragique de ce prince, arrivée le 27 ou 28 juin, Guillaume et. Gerard d'Egmond firent, le 2 août suivant, une convention avec Thierri, seigneur de Broderode, et quelques autres nobles, pour maintenir les intérêts du jeune comte Jean, alors absent: en Angleterre. (Mieris, tom. I, p. 572.) Thierri s'étant ensuite. rendu avec une flotte en Angleterre, pour en ramener le jeune comte, Guillaume et Gérard d'Egmond, chevaliers, l'y accompagnèrent, comme on voit par une lettre du roi d'Angleterre, datée du 8 janvier 1297 (n. st.), et publiée par Rymer (Acta publica, etc., tom. I, part. 3, pag. 170, édit. de la Haye, 1739.). Ce Guillaume doit avoir été fils de Guillaume II; car il n'est. guère apparent que l'âge de celui-ci lui ait permis de risquer ce voyage; et comme il est nommé avant Gérard, il ne paraît pas. qu'il en ait été le fils, ni même peut-être le frère. Quoi qu'il en soit, on met, en 1304, la mort de Guillaume, et l'on veut, quoique sans preuves, qu'il ait eu, pour semme, Ada, fille du. duc de Milan, dont il aurait eu deux filles; et, quant à Gérard, mort avant son père, en 1300, nous l'avens rencontré, pour la première fois, sous le titre de seigneur Gérard d'Egmond, dans un acte en flamand, donné le mardi avant la mi-Carême 1292 (v. st.), et, pour la dernière fois, sous le nom de Gérard d'Egmond, dans une pièce du 24 août 1299; (Mieris, tom. I, p. 534 et 606). Il doit avoir eu pour femme Elisabeth de Stryen, qui l'aura fait père de Guillaume et de Wautier, successivement seigneurs d'Egmond; de Nicolas, prévôt d'Utrecht; de Jean, tige des seigneurs d'Egmond-Merenstein et Kenenbourg; et d'Adélaïde, femme de Jacques de Lichtemberg, décédée en 1331.

#### GUILLAUME III, surnommé LE BON.

1304. GUILLAUME III, fils de Gérard, avait épousé Marie, nommée MARGUERITE par Jean de Leide, fille d'un comte de Blanckenheim: il mourut sans lignée, l'an 1312, et fut enterré à l'abbaye d'Egmond. Jean de Leide, dit (Chron. Egm. cap. 54) qu'en 1310, il obtint du pape la confirmation de l'avouerie de l'abbaye d'Egmond.

On trouve dans un vidimus, daté de l'an 1311, in Dominica in qua cuntatur Reminiscere, un Wilhelmus de Egmunde, famulus ou écuyer (Mirazi op. diplom., tom. I, pag 437); ce qui est conforme à Jean de Leide, qui témoigne qu'il mourut sans avoir

été fait chevalier.

#### WAUTIER III.

1312. WAUTIER III, frère de Guillaume qui précède, était déjà son successeur dans la seigneurie d'Egmond, le 28 octobre 1312, comme on voit par la chronique d'Egmond, c. 53: il la quitta par mort en 1321, et fut enterré à l'abbaye d'Egmond. Sa femme BÉATRIX, de la famille de Vanden-Dortoge, lui survécut jusqu'en 1351. On ne leur donne pour enfant que Jean, qui suit. Peut-être y faut-il ajouter Alard d'Egmond, qui, en 1323 accompagna le comte de Hollande pour porter du secours au comte de Flandre contre les villes rebelles, si toutefois l'historien de Flandre (Meyer, ad. ann. 1328, fol. 132), a rencontré juste sur le nom de ce seigneur.

#### JEAN'I.

i321. JEAN I. agrandit considérablement la succession de ses ancêtres, au moyen du mariage qu'il contracta l'an 1330 avec Guyote; c'est ainsi qu'elle est nommée dans l'acte cité plus bas. Jean de Leide la nomme Guida; mais il se trompe en la faisant fille de Gilbert d'Ysselstein, fille d'Arnoul, seigneur d'Ysselstein, après la mort duquel, arrivée, à ce qu'il paraît, en 1363(1), la seigneurie d'Ysselstein entra dans la maison d'Egmond, suivant la promesse qu'avait faite, le 20 mai 1330, Guillaume III comte de Hollande, de la conférer à Guyote, au cas

<sup>(1)</sup> Je crois pouvoir l'inférer d'un acte du 13 juillet de cette année, par lequel le comte de Holl. dispose d'un fief qu'il avait eu des seigneurs d'Ysselstein. ( Van Mieris, tome III, page 154.) Au moins est-il mort entre ce jour et le 4 juillet 1359. ( Iéid., page 100.)

que son père n'eut point d'enfants mâles, sauf d'en tirer l'apanage des autres filles, si toutefois il y en avait. ( Van Mieris, tom. II, pag. 497.) L'an 1350, les factions des Cabeliaux et des Hœckins ayant commencé à partager la Hollande, Jean fut un des principaux partisans de celle des premiers. Il doit avoir terminé sa carrière l'an 1369. Jean de Leide (au Chron. Egmond.), chap. 60, met sa mort au 28 décembre 1370, et dit qu'il fut enterré à Ysselstein. Il mérite d'en être cru préférablement aux autres. Il laissa une posterité nombreuse. On nomme Arnoul, qui suit, Gérard, chevalier, bailli du Kennemerland et châtelain de Fiaveren, qui vivait le 27 février 1360 (v. st.), suivant une charte ( Van Mieris, tom. III; pag. 118); Guillaume, chevalier et seigneur de Sœtermeer; Zewart et Zevenhuysen, encore vivant au 16 avril 1370 (n. st.) (ibid pag. 249); Jean et Otton, écuyers; Albert, chanoine d'Utrecht; Elisabeth, femme de Philippe de Tetrode, veuve déjà au mois de février 1376 (v. st.) (ibid. pag. 319); Berte, mariee, 10. à Waleran de Brederode, mort en 1369, sans lignée; 2º. à Gérard de Cuylenbourg, vers l'an 1371 (ibid. pag. 264), et cinq autres filles.

#### ARNOUL I.

1370. Annoul I succéda à son père Jean I, dans les seigneuries d'Egmond et d'Ysselstein, l'an 1380, le 5 janvier (v. st.) Albert, comte de Hollande, termina, par sentence arbitrale, la guerre qu'Arnoul avait eue avec le comte de Blois (*Ibid.*,

pag. 360.)

L'an 1386, le 6 octobre, Arnoul s'arrangea avec ceux de Gouda, touchant la seigneurie de Zevenhuysen. (Ibid., p. 454.) Il se distingua beaucoup dans les expéditions que le comte de Hollande fit contre les West-Frisons, et en reconnaissance de ses services, Albert lui donna, le 11 août 1398, pour lui et ses successeurs, la seigneurie d'Ammland en fief. (Ibid. pag. 686.) Il avait fondé à Ysselstein, en 1394, un couvent de Bernardins; un canal, depuis Egmond jusqu'à Ackmaer, fut encore son ouvrage. Il mourut, l'an 1409, à l'âge de soixante-douze aus, et fut enterré à Ysselstein. Sa semme YOLANDE, fille d'un comte de Linange ou Leiningen, lui survécut jusqu'au 24 avril 1434, et fut inhamée à l'église des Dominicains, à la Haye. Elle lui avait donné Jean, qui suit; et Guillaume, qui eut la seignenrie d'Ysselstein en partage, et mourut le 31 décembre 1451, sans, laisser d'enfants d'Anne d'Hennyn, fille de Walter ou Wautier, seigneur de Bossuyt en Hainaut, morte en 1460; mais il eut une fille, et un fils nommé Arnoul d'Ysselstein, tous

deux bâtards. Son père avait également laissé une fille naturelle, nommée Aleïde, femme d'Ysbrand d'Alkmade, morte en 1470.

#### JEAN II.

1409. JEAN II fut le successeur d'Arnoul I, son père, dans la seigneurie d'Egmond, avant le 1er. avril 1409. (Van Mieris, tom. IV, pag. 136.) Il fut surnommé aux Sonnettes, ou, en flamand, met de Bellen, parce qu'il portait dans les combats, sur son habit, plusieurs petites sonnettes d'argent, afin que, dans le fort de la mélée, si ses soldats ne le voyaient pas, ils pussent du moins entendre qu'il n'était pas fort éloigné. A l'exemple de son père, il eut des contestations avec l'abbé d'Egmond, au sujet de la juridiction sur certaines terres. Guillaume VI, comte de Hollande, termina, par sentence arbitrale, le 3 octobre 1411, ce différent en faveur de l'abbé. (Van Mieris, t. IV, pag. 178.) Le mariage de Jean avec MARIE D'ARKEL, nièce de, Renaud, duc de Gueldre, l'avait engagé, de même que son frère, à refuser, au comte de Hollande, le service dans la guerre qu'il. eut contre Jean d'Arkel et le duc de Gueldre. Les deux d'Egmond avaient même formé le projet d'enlever le comte de Hollande, et de le livrer au duc de Gueldre. Une parole échappée à celui-ci, après qu'il eut fait la paix avec le comte en 1412, les fit d'autant plus suspecter, qu'ils ne paraissaient plus à la cour. Jean d'Arkel, enfin, ayant été livré au comte par quelques seigneurs hollandais qui l'avaient enlevé au mois de novembre 1415, avoua le complot, de crainte d'être mis à la torture. Le. bruit que ce comte en fit répandre, excita l'indignation de la noblesse et du peuple contre les d'Egmond. Jean demanda alors un sauf-conduit pour venir se justifier. Le comte lui répondit, que quoiqu'il n'eût pas encore vu de pareil exemple entre un prince et son sujet, il le lui ferait néanmoins expédier. Mais Jean n'osa. comparaître. Le conseil lui fit son procès, le déclara convaincu du crime de haute trahison, le condamna à perdre la tête, confisqua ses biens. Le décret qui ordonne la confiscation est du 15. mai 1416. (Van Mieris, tom. IV, p. 368.) La sentence fut portée contre Jean et Guillaume. (Heda, pag. 170.) Jean se réfugia, avec son frère, dans le château d'Ysselstein, place très-forte. Guillaume sit sommer les habitants de livrer le criminel; et. sur leur refus, il commença le siège. Quelques seigneurs, cependant, ménagèrent un accommodement, par lequel les deux frères, ayant cédé la ville et le château d'Ysselstein, consentirent à sortir du pays, et à n'y rentrer jamais qu'avec le consentement du comte. Celui-ci s'obligea de leur payer tous les ans, XV.

pour leur subsistance, deux mille vieux écus (1) à Jean, six cents couronnes à son frère, et huit cents à Yolande, teur mère, sur les revenus des biens qu'ils abandonnaient. ( Dujardin, Histoire des Provinces - Unies, tom. 111, pag. 385, suiv., et 390, suiv., d'après Jean de Leyde, liv. 32, chap. 17 et 23.) Dans l'assemblée des états tenus à la Haye, le 15 août 1416, par le comte, pour y faire reconnaître Jacqueline, sa fille, pour son héritière, cette princesse et le dauphin, son époux, ainsi que Marguerite, sa mère, s'engagèrent à réunir, au comté de Hollande, les biens de Jean et de Guillaume d'Arkel, pour avoir long-tems fait la guerre au comte, et ceux de Jean et de Guillaume d'Egmond. pour avoir été souvent infidèles au comte, et à ne point élargir Jean d'Arkel, ni faire rentrer en Hollande les d'Egmond, à moins qu'ils n'enssent entièrement satisfait le comte. (Van

Mieris, tom. IV, pag. 386.)

Après la mort de Guillaume VI, comte de Hollande, arrivée de 31 mai 1417, les deux d'Egmond, profitant des intelligences qu'ils conservaient dans un pays qui leur avait appartenu, surprirent le château d'Ysselstein; mais la comtesse Jacqueline le At presque aussitôt assieger, et le força de se rendre sur la fin de juin. Elle accorda à ceux d'Utrecht le pouvoir de le démo-Itr. (Van Mieris, tom. IV, pag. 401; Dujardin, ibid. pag. 40.) C'est ce qu'îls elécutèrent en partie le 29 juin de cette année, et en partie l'année suivante, peu après la Toussaint (Hedu, pag. 272; Van Mieris, tom. IV, pag. 492.) Cependant, Jean d'Egmond s'était rendu à Dordrecht auprès de Jean de Bavière. oncle de Jacqueline, qui s'y était fait proclamer ruward ou regent de la Hollande. (Acte du 20 novembre; Van Mieris, tom. IV, pag. 430.) D'Egmond vint peu après surprendre la ville de Gorinchem ou Gorcum; mais la comtesse ne tarda pas à la reprendre; et Jean y fut fait prisonnier le 1er. décembre de la même année 1417. (Heda, pag. 272, met ce fait au 30 novembre: ) ( Dujardin, pag. 401. ) Sa captivité ne fut pas longue; car il se trouva avec son frère, et quelques autres seigneurs de sa famille, à l'accommodement fait le 13 février 1419 (n. st.), à Woudrichem, entre la comtesse de Hollande et Jean de

<sup>. (1)</sup> Dans l'acte d'obligation donné à ce sujet, le premier août 1416, par cinquilles de Hollande, qui s'étaient obligées à lui payer la somme stipulée, tant qu'il ne serait point rétabli dans ses terres, on lit deux mille couronnes de France au lieu d'écus; et cette somme devait éga-lement être payée à ses héritiers après sa moit. (Van Mieris, tome IV. page 379.) Suivant un acte du 10 août, Guillaume d'Egmond devait toucher une rente annuelle de 800 et non pas 600 couronnes. ( Ibid. a page 381.)

Bavière. Par le septième article de ce traité, les d'Egmond pouvaient revenir en sûreté en Hollande, un mois après sa date. (Van Mieris, tom. IV, pag. 522-526.) Mais cela ne contenta pas les d'Egmond, qui se virent toujours exclus de leur patrimoine : ils molestèrent beaucoup les Trajectins et les seigneurs du parti des Hœckins. Jean de Bavière, ruward de Hollande. n'ayant point remédié à ce désordre, plusieurs seigneurs et villes lui déclarèrent la guerre; mais il vint à bout d'éteindre la rebellion par la prise de Leyde, qui se rendit, le 17 août 1420. après un long siège. Jean d'Egmond fut compris dans le traité fait avec les seigneurs qui se tronvèrent dans la place. (Van Mieris, tom. IV, pag. 554, suiv.; Hedu, pag, 272, seq.; Dujardin, etc.) Cependant, l'article qui regardait les Trajectias fut mal observé. D'Egmond, contre la foi donnée, les attaqua auprès de Woerden, et passa presque toute la troupe au fil de l'épée. On s'en plaignit à Jean, qui répondit qu'il n'avait aucune inspection sur les troupes de ce seigneur. (Dujardin, p. 415, d'après le Beka augmenté, etc.)

L'an 1421, le 15 mai, Jean de Bavière donna à Jean d'Egmond la haute juridiction de la seigneurie de Wamerhuisen et du Nordambach de Petten. (Van Mieris, tom. IV, pag. 501.) Le 3 juin suivant, il le rétablit dans la seigneurie d'Egmond, et déchargea ses sujets de l'hommage qu'ils avaient prêté à Guillaume VI et à Jacqueline. (Ibid. p. 584.) L'année suivante, Jean de Bavière s'engagea, par acte du 22 avril, à le faire entrer en possession du duché de Gueldre, dans le cas que le duc vint à mourir. (*Ibid*. pag. 628.) Ce cas arriva l'année suivante (1423); et Jean eut la satisfaction de voir les états de Gueldre et de Zutphen reconnaître son fils aîné Arnoul pour lenr souverain, et d'en être nommé le tuteur pour gouverner le pays, pendant les. treize années suivantes. (Pontanus, pag. 419, seq. Voyez les. ducs de Gueldre.) Peu après (le 15 août de la même année). Jean et tous ses descendants furent éloyés au rang des comtes. par l'empereur Sigismond, comme le témoigne Pontanus, d'après le diplôme même (Hist. Gelr., pag 422, seg.); mais il ne paraît pas que ce diplôme ait été exécuté, puisque la seigneurie

d'Egmond ne fut érigée en comté qu'en 1486.
L'an 1425, après la mort de Jean de Bavière, Jean d'Egmond aida Philippe, duc de Bourgogne, auquel Jean avait, par son testament, cédé ses droits, à se mettre en possession du gouvernement de la Hollande. (Pontanus, pag. 424.) Il se trouva, le 13 janvier 1426, à la bataille de Brouvershaven, où les Anglais, venus au secours de la comtesse Jacqueline, furent défaits. (Idem, pag 426.) L'an 1429, il fit, le 12 mai, une convention avec Philippe, comme ruward de Hollande, au sujet de

la dette qu'il avait à prétendre sur le comté de Hollande; pour arrérages de la rente dont il a été parlé (Van Mieris, tom. IV, pag. 949; dette qui allait à treize mille couronnes. (Ibid., pag. 563.) L'an 1431, le 9 février (n. st.), la comtesse Jacqueline, connaissant le dommage qu'il avait souffert en cette occasion, lui confera la haute juridiction d'Oudkerspel, et de Bachem. (Ibid., pag. 1000.) L'an 1437, il s'accommoda, par la médiation du duc de Bourgogne, avec Guillaume Mathenèse, abbé d'Egmond, au sujet des droits que l'abbaye d'Egmond prétendait avoir sur la seigneurie d'Egmond, et l'on convint qu'à l'avenir, les seigneurs ou comtes d'Egmond reconnaîtraient Tabbé d'Egmond pour suzerain, et recevrait de lui l'investiture de cette seigneurie. (Pontanus, pag. 471. d'après l'acte.) Ce différent subsistait depuis plusieurs années. Onze ans auparavant, Jean avait fait enlever le même abbé allant d'Egmond à Utrecht, 'et l'avait retenu trois mois prisonnier, jusqu'à ce que le duc de Bourgogne se fût entremis pour lui procurer la liberté. (Idem, pag. 426.) L'an 1451, le 4 janvier, Jean mourut au château d'Egmond, et y fut enterré dans la chapelle, où il avait fondé un chapitre de six chanoines. Il avait épousé Marie; fille de Jean XII, dernier seigneur d'Arkel, morte en couches l'an 1415, après l'avoir fait père d'Arnoul, dont il a été parlé, et de Guillaume, qui suit. Jean laissa aussi un bâtard, nommé Pierre, qui fut drossard de la Veluve, en 1457. Il faut encore, à ce qu'il paraît, regarder comme un enfant naturel de Jean, Guillelm ne van der Wateringue, fille de Jean d'Egmond, mariée avec Guillaume de Nailduych, à laquelle la comtesse Jacqueline de Hollande fit donation d'une terre, le 22 mai 1429. (Van Miéris, tome IV, page 950.)

#### GUILLAUME IV.

1452. GUILLAUME IV eut, avec Arnoul, duc de Gueldre, son frère, du vivant même de leur père, de vives contestations sur la part qu'il aurait à la succession paternelle; elles furent terminées, en 1438, par une transaction qui fut signée de leur père ainsi que de leur oncle Guillaume, seigneur d'Ysselstein, et en vertu de laquelle Guillaume eut pour son lot les seigneuries d'Egmond, de Leerdam et d'Ysselstein: cette dernière devait lui revenir après la mort de son oncle, et le tout était réversible à Arnoul, son frère, et ses descendants, au cas qu'il vînt à mourir sans posterité. Pontanus a donné un sommaire de cette transaction. (Hist. Gelr., p. 473, seq.) L'an 1444, Arnoul et Guillaume ayant fait une invasion dans le duché de Juliers, le dernier fut fait prisonnier dans une action qui eut

lieu le 3 de novembre. Il s'y était si bien distingué, qu'après avoir recouvré sa liberté, il fut fait chevalier. (Ibid., p. 488.) Dans la révolte d'Adolphe de Gueldre contre le duc, son père, Guillaume demeura constamment fidèle au dermer, et réconcilia, jusqu'à trois fois, le rebelle avec lui. ( Ibid., p. 516, 522 et 524. Voyez les dues de Gueldre.) L'ingrat, ayant dépouillé son père du duché, entreprit aussi de ravir les biens de son oncle, qu'il confisqua en 1465, et saisit, de plus, Frédéric, son fils, qu'il retint captif. Guillaume eut recours au duc de Clèves, qui déclara la guerre à Adolphe. Ysselstein, château de Guillaume, fut pris et brûlé par une troupe des gens d'Adolphe. La paix fut rétablie par le traité conclu à Gand, l'an 1469, en vertu duquel tous les biens que Guillaume possédait dans la Gueldre devaient lui être restitués. (Ibid., p. 527, sey. 529 et 533.) Mais Adolphe n'observa point la convention; car Guillaume n'ayant point jugé à propos de se rendre auprès de lui, comme il l'en avait sommé, il le déclara contumace et ses biens confisqués. Guillaume alla en informer Charles. duc de Bourgogne, qui avait été médiateur de la paix de Gand, et lui demanda la permission d'arborer, sur ses châteaux, les armes de Bourgogne. Mais ceux de Nimègue, ayant Adolphe à leur tête, ne respectèrent point ces armes, et ruinèrent, de fond en comble, un de ses châteaux nommé Prennenstein. (Ibid., p. 534.) Adolphe ne cessa point de vexer son oncle l'année suivante. (Ibid., p. 535.) Mais Arnoul, ayant été rétabli dans le duché de Gueldre, lui donna, l'an 1471, en reconnaissance de son attachement à sa personne, les péages d'Iselorde et d'Arnhem; il fit plus, il confera, le 29 juin 1472, à Frédéric, fils puîné de Guillaume, pour lui et ses descendants, la ville et seigneurie de Buren, dont il s'était rendu maître, vers l'an 1450, sur Guillaume, qui en était propriétaire, pour le punir de lui avoir fait la guerre. ( Ibid., p. 446 seq.) L'an 1473, Charles, duc de Bourgogne, ayant été inauguré duc de Gueldre, en nomma gouverneur Guillaume d'Egmond. (Ibid., p. 553.)

L'an 1477, après la mort de ce duc, les habitants de la Gueldre ayant reconnu pour leur duc Charles, fils d'Adolphe, sous la tutelle de sa tante paternelle, Guillaume demanda d'abord la jouissance libre des terres qu'il avait dans la Gueldre; puis il exigea d'être reconnu tuteur des enfants du feu duc Adolphe, et régent de la Gueldre, outre qu'il ne tarda pas à se l'arroger, étant déjà maître de la ville d'Arnhem. Catherine l'y assiègea bientôt après; mais ce siège ne tarda pas d'être levé, par l'entremise du duc de Clèves. Cependant la guerre continua, quoique faiblement, entre la gouvernante et Maximilien d'Au-

triche, duc de Bourgogne, qui revendiquait la Gueldre, comme une portion de la succession de son beau-père, le duc Charles le Hardi. En récompense de ses services, il créa Guillaume d'Egmond chevalier de la Toison-d'Or, l'an 1478. ( Pontan. . ibid. . pag. 562-566. ) Maximilion s'étant rendu maître de la Gueldre. l'an 1481, laissa la moitié de la ville d'Arnhem en engagement à Guillaume, pour le dédommager principalement des frais qu'il avait faits dans la guerre de Gueldre : mais il fut forcé, peu après, à céder cette moitié au duc de Clèves, qui tenait l'autre à même titre. (Pontan., pag. 574.) Guillaume mourut le 19 janvier 1483, et fut enterre à Graves, sous une tombe joignant celle du duc Arnoul, son frère. On dit qu'il regretta tant de n'avoir point fait ses études, que, pour épargner cette tache à ses fils, il les envoya étudier à Paris, et ne voulut point qu'ils quittassent cette université, jusqu'à ce qu'ils en eussent obtenu un témoignage public de leur savoir. (Pontan., pag. 576 seq.) Ce heros avait épouse WALBURGE, fille de Frederic, comte de Meurs, morte en couches, l'an 1459, et enterrée à la Haye, dont il eut trois fils qui se distinguèrent par leur valeur, et quatre filles. Les fils sont : Jean, qui suit ; Frédéric, surnommé le Louche, créé premier comte de Buren (\*); Guillaume, sei-

#### (\*) COMTES D'EGMOND-BUREN.

#### FRÉDÉRIC.

1492. FRÉDÉRIC, surnommé le Louche (Dujardia, tom. IV. pag. 266), seigneur d'Ysselstein et de Leerdam, après la mort de son père, Guillaume IV, seigneur ou comte d'Egmond, avait reçu d'Arnoul, duc de Gueldre, son oncle, le 29 juin 1472, la seigneurie de Buren dans la Gueldre, au quartier de la Betuve, en compensation des services qu'il avait rendus à ce prince, après qu'il se fut échappé de la prison où il avait été jeté avec lui par Adolphe, fils d'Arnoul. (Pontan., hist. Gelr., pag. 542.) Guillaume, son père, s'étant déclaré, l'an 1478, tuteur des enfants d'Adolphe, que les états avaient reconnu duc de Gueldre, ceux de Nimègue se saisirent de Frédéric et de Guillaume, son frère, et les retinrent trois ans prisonniers. (Pontan., pag. 565 et 572.) L'an 1483, Frédéric est nommé gouverneur d'Utrecht par l'archiduc Maximilien, comme tuteur de son fils, l'archi+ duc Philippe; mais il en fut chassé par les habitants dans une révolte, l'an 1490. (Dujardin, tom. IV, pag. 209 et 232.) Maximilien, roi des Romains, érigea, l'an 1492, la seigneurie de Buren en comté, pour récompenser Frédéric des services

gneur de Harpen, qui épousa Marguerite, sitle héritière du seigneur de Boxmer et de Heswick. Les filles sont: Anne, femme de Bernard, comte de Bentheim; Elisabeth, mariée, 1°. à Gisbert, seigneur de Bronchorst et de Batenbourg, 2°. à Jean Vander Cla, seigneur de Buckhoven; Walburge, religieuse à Redichem, près d'Arnhem; Marguerite, femme, 1°. de Jean de Merode, 2°. de Guillaume Turck, écuyer de son père, pour lequel elle s'était passionnée.

#### JEAN III.

1483. Jean III, né l'an 1438, fait chevalier à Jérusalem, l'an 1465, commandant de Gorcum par l'archiduc Maximilien, l'an 1481, succéda à son père, l'an 1483, dans la seigneurie d'Egmond, laquelle fut érigée en comté par Maximilien, alors roi des Romains, qui y réunit la seigneurie de Purmezend et quelques autres terres acquises par Jean. Le diplôme contenant cette faveur, fut expédié à Bruxelles, le 12 novembre 1486. (Mirai oper.)

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

qu'il en avait reçus contre Charles, duc de Gueldre, et pour en obtenir d'autres. (Pontan., pag. 599.) Il ne se trompa point. Frédéric ne cessa de signaler, dans l'occasion, son courage contre le duc de Gueldre. (*Idem.*, pag. 599, 608 et 614.) L'an 1500, Frédéric et Florent, son fils (Pontan., pag. 617), amenèrent du secours à Albert, duc de Saxe, et stathouder héréditaire de Frise, contre les West-Frisons révoltés, qu'ils battirent à Workummerzyl, et en deux autres rencontres. Par là, ils délivièrent la ville de Francker, que les rebelles avaient investie. Cela se passa le 16 juillet. (Eggeric. Beningus; chronique d'Ost-Frise, chap. 50 et 51, pag. 434, suiv. ou tom. IV, des Ann. eccl. oet. evi d'Ant. Matthæus, édit. in-4°.) La même année, mourut Frédéric, et fut enterré à Ysselstein, auprès, de sa femme Adélaide, fille de Gérard, seigneur de Culembourg, morte le 26 juillet 1471. Elle lui avait apporté en dot, entr'autres terres, celle de Saint-Martin-Dyck, en Zéclande. (Pontan., pag. 239.) Il en eut deux fils; Florent, qui suit, et Wemmer, mort sans alliance.

#### FLORENT.

1500. FLORENT, fils de Frédéric et d'Adélaïde, créé chevalier de la Toison-d'Or en 1505, hérita du comté de Leerdam, de la seigneurie d'Ysselstein, et des autres terres de son père,

Dipl., t. I, pag. 464.) Ce qui fait croire que le diplôme de l'empereur Sigismond, portant pareille érection de la seigneurie d'Egmond en comté, comme il a été dit, n'eut point d'exé-, cution. Quoi qu'il en soit, l'an 1491, Jean fut créé ehevalier. de la Toison-d'Or, et en 1484, il avait été fait stathouder ou gouverneur de Hollande et de Zéelande, par Maximilien, sur la demande des Hollandais mêmes. ( Dujardin, t. IV, pag. 211.). Ce poste le mit dans le cas de faire la guerre aux Hoeckins, auxquels il avait déjà porté de rudes coups par la prise de Dordrecht en 1481, et de Hoorn en 1482. (Dujardin, p. 190 et 203.) Il continua de leur enlever différentes places; mais il essuya un échec devant Rotterdam en 1489. Cette ville néanmoins et plusieurs autres ne tardèrent point à se rendre à lui. L'année suivante, le 25 juillet, il battit complètement les rebelles par mer, et fit prisonnier François de Brederode, leur chef. ( Ibid., pag. 223-230.) L'inflexibilité avec laquelle il fit lever les impositions au Kennemerland, en révolta, l'an 1491, les habitants, à L'exception de ceux d'Enkhuisen et des paysans du Drechterland. S'étant attroupés, ils se nommèrent des capitaines, peignirent sur leurs enseignes un pain et un fromage, et se donnèrent le nom de Cusembrois, pour marquer qu'ils ne prenaient les armes que pour défendre les choses les plus nécessaires à la vie. Ils s'emparèrent de Hoorn, d'Alkmaer et de Karlem. Mais.

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

ainsi que de son zèle pour la maison d'Autriche, contre le duc de Gueldre.

L'an 1504, il entra dans ce pays à la tête de trois mille hommes, et s'empara du château d'Harmuiden et de quelques autres places. Les succès de la campagne suivante furent plus éclatants. (Pontan., pag. 626 et 630.) Après une trève faite avec le duc de Gueldre, l'archiduc Philippe partit, l'an 1506, pour l'Espagne; et Florent, ainsi que le comte Jean d'Egmond, l'y accompagnèrent, le premier ayant probablement, comme amiral de Hollande, commandé la flotte, comme l'observe M. Dujardin, puisque, dit-il, en citant Rymer (tom. V, p. 4, pag. 233), on trouve ce seigueur en Espagne cette année même. (Dujardin, tom. IV, pag. 279.) Ainsi, Pontanus, pag. 633., doit s'être trompé, en rapportant que, vers le mois d'août, Florent s'est emparé, sur le duc de Gueldre, de Ravenswade. Il reparut dans la Gueldre l'année suivante. (Idem., pag. 635.) L'an 1509, et peut-être dès auparavant, il fut fait gouverneur d'Arnhem et du quartier de Veluve, qui était presque tout entier,

l'année suivante, le stathouder ayant appelé à son secours Albert de Saxe, vint à bout de rétablir la tranquillité; et c'est à cette année que M. Dujardin place l'extinction des factions qui désolaient la Hollande depuis 140 ans. (Dujardin, t. IV, pag. 235-240.) L'an 1507, il assiègea le château de Pouderoyen, dont la garnison faisait des courses dans la Hollande; mais le duc de Gueldre l'obligea d'en lever le siège. (Ibid., pag. 299; Pontan., pag. 636.) Jean mourut l'an 1515, et fut enterré à l'église du château d'Egmond. M. Dujardin-l'accuse de n'avoir pas été délicat sur la foi publique. (T. IV, pag. 224) Quoi qu'il en soit, ce comte paraît avoir aimé le bon ordre dans les monastères; car, en 1490, il entreprit de le rétablir dans l'abbaye d'Egmond: l'opposition qu'y apportaient plusieurs des religieux l'ayant obligé d'employer la force, il les fit renfermer; et, comme ils persistaient dans leur refus, il les renvoya avec uno pension de cent florins par an.

Jean avait épousé à la Haye, en 1484, MADELEINE, fille de George, comte de Wartembourg, ou plutôt Wartemberg, morte l'an 1538, à l'âge de 74 ans, et enterrée à côté de lui. Il en eut quinze enfants, dont plusieurs moururent en basâge. Les princi-

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

sous l'obéissance de l'archiduc Charles. (Idem., pag. 641.) L'année suivante, le duc de Gueldre ayant fait une irruption dans l'Over-Yssel, appartenant à l'évêque d'Utrecht, le prélat envoya Florent, qui reprit les villes dont le duc s'était emparé et le força de se retirer. Dans cet intervalle, les habitants d'Utrecht, brouillés avec leur évêque, ravagèrent les terres de ce'. seigneur, par représailles des courses qu'il avait faites aux environs de leur ville; mais Florent, à son retour, les châtia cruellement, et bâtit un fort sur le Leck, qui les bridait jusque dans leur enceinte. Le duc de Gueldre ayant envoyé des troupes à leur secours, Florent les battit, et força ceux d'Utrecht à den mander la paix. Le duc se vit alors obligé de faire une trève. (Dujardin, pag. 305, d'après Pontan, pag. 642.) L'an 1511 d l'évêque d'Utrecht s'étant de nouveau brouillé avec les Trajectins, l'Iorent entreprit d'escalader la ville à la faveur des glaces. Des soldats de Gueldre, qui se trouvèrent dans le voisinage. étant accourus, l'en empéchèrent. Le duc, nommé avoué d'Utrecht par le sénat, alla, sollicité par celui-ci, faire le siége d'Ysselstein; mais il fut obligé de le lever; et Florent, pour se venger, fit confisquer les biens que les bourgeois possédaient sur son territoise. (Dujardin, pag. 308; Heda, pag. 317, seq.)

paux sont: Jean, qui suit; George, abbé de Saint-Amand, nommé à l'évêché d'Utrecht, le 24 décembre 1534, où il fut inauguré en 1536 (Hoyn-van-Papendrecht, ann. belg., tom. I, part. I, pag. 113); Philippe, seigneur de Baar, mort en Italie, l'an 1529, sans avoir été marié; Jossine, mariée à Jean, seigneur de Wassenaer; Walburge, épouse de Guillaume, comte de Nassau-d'Illenbourg, morte en 1529; Jeanne, femme de George Schenk, seigneur de Tautembourg, gouverneur de Frise, mort au mois de février 1540; Catherine, alliée à François de Borselle, seigneur de Cortienne, etc.; Anne, abbesse de Losquinen.

#### JEAN IV.

1515. JEAN IV succéda à son père dans le comté d'Egmond et dans plusieurs autres seigneuries : comme lui, il fut chevalier de la Toison-d'Or. Il fut aussi chambellan de l'empereur

#### CONTES D'EGNOND-BUREN.

Il échoua devant Venloo; mais, en revanche, il enleva au duc de Gueldre quelques forts qui couvraient la Veluve. (Ibid., p. 308. suio.) L'an 1515, ayant été fait gouverneur de Frise, il commença par proscrire la bande noire. (Dujardin, pag. 324; Pontan., pag. 662, seq.) L'an 1516, il investit, dans le port de Workum, la flotte des Frispus révoltés, commandée par leur amiral, connu sous le nom de Grand-Pierre, qui eut le bon-heur de se sauver : le reste fut pendu. (*Dujardin*, pag. 330.) Il continua d'affermir la domination du roi dans la West-Frise, et d'en déloger les troupes du duc de Gueldre. (Pontan., pag. 669.) L'année suivante, il battit la bande noire, et la suivit dans la Veluve, où ayant investi Arnhem, il força le duc de Gueldre, qui s'y trouyait, de capituler. ( Pontan., pag. 675; Dujardin, pag. 332.) La même année, il reçut en engagère de Lharles, roi de Castille, la ville de Grave, avec la seigneurie de Cuyck, que ledit roi désengagea au mois de février 1550 (n. st.). (Voyez les seigneurs de Cuyck.) L'an 1522 et 1523, il commandait l'armée impériale aux Pays-Bas, contre la France. (Dujardin, pag. 385 et 392.) L'an 1528, il fit encore, avec succès, la guerre au duc de Gueldre, et fut un des commissaires qui concerterent le traité de paix conclu à Gorcum, le 5 octobre. (Ibid., pag. 330-434; Pontan, pag. 747-749, seq.) Il fut aussi l'un des principaux commissaires imperiaux pour négocier avec l'évêque et le chapitre d'Utrecht, le transport du temporel de l'évêché

Charles-Quint, qu'il accompagna dans presque tous ses voyages. Ce prince le nomma, en 1527, général des chevau-légers au royaume de Naples et au duché de Milan. L'an 1528, il tomba malade à Ferrare, et s'étant fait transporter à Milan, il y mourut le 19 avril de la même année, âgé de 29 ans. Il avait épousé, l'an 1516, à Bruxelles, Françoise de Luxembourg, sœur et héritière de Jacques, prince de Steenhuysen et de Gavres, seigneur de Fiennes, de Gruythuysen; d'Armentières et d'Auxi en Flandre, où elle mourut le 121, novembre 1557, laissant de lui Charles et Laimoral, qui suivent, et de Marguerite, mariée en 1549, à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, décédée en 1554, après avoir mis au monde Louise de Lorraine, mariée à Henri HI, roi de France.

#### CHARLES.

1528. CHARLES succèda à Jean III, son père, dans le comté d'Egmond, etc. Il fut chambellan de l'empereur Charles-Quint,

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

sur l'empereur : traité conclu le 21 octobre 1528, suivant Pontanus, pag. 761. L'an 1536, le 15 décembre, il parvint à conclure, à Grave, un nouveau traité de paix, entre l'empereur et le duc de Gueldre. (Pontan., pag. 782; Dujardin, pag. 522:) L'an 1537, en su qualité de capitaine - général des troupes des Pays-Bas, il commanda encore l'armée contre les Français, et remporta divers avantages sur eux. (Dujardin, pag. 526.) Deux ans après, Florent mourut le 24 octobre à Buren, après avdid (suivant un historien qu'on va citer) rendu de grands services à l'empereur, qui le nomme son cousin. (Cod. Dipl. de Frisin; tom. II., pag. 93.) Pontus Heuterus, en rapportant sa mort; dit: Vir consilio manuque promptus, quique in rebus magnis Cosari non exiguam præstitit operam. (Rer. Belgic. sub Princ. Austr. 88. 11, pag, 515, edit. ann. 1598.) Il avait épouse MARGUERITE; fille de Corneille, seigneur de Grevenbrouk et de Sevenberg, dont il eut Maximilien, qui suit; Anne, mariee, 1º. à Joseph de Montmorenci, seigneur de Nivelle; D. à Jean, comte de Horne, et Walburge, alliée à Robert de la Marck, comte d'Arembergs

#### MAXIMILIEN.

1539. Maximizzan devint, après la mort de Florent son père, cointe de Buren, seigneur de Leerdam, d'Ysselstein et l'accompagna dans ses voyages et en particulier au siège d'Alger, en 1540 (il faut 1541): au retour de cette expédition, il mourut à Carthagène, le 7 décembre de la même année, et fut enterré à Murcie (Bataoia illustr.); il n'avait point été marié.

#### LAMORAL.

1541. LAMORAL succéda à son frère dans le comté d'Egmond et ses autres seigneuries. Il avait, comme lui, suivi l'empereur dans son expédition contre les Algériens. Il l'accompagna aussi, l'an 1544, au siège de Saint-Dizier, où René de Nassau, prince d'Orange, ayant été tué, il lui succéda en la charge de capitaine général des lances. L'an 1546, il fut créé chevalier de la Toison-d'Or, et vint au secours de l'empereur contre les princes protestants d'Allemagne. Il l'accompagna, en 1548, 1550 et a 554, à la diète d'Augsbourg. L'an 1549, il accompagna Phi-

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

de Saint-Martin-Dyck, etc. Il fut, comme lui, chevalier de la Toison-d'Or, en 1531. (Mirari Op. Dipl., t. 1, p. 465.) Il passe pour un des plus grands capitaines de son tems, dit le Moréri, qui lui attribue neanmoins mal à propos le commandement de l'armée impériale en 1537; car on voit par Pontus Heuterus (p. 504, seq.) que cela regarde son père. Maximilien avait conduit en Italie, l'année précédente, des troupes de Bourgogne et des Pays-Bas. (Idem., p. 496.) L'an 1540, au mois de février, il fut fait gouverneur de Frise, d'Over-Yssel et de Groningue. (Idem, p. 529.) L'an 1546, il amena en Allemagne toutes les forces des Pays-Bas pour combattre les Protestants, et joignit l'armée de l'empereur à Ingolstadt, le 17 septembre, après avoir fait plusieurs détours pour tromper l'ennemi. ( Idem, p. 578, 580, seq.) Sur la fin de l'année, l'empereur le renvoya dans les Pays-Bas. Dans sa route, il ravagea, l'an 1547, une partie de la Hesse, et força Darmstadt à capituler. Francfort se rendit à lui sans résistance. (Idem, p. 585.) L'an 1548, l'empereur envoya Maximilien en Angleterre, pour traiter avec le duc de Sommerset et les autres tuteurs du jeune roi Edouard, afin de déclarer, conjointement avec lui, la guerre à la France. Les circonstances ayant été changées inopinément, cette négociation fut infructueuse. Peu après, Maximilien mourut à Bruxelles d'esquinancie. M. de Thou, qui rapporte cette ambassade et la mort de ce prince, dit qu'il était vir pace et bella magnus, ac propter magnificentiam et fidem Casari admodum carus.

lippe, fils de l'empereur, dans toutes les villes des Pays-Bas, où ce prince fut reconnu pour leur futur souverain. L'an 1552, d'Egmond se trouva au siège de Metz. L'an 1554, ayant été noramé ambassadeur en Angleterre, pour négocier le mariage de Philippe et de Marie, reine d'Angleterre, il y réussit; et ayant été trouver ce prince en Espagne, il l'accompagna en Angleterre, pour assister à ses noces. L'an 1557, il contribua le plus au gain de la bataille de Saint-Quentin, remportée sur les Français. L'année suivante, il les battit à Gravelingen ou Gravelines. Il fut nommé, l'an 1559, par Philippe II, alors roi d'Espagne,

#### COMTES D'EGMOND-BUREN.

(Histor. lib. 5, p. 3, édit. de 1609.) Il ajoute sur sa mort une anecdote singulière, si toutefois elle est vraie, que le Moréri de 1759 a copiée. Il avait épousé MARIE, que d'autres nomment Françoise de Lannoi, fille d'Hugues, seigneur de Tronchines et Reulencourt, dont il eut Anne, qui suit.

#### ANNE.

1548. Anne, fille unique et héritière de Maximilien (Pont. Heuter., p. 600), lui succéda en bas âge dans le comté de Buren et les seigneuries d'Ysselstein, Leerdam et Saint, Martin-Dyck. L'an 1549, au mois de mars, ses tuteurs suppliérent l'empereur de déclarer la seigneurie de Lingen fief de la Gueldre. Nicolas, comte de Teklenbourg et seigneur de Lingen, l'ayant mis dans la mouvance du duc Charles de Gueldre, l'an 1526, l'empereur se prêta à cette demande que le seu comte Maximilien lui avait déjà faite, et détacha cette seigneurie de la mouvance de l'empire. Pontus Heuterus, p. 601, seg., rapporte un fragment du diplôme, et ajoute que, peu après, Lingen rentra sous la puissance de l'empereur. M. Pauli dit que les tuteurs d'Anne en firent la vente à Philippe II, roi d'Espagne, qui la donna à Guillaume de Nassau, prince d'Orange. ( Hist. des états de Prusse, t. VI, p. 258.) Guillaume, par les soins de l'empereur, reçut la main d'Anne, qui lui transporta tous ses domaines par ce mariage, célébré le 7 juillet 15£1, et d'où sortit un fils nomme Philippe-Guillaume X, qui fut prince d'Orange et comte de Buren; et Marie, qui épousa Philippe, comte de Hohenlohe. (Pont Heuterus, p. 629, alüs.) Anne mourut le 20 février, selon les uns, le 24 mars, selon d'autres, de l'an 1558, à Breda où elle fut enterrée. (Van Alen, descript. de Grave, p. 239. Voy. les princes d'Orange.)

gouverneur de la Flandre et de l'Artois. La meme année, il conclut à Paris le mariage de Philippe, son roi, avec Isabeau ou Llisabeth de France, fille du roi Ménri II. ( Bulavia illustr. et Moréri.) Il se brouilla, l'an 1561, avec le cardinal de Granvelle, et se lia avec le prince d'Orange. (Dujurdin, tom. V, pag. 62 et suiv. ) Ces dissensions finirent par la retraite du cardinal, en 1564. (Ibid., pag. 76 et suiv.) Au commencement de l'an 1565, il fut envoyé en Espagne pour obtenir la revocation des édits sanguinaires contre les hérétiques, ainsi que d'autres points relatifs au gouvernement civil. (Ibid., pag. 83) L'an 1566, il encourut la disgrace du roi pour avoir souffert quelques ministres dans les villes où les sectaires dominaient. La sévérité qu'il fit exercer contre les Econoelastes ne put le remettre dans l'esprit du roi. (Ibid., pag. 133.) Le zèle qu'il témoigna, après la nomination du duc d'Albe au gouvernement général des Pays-Bas, pour détroire les préches en différentes villes; ainsi que le semment exigé par la gouvernante, qu'il pre-ta, ne furent pas plus efficaces. Le duc d'Albe étant arrivé à Bruxelles, le 16 août 1567, le sit arrêter quelques jours après avec le comte de Hoorn ou Horn, son cousin, et leur fit trancher la tête dans cette ville, le 5 juin de l'an 1568. Le corps du comte d'Egmond fut porté à Sottinghem, en Flandre (ibid., pag. 173 et 192), qui était une de ses terres, et fut enterré auprès de sa mère. (Batuvia illustr.) Il avait épousé, le 8 mai 1544, à Spire, en présence de l'empereur Charles-Quint, pendant la diète de l'empire, SABINE DE BAVIERE, fille de Jean, comte palatin du Rhin, et de Beatrix de Bade, morte le 19 juin 2578, dont il eut treize enfants.

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

COMTES ET PRINCES D'OST-FRISE.

OU DE LA FRISE ORIENTALE,

NOMMES AUSSI COMTES D'EMDEN (\*).

L'Ost-Frist, portion de l'ancien royaume des Frisons; ancantie par Charlemagne, est bornée au nord par le territoire d'Harlingen; à l'est, par les pays d'Ostringe, de Bustingue et la Wagrie; au sud, par le comté d'Oldembourg et l'évêché de Munster; à l'ouest, par la mer du nord, et en partie par la province de Groningue. Au moyen âge, elle fut partagée en diverses séigneuries, possédées par des nobles du pays, qui en étaient souverains sons le titre de chefs, qui s'assem-blèrent quand leur intéret commun le demandait, ou pour veiller à seur sûreté réciproque, soit par des confédérations. soit par des lois communes. La dernière de ces assemblées se tint en 1361, au lieu ordinaire près l'Orich, sous trois chênes. On ne sait point l'origine de ces chess ou souverains, les notices qu'on en a, ne remontent pas au-delà du treizième siècle. Entre ces seigneurs, les chefs de Gretsyhl, surnommes Syresena ou Syrksena, furent les plus illustres, et devinrent, dans la suite, les propriétaires de tout le pays, qui, en leur faveur, fut érigé en comté l'an 1554, et en pricipauté l'an 1654, sous

<sup>(\*)</sup> Article fourni par M. Ernst.

la protection des Provinces-Unies. Aujourd'hui, le roi de Prusse possède ce pays. M. Pauli en donne, à la fin du septième tome de son histoire de Prusse, une histoire abrégée, d'après celle qu'on a faite en 1720, par ordre de sa majesté prussienne, le conseiller privé et chancelier Enno Rudolphe Brenneysen.

#### SIRESENA.

SIRESENA est le premier de sa maison qu'on connaisse avec quelque certitude pour chef de Gretsyhl. Il fut, suivant un finanuscrit, bourgeois de l'ancienne société établie à Norden, ville considérable de l'Ost-Frise, c'est-à-dire, selon M. Pauli, qu'il avait le droit de bourgeoisie; car il était d'usage, au moyen âge, que les princes agréassent ce droit. Siresena était un des chefs du territoire de Norden, puisqu'il était de l'ancienne société, dit M. Pauli. Il laissa un fils, qui suit.

#### EDZARD I.

EDZARD, établi chef à Norden et Gretsyhl, accompagna, em qualité de capitaine, saint Louis dans son expédition de Palestine, et mérita par sa bravoure le privilége de pouvoir insérer dans les armes de sa maison le lis de France. Il vivait vers le milieu du treizième siècle, et non pas du quatorzième, comme le dit M. Pauli. On lui donne deux fils: Ulric, tué dans une bataille contre les Wimades au Hadelan, en 1373, et Ennon, qui suit.

#### ENNON.

ENNON, fils d'Edzard, lui succéda aux seigneuries de Gretsyhl et de Norden. Il épousa ADDA, fille du chef de Grothusen, dont il eut Edzard, qui suit.

#### EDZARD II.

EDZARD II, fils d'Ennon, épousa Doda, fille du puissant chef Kenon Thom Brock, ou de Brock; elle le fit père d'Imelon et Hazon, morts sans lignée; d'Ennon, qui suit; et de Doda, femme de Redert, chef de Grothusen.

#### ENNON EDZARSNA.

Ennon, surnommé Edzarsna, c'est-à-dire fils d'Edzard, mérita le nom de défenseur de la liberté commune; nom que

les écrivains donnent aussi à ses fils. C'était un seigneur de grand crédit et d'une vertu éminente. La calamité publique sous laquelle gémissait de son tems le pays, à cause de la multitude des chefs qui se faisaient entre eux la guerre aussi bien qu'à leurs voisins, servit à l'élévation de sa maison. On se plaignit surtout des chefs de Brock, d'Emden, d'Osterhusen et de Lehen; ce qui fit qu'un grand nombre d'habitants s'accorda à choisir Ennon de Gretsyhl pour leur chef, afin qu'il les délivrât de ces misères. Ennon s'excusa sur son grand âge, et leur proposa son fils, qu'ils agréèrent. Ennon mourut l'an 1430, après son fils. GELA, son épouse, héritière de Manslagt, fille de Thyr, chef de Pilsum, lui donna les enfants suivants: Edzard et Ulrie, qui suivent; Trouwa, femme de Sibet Attena, chef de Bornam; et Adda, femme de celui de Lutzbourg.

## EDZARD III.

1430. EDZARD III, fils aîné d'Ennon Edzarsna, fut volontairement reconnu, en 1430, par le plus grand nombre des habitants de l'Ost-Frise, pour leur souverain. La même année de son avancement, il fit avec avantage la guerre à plusieurs autres chefs du pays qui l'attaquèrent. Il assista, l'an 1440, Eppon-Gockinga, seigneur des territoires de Groningue, contre la ville de ce nom. L'année suivante, vers la Saint-Michel, il mourut de la peste, et fut enterré à Norden. Il ne lui resta point d'enfants des deux femmes qu'il eut successivement, Assa-Beninga, héritière de Pilsum, et TROUWA, héritière de Berum, morte aussi de la peste un jour avant son époux. Beninga appelle ce seigneur un chevalier tout-puissant. Il posseda Gretsyhl, Norden, Berum, Aurick, Stikhausen, Lehr et Emden, avec leurs dependances, qu'il tenait en partie à titre de patrimoine, en partie par mariage, convention, conquête ou sujétion volontaire.

## ULRIC I, COMTR D'OST-FRISE.

1441. ULRIC I, fils puîné d'Ennon, succèda, du consentement de la plupart des Frisons, à son frère EDZARD III, dans le gouvernement de ses états. Il avait eu beaucoup de part aux victoires remportées par celui-ci sur les chefs inquiets de ce pays. Imel, chef d'Osterhusen, fit une confédération contre lui à raison des prétentions qu'il formait avec ses amis sur la succession d'Ucco de Brock. Ulric vint à bout de s'accommoder avec eux. L'an 1453, par une convention qu'il fit avec les Hambourgeois, au sujet de la possession d'Emden et de Peerort, ils

se promirent réciproquement de s'assister, au cas de besoin, avec trois cents arquebusiers. Les autres chefs des seigneuries d'Ost-Frise, se soumirent la même année au gouvernement d'Ulric. Alors, pour se garantir contre les entreprises que Philippe, duc de Bourgogne, pourrait tenter contre lui, ce seigneur offrit l'Ost, Frise à l'empereur Fredéric III, pour la tenir de lui en sief. En vertu des lettres impériales d'investiture qui lui furent expédiées le lundi après la Saint-Michel (30 septembre) 1454, Ulric et ses descendants furent créés comtes, et l'Ost-Frise fut érigée en comté. Cependant, Ulric, par politique, s'abstint, dans le commencement, de prendre dans son pays le titre qui lui était décerné. L'an 1455, il fit un traité de commerce avec la Hollande, la Zélande et la West-Frise, et en 1457, avec la province de Groningue. L'an 1463, le lundi avant la Saint-Jean-Baptiste ( 20 juin ), il s'accommoda avec l'évêque de Munster, touchant les limites respectives de leurs seigneuries. Le comte de Palenstein étant venu, l'an 1464, de la part de l'empereur à Emden, investit, le 21 décembre, Ulric, du comté de l'Ost-Frise, en lui donnant l'épée et l'étendard; après quoi la plupart des chess du pays lui présentèrent l'hommage, ainsi qu'à ses enfants; d'autres le firent l'année suivante. Il s'accommoda, l'an 1466, avec ceux qui formaient encore des prétentions sur le château et la ville d'Emden. Il gouverna en général avec beaucoup d'autorité, sans tenir des diètes, et mourut le 27 septembre de cette même année. Il avait épousé, 1°. en 1440, FOLKA, héritière de Wibet, chef d'Esen; 2º. le 27 mai 1453 ou 1454, THÉDA, fille et unique héritière d'Ucco, chef de Lehr, de laquelle il laissa les enfants qui suivent: Héba, née en 1457, mariée à Eric, comte de Schauenbourg, morte en 1476; Grela, née en 1458, morte de vertige; Ennon, née en 1460; Edzard, né l'an 1462; Uccon, né en 1463, mort en 1507, fiancé à une comtesse d'Egmond; et Almuth, née en 1465.

## THÉDA ET ENNON I ou ill.

1466.) THÉDA, veuve d'Ulric, eut la régence du comté d'Ost-Frise, après la mort de son époux, comme tutrice de ses enfants. Elle continua même depuis, jusqu'en 1492, à gouverner ce pays conjointement avec Ennon I, son fils aîné. Elle fit, depuis 1472 jusqu'en 1475, la guerre au comte d'Oldembourg, et eut, durant les deux dernières années, l'évêque de Munster pour son allie. L'an 1485, une nouvelle guerre avec l'Oldembourg, fut accommodée l'année suivante. On la voit, l'an 1487, en guerre avec l'évêché de Munster. L'an 1489, Ennon pirtit pour la Palestine, et en revint chevalier du Saint-Sépource. Peu avant son retour, Engelman, drost ou préfet de la
forteresse, frontière de Friedbourg, avait enlevé Almuth,
sœur du comte, et fut assiégé dans cette place. Le comte, à son
retour, continua le siége; mais se trouvant, le 19 février 1491,
armé de toute pièce sur une rivière gelée, pour conferer avec
l'ennemi, la glace se rompit sous lui, et il périt sous les eaux
sans avoir été marié. Son frère se trouvant alors en Palestine,
où il s'était également fait recevoir chevalier du Saint-Sépulcre,
Théda, sa mère continua seule la régence du comté jusqu'à son
retour, en 1492. Cette princesse mourut à Gretsyhl, le 17 septembre 1494.

# EDZARD II ou LV.

1492. EDZARD II ou IV succéda à son frère Ennon. Après son entrée dans le gouvernement d'Ost-Frise, les troupes de l'archevêque de Brême, de l'évêque de Munster et de Henri, comte de Schwarzbourg, y firent une irruption. Edzard rendit la pareille à l'évêque de Munster. Ces hostilités continuèrent jusqu'en 1493. La même année, ou, selon Beninga, l'an 1494, les Hambourgeois renoncèrent en sa faveur, à toutes leurs prétentions sur Emden et Lehrort. L'an 1497, traité de paix avec Conrad, nouvel évêque de Munster, avec une stipulation touchant le passage devant Emden, par rapport au péage. Le duc Albert, cadet de la maison de Saxe, ayant été nommé stathouder héréditaire de la West-Frise, par l'empereur Maximi-lien I, Edzard aida celui-ci l'espace de deux années, dans la guerre qu'il fit à ceux qui refusaient de le reconnaître. La ville de Groningue fut celle qui fit la résistance la plus obstinée. Pour mettre Edzard dans ses intérêts, elle promit, l'an 1506, de lui faire hommage, de recevoir huit cents ou mille de ses troupes, de lui livrer une de ses portes avec la régence de l'Omeland, et de remettre ses différents avec la maison de Saxe à la décision de quelques princes de l'empire. Sur cela, Edzard prit possession de la ville, et entra en négociation avec George, duc de Saxe, qui le fit gouverneur, pour lui, de Groningue et d'Omeland. Dans la suite, les Groninguois l'abandonnèrent pour se mettre sous la protection de Charles, duc de Gueldre. Edzard, vers le même tems, eut la guerre avec la maison de Brunswick-Lunebourg, les comtes d'Oldembourg et les seigneurs ou chefs d'Esen et Wilkmund, qui formaient des prétentions sur le pays de Budjading, dont il avait reçu l'hommage en 1494, et s'en emparèrent. Henri, duc de Brunswick, perdit la vie en cette guerre, l'an 1514, devant Lehrort. La paix se sit enfin

en 1517; mais elle ne fut pas avantageuse pour Edzard. Charles L. roi d'Espegne, auquel il rendit des services dans la guerro de Gueldre, lui donna le gouvernement de Groningue, et voulut faire de l'Ost-Frise un fief mouvant du comté de Hol--lande: cependant, en 1520, à son couronnement comme roides Romains, il lui en donna l'investiture de la part de l'empire, et confirma les lettres de 1454. L'an 1525, le comte Edzard confirma l'alliance qu'il avait faite en 1519, avec quelques états de la haute et basse Saxe, ainsi que de la Westphalie, à l'occasion de la guerre d'Hildesheim. Pendant ces guerres, il n'oublia pas les autres besoins de l'état. L'an 1515, il publis le Recueil du Droit provincial de l'Ost-Frise. Il gouverna avec prudence, courage et autorité; mais il avança fort l'introduction du Luthéranisme dans ses états, et dès l'an 1519, il l'embrassa lui-même; sa mort arriva le 15 février 1528. Il avaitépousé, l'an 1498, ELISABETH, fille de Conrad, comte de Rittberg, morte en 1512, dont il eut sept enfants, trois fils et quetre filles: Ulric, devenu imbécille; Ennon qui suit; Jeen, marie en 1539, avec Dorothee, fille naturelle de l'empereur Maximilien I. Après être retourné au sein de l'église catholique, l'an 1543, il renonça à ses prétentions sur la succession de son père, et fut apanagé par une somme d'argent dont il acheta des biens au duché de Limbourg et dans le mejorat de Bois-le-Duc; il fut gouverneur de la province de Limbourg, depuis 1512, et mourut en 1572. Les filles sont Théda; Anne, femme ou fiancée ( sponsa ) d'Antoine, comte d'Oldembourg, mort en 1530; Ermengarde, qui perdit, en 1538, son mari ou fiancé (sponsum) Balthasar, seigneur d'Esen, qui mourut en 1589; et Marguerite, mariée en 1523, avec Philippe, comte de Waldeck

#### ENNON II ou IV.

1528. Ennon II ou IV, fils puîné d'Edzard, succèda à son père, en vertu de sa disposition testamentaire, par laquelle Edzard établit le droit de primogéniture, dévolu à Ennon par l'imbécillité de son aîné; ce qui fut confirmé par les lettres d'investiture que l'empereur lui donna cette même année. L'ansisag, il reçut l'hommage de ses sujets, et fit une alliance avec Christophe, archevêque de Brême et de Verden. Les dissensions entre sa maison et les comtes d'Oldembourg furent apaisées par la promesse d'un double mariage entre Autoine, comte d'Oldembourg, et Anne, sœur d'Ennon d'un côté, et entre Ennon et Anne, sœur dudit comte de l'autre côté. Ce dernier eut effectivement lieu en 1530. Christiern II, roi de Dauemarck, qui avait ménagé cet accommodement avec

Florent d'Egmond, comte de Buren, réconcilia encere Ennou avec Balthasar, seigneur d'Esen, avec lequel il était en guerre, et Christiern prit a solde les troupes qu'Ennon avait sait lever. (Beninga, pag. 645, 657, 659.) Peu de tems après, la guerre se renouvela entre Ennon et Balthasar, chef d'Esen, homme inquiet. Celui ci eut recours à Charles, duc de Gueldre, qui fit avancer des troupes contre Ennon. Le comte fut battu près de Jengum, l'an 1533, et fut forcé à demander la paix, qui se fit à son désavantage en 1535. Les inimitiés entre lui et Balthasar ne laissèrent pas de persévérer depuis. Ennon continua d'introduire le Luthéranisme dans le pays, et mourut le s4 septembre 1540. Anne, son épouse, morte le 10 novembre 1575, lui donna trois fils et trois filles: Edzard, qui suit: Christophe. suivant Beninga, chanoine de l'église de Brême, mort à Comorre, en Hongrie, l'an 1566; Jean, qui embrassa le Calvinisme, et mourut le 29 septembre 1591 à Lehrort, sans avoir été marié. Il fit des difficultés à son frère touchant la succession et contre le droit de primogéniture établi par son aïcul, et fut soutenu par sa mère et les états; de sorte, qu'en vertu d'une ordonnance de l'empereur, les bailliages de Stickhausen, Lehroft et Gretsyhl, lui furent cédés en 1589, lesquels retournèrent, après samort, à son frère. Les filles d'Ennon sont Elisabeth, mariée, en 1555, à Jean, comte de Schauenbourg, morte en 1558; Helwige ou Hedwige, mariée, en 1562, à Otton, duc de Brunswick-Lunebourg, morte en 1616; et Anne, morte à la cour palatine, sans avoir été mariée.

#### EDZARD III ou V.

1540. EDZARD III ou V succeda à son père Engon, sous la tutelle d'Anne, sa mère. Elle fut reconnue par les états, le 22 octobre 1542, pour régente du pays pendant la minerité de son fils. Cette princesse avait, dès la mort de son époux, prix les rênes du gouvernement, et fit, en 1541, un accommodement avec la ville de Hambourg, qui renonça, en 1545, à toutes ses prétentions sur Emden. Quoique la comtesse n'eût point pris part à la confédération de Smalkalde, en 1546, quelques troupes impériales ne laissèrent pas de se jeter dans ses états: L'an 1557, elle fit un traité de commerce avec Gustave, roi de Suede. Son fils aîné devait alors prendre seul le gouvernement; mais la régente, qui avait une prédilection pour son fils cadet, continua de se mêler du gouvernement. L'an v 558, le 14 janvier, l'empereur Ferdinand donna aux trois jeunes comtes l'investiture du comté, quoique, suivant la disposition de leur grand-père, l'aîné seul aurait dû la recevoir. ( lis sòmblent

avoir gouverné, ou du moins n'avoir fait certaines choses que d'un commun concert. C'est ainsi qu'ils accordèrent, le 15 mars 1564, un vidimus à un acte de l'an 1327, comme le marque M. Harkenroh, dans une note sur Beninga, pag. 833. Il observe encore qu'ils firent, conjointement, battre des monnaies, ainsi que le témoignent leurs noms qu'on y voit marqués. ) Dans le contrat de mariage fait cette même année entre Édzard et Catherine, fille de Gustave, roi de Suède, il fut stipulé qu'après la mort d'Edzard, son aîne lui succéderait seul, ce que les deux frères ratifièrent. Edzard III chercha en vain d'impetrer de l'empereur le jus non evocandi. Il fit, l'an 1572, une convention avec l'évêché de Munster, pour arranger divers différents; ce qui fut ratifié l'an 1575. Voyant le commerce anglais interdit aux Pays-Bas, il chercha à l'attirer à Emden. Ce fut alors que commencèrent les troubles de l'Ost - Frise, qui durèrent presque jusqu'à l'extinction de la maison régnante. Plusieurs choses les occasionèrent. Jean, frère d'Edzard, avait, comme on l'a dit, obtenu trois bailliages du pays pour sa part. Ceci donna naissance à l'érection d'un nouveau tribunal de justice commun aux sujets des deux frères ; tous les deux devarent mettre garnison à Stilekhausen et défendre le pays, convoquer les dietes, quoique l'aîne seul en dût fixer le jour. Il fallait aussi établir une caisse commune pour y verser les contributions dues à l'empire; tout cela par ordre de l'empereur, qui voulut qu'après la mort du même Jean ces arragements subsistassent ; ce qui porta atteinte à l'autorité du prince régnant. Dans le même tems, le pays souffrit beaucoup à l'occasion des guerres civiles des Pays-Bas; les troupes des deux partis séjournèrent souvent dans l'Ost-Frise. Entr'autres maux qui de la résultèrent. l'esprit d'indépendance ne fut pas le moindre; il s'introduisit insensiblement dans ce pays, par le moyen des prétendus réformés qui s'y réfugièrent, soutenus par Jean, frère du comte, rigide calviniste. La ville d'Emden embrassa, quelque tems après sa mort, leurs erreurs. Edzard s'y opposa inutilement; elle leva l'étendard de la révolte, et le comte fut obligé de s'accommoder avec elle à Delssyhl, le 15 juillet 1595, en lui accordant plusieurs changements considérables dans sa constitution tant aû spirituel qu'au civil. Les états-généraux des Provinces-Unies garantirent cette convention. M. Dujardin (tom. VI, pag. 290), dit que ce fut principalement sa femme qui porta le comte à mettre des impôts sur les marchandises, et à faire entrer une forte garnison dans le château qui joignait la ville d'Emden; ce qui fit éclater la révolte. Mais l'empereur déclara, le 6 novembre 1595, cette garantie nulle, et commanda à ceux d'Emden, sous peine d'être mis au ban de l'empire, de mettre bas les armes.

L'an 1598, il les fit citer devant le tribunal de la paix publique, pour satisfaire aux nouvelles plaintes formées contre eux par le comte d'Ost-Frise. L'exemple de la ville d'Emden fut contagieux et porta d'autres villes du pays à borner de plus en plus l'autorité du souverain. Le comte levait des troupes de tous côtés, et, pour fournir aux frais d'une guerre qu'il méditait, il accablait d'impôts les villages de l'Ost-Frise; mais il mourut pendant ces troubles, le 1er. mars 1599. Il avait épousé à Stockolm, le 1er. octobre 1559, CATHERINE, princesse royale de Suède, extrêmement attachée au Luthéranisme. Après la mort de son epoux, elle voulut avoir dans les terres assignées pour son douaire la juridiction suprême en matières ecclésiastiques; ce qui fit naître plusieurs contestations entre elle et son fils. Elle mourut à Berum, le 21 décembre 1610. Ils eurent onze enfants, dont les principaux sont Ennon, qui suit, né au mois de septembre 1563; Jean, né en 1566, qui se fit catholique, et se maria en 1601, par dispense du pape, avec Sabine-Catherine, fille de son frère Ennon, héritière, par sa mère, du comté de Rittberg, en Westphalie; Christophe, né en 1569, qui se fit aussi catholique, devint gouverneur du duché de Luxembourg, et mourut, en 1636, sans laisser d'enfants de son épouse, Lambertine, née comtesse de Ligne; Charles-Otton, né en 1577, mort, en 1603, à Znaim en Moravie; Anne, morte en 1621, mariée, 1º. en 1583, avec Louis VI, électeur palatin; 2º. en 1582 (M. Pauli le marque ainsi; mais c'est une faute d'impression), avec Ernest-Théodoric, margrave de Bade-Dourlach; 3º. avec Jules-Henri, duc de Saxe-Lavenbourg; Marie, qui, ayant épousé, en 1614, Jules-Ernest, duc de Brunswick-Lunebourg, décéda en 1636.

#### ENNON III ou V.

1500. ENNON III prit seul, comme l'aîné de ses frères, les rênes du gouvernement de l'Ost-Frise. Il fit la même année avec les états certaines conventions, par lesquelles il rétablit l'ancienne forme de gouvernement dans le pays, à la réserve seulement de quelques points. L'an 1602, l'empereur confirma le recès de la diète d'Aurich, et enjoignit à tous les sujets du pays d'y obtempérer. Ennon requit encore le prince Maurice d'Orange et les états généraux de Hollande de ne point se mêler des affaires de l'Ost-Frise. Mais la ville d'Emden, rebutée de ses hauteurs au moment qu'il donna audience à ses députés pour se réconcilier avec lui, avait pris les armes contre lui;

elle fut plus favorablement écoutée des mêmes états, qui lui envoyèrent quelques troupes à pied et à cheval. A l'aide de ce renfort, la ville s'empara au mois d'octobre du château de Gretsyhl, ainsi que de quelques forts, et fit des irruptions dans quelques bailliages. Ennon, hors d'état de résister, se rendit à la Haye et y conclut un traité, le 8 avril 1603, en vertu duquel Emden retint une garnison étrangère de six à sept cents hommes que les états de l'Ost-Frise s'obligèrent d'entretenir. L'an 1606 et 1607, il fit une nouvelle convention avec cette ville, où il y eut une émeute au sujet d'un embargo mis par les Espagnols sur plusieurs vaisseaux qui appartenaient à la ville, sous prétexte que les habitants étaient rebelles et lies avec les Hollandais. Le comte, qui était alors très bien à la tour d'Espagne, fut soupçonné d'avoir excité ce soulèvement. Les Hollandais, pour rassurer la place, y envoyèrent deux mille soldats, et Ennon conclut, le at mai 1611, avec ses états le traité d'Osterhuse. ( Dujardin, tom. VIII, pag 113 et suiv.) Ceux-ci refusèrent, en 1612; l'entretien à la garnison d'Emden; ce qui occasiona des contestations avec cette ville, principalement en 1614: elle se raccommeda en 1618 avec.la noblesse de l'Ost-Frise. L'an 1619, les états résolurent, à la demande des Hollandais, d'entretenir encore, seulement deux ans, la garnison d'Emden, qui jusqu'alors avait commis toute sorte d'excès dans le pays. En ce même tems s'alluma la malheureuse guerre de trente ans, pendant laquelle l'Ost-Frise souffrit beaucoup. Le comte de Mansfeld y entra, l'an 1622, par ordre du prince Maurice d'Orange, avec toute son armée, et y tua, massacra presque les trois quarts des habitants. Le sujet de cette invasion fut que le comte était en traité avec Spinola, général des Espagnols. L'an 1625, une inondation occasiona encore des pertes considérables à ce pays désolé. Ennon mourut à Lehrort, le 9 août de cette même année. Il avait été deux fois marié, 1°. le 29 janvier 1581, avec Walpurge, fille de Jean, dernier comte de Rittberg, morte de poison, qu'une femme, dit-on, lui donna peu après ses couches, à Esen, le 26 mai 1586; 29. le 24 juin ou le 28 janvier 1598, avec AMME, fille d'Adolfe, duc de Molstein, décèdée le 14 août 1610. Du premier lit, il eut Sabine-Catherine, née en 1582, mariée à son oncle Jean, comme il a été dit ei-dessus: elle fut catholique; Agnès, née en 1603, mariée en 1604, avec Gundacker, comte de Lichtenstein, morte en 1616; Jean-Edzard, mort dix jours après sa naissance, en 1586, presqu'en même tems que sa mère. Du second lit, il laissa trois fils et deux filles: Rudolphe-Chrétien et Ulric qui suivent; Edzard, mort en bas âge; Christine-Sophie, mariée en 1632 à Philippe', landgrave de Hesse-Butzbach, morte en 1660-1; et. Anne-Marie, qui épousa, l'an 1622, Frédérig-Adolphe, dus de Mecklenbourg-Schwerin, morte le 5 février 1634.

#### RUDOLPHE-CHRÉTIEN.

1625. RUDOLPHE-CHRÉTIEN, né le 2 juin, ou, selon Hubner, le 25 juillet 1602, succéda à son père dans le gouvernement et dans ses contestations avec la ville d'Emden, que Christiern IV, roi de Danemarck, tâcha en vain d'accommoder. Les Hollandais résolurent, l'an 1626, que la garnison serait continuée à Emden, et en 1627, que son entretien serait encore, pour quelque tems, à la charge du pays, malgre le comte et les états qui refusèrent d'y contribuer. (Dujardin, tom. VII. pag. 553.) La même année, quelques régiments impériaux, tant cavalerie qu'infanterie, prirent leurs quartiers en Ost-Frise, et y restèrent près de quatre années. Galas était leur général et avait fixé sa résidence au château de Berum. Il y eut une émeute le 17 avril 1628, et le comte Rudolphe-Chrétien y étant accouru pour l'apaiser, fut tellement blessé à l'œil gauche par un lieutenant impérial, qu'il mourut seize heures après, il était alors fiancé avec Anne-Auguste, fille de Henri-Jules, duc de Brunswick-Scheeningen.

#### ULRIC II.

1628. ULRIC II, né le 15 juillet 1605, devint comte d'Ost-Frise par la mort de son frère. L'an 1629, la garnison d'Emden commit, en différentes sorties, plusieurs excès pour forcer le pays à la fourniture de son entretien. Après bien des instances. Uric obtint, l'an 1631, de l'empereur le départ des troupes impériales; mais il ne put impétrer le rappel de la garnison d'Emden. Un corps de troupes de Hesse-Cassel étant entré. l'an 1637, dans le pays, s'empara de Stick-Hausen, et y resta. au grand dommage du peuple, seize ans consécutifs. Les étatsgénéraux reconnurent eux-mêmes, en 1642, la nécessité où était le comte de soudoyer des troupes étrangères pour la défense de son pays; malgré cet aven, ils ne laissèrent pas de demander aux états du pays, l'an 1645, l'entretien ultérieur de la garnison d'Emden. Ceux-ci refusant l'entretien des troupes du comte, il fit un traité préliminaire avec eux, le 18 septembre 1648, et mourut le 1er. novembre suivant. Il avait épousé, l'an 1631, le 5 mars, JULIENNE, fille de Louis, land.  $\mathbf{X}\mathbf{V}_{\bullet}$ 

grave de Hesse-Darmstadt, morte à Westerhave, au duché de Lunebourg, le 15, ou, selon Hubner, le 5 janvier 1689. Elle avait donné à son époux trois enfants: Ennon-Louis et Georges-Chrétien, qui suivent, et Edzard-Ferdinand, né le 12 juillet 1636, marié, l'an 1665, avec Anne Dornthée, fille d'Albert-Louis, comte de Crichingen et Puthingen, morte le 20 mai 1705, dont il eut deux fils: Edzard - Everard - Guillaume. mort en 1707, et Frédéric-Ulrèc, mort en 1710, qui, comme leur père, n'eurent que le titre de comte d'Ost-Frise, après l'élévation de l'autre branche à la principauté.

## TENNON-LOUIS.

1648. Ennon-Louis, ne le 29 octobre 1632, succéda à son père sous la tutelle de sa mère, qui eut le gouvernement du comté jusqu'en 1651. Les états généraux donnèrent, l'an 1650, une sentence sur les querelles que les états du pays avaient eues entre eux et avec la regente. Ce jugement fait voir qu'ils reconnaissaient que les états et la ville d'Emden s'étaient trop avancés. Ennon-Louis commença, l'an 1651, à gouverner par lui-même. Il obtint, l'an 1654, de l'empereur Ferdinand (dont il était conseiller aulique), une sentence qui obligea la ville d'Emden à contribuer aux charges du pays et à se défaire de sa garnison. La ville implora la protection de la Hollande: le comte chercha. l'année suivante, à se concerter avec les états-généraux sur l'exécution de la sentence impériale. Mais la ville avait toujours des échappatoires. Sur ces entrefaites, Ennon-Louis mourut le 4 avril 1660. Il avait été élévé , l'an 1654, par l'empereur Ferdinand III, à la dignité de prince de l'empire. Dès l'an 1641, il avait été fiancé, à la Haye, avec Honnette - Catherine, fille de Henri-Frédéric, prince d'Orange; mais ce mariage n'eut pas lieu. Il épousa, le 6 novembre 1656, JULIENNE-SOPHIE, fille d'Albert-Frédéric, comte de Barby-Muhlingen, morte en 1677, dont il eut deux filles : Julienne-Louise, morte le 30 octobre 1715, à Hambourg; et Sophie-Guillelmine, mariée, en 1695, à Chrétien - Ulric, duc de Wurtemberg-Bernstadt morte le 25 janvier 1698.

## GEORGES-CHRETIEN.

in 1660. GEORGES-CHRÉTIEN, né le 6 février 1634, succéda à son frère, Ennon-Louis, dans le comté d'Ost-Frise. Il eut, dès le commencement de son gouvernement, de grandes contestatations, avec les états du pays et la ville d'Emden, parce que

etta-ci insistèrent sor l'abolition des impôts (1). Géorges-Chrétien se vit en conséquence obligé de faire successivement le traité de la Haye, du 19 juin 1662; celui d'Emden, du 18 novembre de la même annéeis es enfint, le 400 tobre 1663, le traité d'Emden, conpu sous le nom de Récès final, et d'accorder plusieurs points le 5 octobre. Il donnaiensuite file 18 novembre 1663, à la ville d'Emden, un reversal de l'hommage qu'elle lui avait fait, et en donna un aussi, le ag mars de l'année suivante, aux etats. Ce prince mourat le 3 juin, ou suivant Hubner, le 14 mai 1665. Il avait épousé ; le 104 mai (ing st.) 1662, à Stutgard, CHAISTINE-CHARLOTTE, fille d'Everbard III, duc de Wuntemberg-Stutgard, morte à Bogekhuden, dans la principauté de Zell, le 16, selon Hubner, le 14 mai 1699: Elle eut la tutelle de ses enfants et la régence de la principauté jusqu'en 1690: on ne relève pas moins en elle la grandeus de son esprit et de son courage, que celle de sa beauté. Sexenfants furent : Chrétien-Liberhard, né le 11 octobre (n. st.); 1665; Eberhardine-Sophie-Christine et Christine-Charlette, mortes en bas âge.

## 'CHRETIEN-EBERHARD.'

1665. CHRÉMEN-EBERHARD succéda à Georges-Chrétien. son père, sous la régence de sa mère. Cetté princesse essuya beaucoup de traverses, ce qui fit qu'elle passa un tems considérable à la cour impériale. Dès la première assemblée, tenue en 1665, les états cherchèrent à se donner plus d'autorité qu'ils n'en avaient eue; mais l'empereur leur enjoignit, en 1666, de respecter en toute manière la régente et de lui obeir. L'année suivante, il députa le duc Rodolphe-Augusté de Brunswick-Lunebourg pour accommoder leurs différents, et donna encore d'autres ordres relatifs aux troubles de ce pays. Cette même année, on assigna à la principauté d'Ost-Frise la cinquante-quatrième et la cinquante-cinquième place entre les princes aux diètes de l'empire, pour l'occuper alternativement avec les princes de Furstemberg. Dans le cercle de Westphalie, les princes d'Ost-Frise tiennent la dix-huitième place. Mais tout cela ne put calmer les dissensions entre la régente et les états. Le comte Edzard-Ferdinand, frère du prince Georges-Chrétien d'Ost-

<sup>(1)</sup> Le mot allement qu'emploie iei M. Pauli; peut également s'entendre, d'autres griefs. Il semble qu'il faut plutôti se déterminer pour ce seus que pour l'autres

Prise, les entretenait par la prétention qu'il formait à la tutelle et à la régence. Les états du pays se tournèrent vers les étatsgénéraux des Provinces-Unies, qui envoyèrent des plénipotentiaires à Emden et Aurich, le 16 octobre 1667. Pendant le séjour qu'y faisaient ces députés, le comte Edzard - Ferdinand mourut. Cependant la régente s'abstint de presser l'exécution des ordres impériaux. Les plénipotentiaires déciderent, l'an 1668, les différents entre elle et les états, et la prestation d'hommage eut lieu. L'an 1672, la régente prit, de l'avis des états et sous la médiation de la Hollande, des troupes étrangères à sa solde, afin de pourvoir à la sûreté de son pays. Mais l'aonée suivante, ne voulant plus garder cette convention, elle eut avec ses états i au sujet de l'entretien des forteresses et des garnisons, de nouvelles difficultés, que l'empereur charges le roi de Danemarek d'examiner. Les états eurent récours à la Hollande. L'an 1676, la régente prit à son service huit cents fantassins et deux cents dragons de l'évêché de Munster, et en demanda l'entretien aux états. Ceci occasiona entre elle et les états une nouvelle querelle, qui fut terminee, le 8 novembre 1678, par un accord. Les états-généraux des Provinces-Unies ayant résolu, l'an 1681, de lever des troupes aux frais du pays, alin de mieux pourvoir à sa sûreté, l'empereur, au contraire, chargea les princes, directeurs du cercle de Westphalie, de proteger l'Ost-Frise contre toutes les violences. Ce prince, l'année suivante, à la réquisition des états, cassa toutes les dispositions faites par les Hollandais en faveur de la régente. Dans la crainte qu'elle ne fit entrer dans le pays des troupes brunswickoises ou autres troupes étrangères, les états requirent l'électeur de Brandebourg d'y envoyer quelques troupes. Elles occupérent le château de Gretsyhl, qu'elles abandonnérent, l'an 1683, à la demande de l'empereur. Mais l'électeur fit un traité secret avec la ville d'Emden, et y érigea une compagnie de gens de la marine, tant pour la défense de la ville que pour le service de la compagnie brandebourgeoise d'Afrique, qui, à cette occasion, s'établit à Emden. Le nombre de ces troupes y a été augmenté dans la suite et y a subsisté jusqu'à nos jours sous le nom de Marinen bataillon. Cependant l'empereur tacha, tant par la voie d'accommodement, que par son décret du 10 octobre 1688, de mettre fin aux troubles de l'Ost-Frise; mais il continuèrent toujours. L'an 1690, le 23 mars, la régente remit le gouvernement à son fils Chrétien-Eberhard, qui, ayant atteint l'âge de majorité, avait été déclaré majeur par l'empereur. On dressa, l'an 1691, un projet des réversaux de l'hommage; mais on ne put encore s'arranger. La même année, le so

mars, il y eut un pacte de confraternité et de succession avec la maison de Bronswick-Lunebourg, lequel néanmoins n'a jamais été confirmé par l'empereur. Il y eut, en 1693, le 18 février, un traité fait par la médiation des électeurs de Brandebourg et d'Hanovre, entre le prince et ses états. L'électeur de Brandebourg, l'année suivante, s'inféressa particulièrement pour le bien de ce pays, depuis qu'il avait obtenu l'expectative sur cette succession. L'an 1695, les états et la ville d'Emden prétèrent hommage au prince Chrétien-Eberhard, qui leur donna les réversaux de la teneur dont on était convenu. A sa demande, l'empereur pressa le départ des troupes impériales et brandebourgeoises qui étaient au pays. Les états prièrent le prince de ne pas laisser partir les dernières avant que les autres n'eussent quitté ce pays. C'est ce qui l'engagea à faire, le 16 février 1699, un accord avec les états sur ces points dont on n'avait pu cidevant convenir. Depuis cette époque, il gouverna plus tran-quillement, jusqu'à sa mort, arrivée le 30 juin 1708. Il avait été marie deux fois : 1º. le 3 mai 1685, avec EBERHARDINE-SOPHIE, fille d'Albert-Ernest, princé d'Octtingen, décédée le 30 octobre 1700; 2º. le 2 septembre 1701, avec ANNE – Ju-LIENNE DE KLAINAU, nommée depuis dame de Sandhorst, château près d'Aurich, qui lui fut assigné pour son douaire. Elle mourut, le 23 septembre 1727, à Aurich : il n'en eut qu'une fille. Du premier lit, il laissa dix enfants, dont les principaux sont Georges-Albert, qui suit.; Christine-Sophie, mariée Frédéric-Antoine, prince de Schwartbourg-Rudelstadt, morte le 31 mai 1750; Marie-Charlotte, mariée à Frédéric-Ulric, comte titulaire d'Ost-Frise; Julienne-Louise, femme de Joachim-Frédéric, duc de Holstein-Ploen.

#### GEORGES-ALBERT.

1708. GEORGES-ALBERT, né le 13 juin 1690, succèda à son père dans le tems qu'il fut fait colonel anoservice de Hollande. On loue beaucoup les favorables dispositions et ordonnances qu'il fit en grand nombre par rapportualla police, aux affaires de la religion prétendue réformée, et à la guerre, ainsi que touchant d'autres objets.

L'an 1716, la dignité de prince dans la maison de Furstemberg étant tombée sur une autre branche de cette famille, Georges-Albert s'arrangea, le 6 juin 1717, avec celle-ci pour que l'Ost-Frise eût à l'avenir le pas sur Furstemberg. La même aumée, le 25 décembre ainsi que le 13 du même mois 1720, la mer ayant romptu les dignes et inondé le pays, ces désastres

lui donnèrent occasion de témoigner sa companion envers les misérables. A ces malheurs succédérent des troubles dans le pays. L'empereur Charles VI avait ordonné , en 1721, que les troupes impériales et brandehourgeoises évacueraient le pays: ceci aussi bien qu'entr'autres choses le droit que les états et en particulier la ville d'Emden prétendaient avoir, par rapportaux impositions, mit la dissension entre eux et le souverain. On en vint aux armes en 1724; les hostilités durèrent plusieurs apnées, L'an 1727, les mécontents furent deun fois battus par les troupes de Georges-Albert, L'électeur de Saxe et le duc de Branswick furent charges, en 1729, par l'empereur de racommoder les parties; mais les dissensions ne purent être entièrement assoniples pendant la vie de George. Ce prince mourut d'hydropisie à Sapolhorst, le 12 juin 1734, et fut porté le 22 septembre dans les gaveaux de ses ancêtres. Il ent deux femmes: la première, qu'il épousa le 24 septembre 1709, fut CHRISTINE - LOUISE, fille de George - Auguste-Samuel, prince de Nassau-Idstein, morte le 13 avril 1723. It se remaria le 8 décembre de la même année, avec SOPHIE-CAROLINE, fille de Chrétien-Henri, margrave de Culmbach-Weferlingen, décédée le 7 juin 1764. Elle ne lui donna point d'enfants. De la première, il eut Charles-Edzard, qui suit, et quatre autres enfants morts en bas âge.

## CHARLES-EDZARD.

1734. CHARLES-EDZARD, né la nuit du 18 au 19 janvier 2716, succéda à son père en 1734, et fut le dernier prince d'Ost-Frise de la maison de Gretsyhl. L'an 1736, il reçut à Vienne l'investiture de ses états de l'empereur Charles VI; et, quoiqu'il n'ait pu vider les contestations qu'il avait avec les états de son pays et surtout avec la ville d'Emden, il gouverna d'une maniere louable jusqu'à sa mort, arrivée le 25 mai 1744. Il avait épousé, le 25 mai 1734, SOPHIE-GUILLELMINE, fille de Georges-Fréderic-Charles, margrave de Bareuth, morte le 7 septembre 1749; dont il n'eut qu'une fille, morte en bas âge le 7 juin 1742.

Après la mort de Charles, les comtes de Wied-Runkel prétendirent à sa succession en vertu du mariage de Christine-Louise, fille de Frédéric-Ulric, comte d'Ost-Frise, avec Jean-Louis-Adolphe, comte de Wied-Runkel en 1726, parce que, selon eux, ce fief de l'empire était féminin; mais on leur prouva le contraire. La maison de Brunswick-Lunebourg qui aussi pouvoir y prétendre en vertu du pacte de confrates-

nité et de succession fait en 1693; mais ce pacte ayant été fait sans l'aveu du suzerain, cette succession devait nécessairement échoir à celui auquel l'empereur, comme suzerain de l'Ost-Frise, en avait, du consentement des électeurs, donné l'expertanve. Ce fut le 10 décembre 1694 que la maison électorale de Brandebourg l'obtint de l'empereur Léopold : son successeur Joseph le lui confirma en 1706; en 1715, l'empereur Charles VI renouvela cette prérogative. En conséquence, lorsque Charles-Edzard mourat, le roi de Prusse envoya incontinent des commissaires en Ost-Frise, escortés de quatre cents hommes, sous le commandement du comte François-Charles-Louis de Nieuwied, et fit prendre à Aurich possession du pays le 1er. juin 1744. Cela se fit avec un consentement général. Le 23 juin, les états prêtèrent hommage au roi, et l'année suivante, celui-ci s'en fit donner l'investiture par l'électeur de Bavière comme vicaire de l'empire.

> s iis de lo o ione et loceitume dos enos do oide puos ens de son pass et sone

to the self to disparating the selfth of the half against

Aprella mort de Mesire

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DESCRIPTION OF THE MENT OF THE PROPERTY OF THE

Carlon Called To Barrier Services & Late

the companies of the contract which was

UTRECHT (Ultrajectum, ou Trajectum ad Rhenum, et, plus anciennement, urbs, Autonia), ville située à huit lieues sud-est d'Amsterdam, est arrosée par le Rhin qui s'y partage en deux bras, auxquels on a donné les noms de vieux fossé et de fossé neuf, qui se réunissent ensuite, après avoir traversé la ville en sa longueur. Elle reconnaît pour ses fondateurs, les Romains, et pour premier évêque, saint Clément Willibrord. Il était anglais de naissance, de la province de Northumberland, où il vint au monde, vers l'an 658. Elevé dans lemonastère de Rippon, gouverne alors par saint Wilfrid, il passa, l'an 655, avec onze compagnons, en Frise, où il prêcha la foi, fut sacré à Rome,

l'an 696, par le pape Sergius, et mourut, suivant l'opinion la plus probable, l'an 738.

Le maire Pepin de Héristal lui avait donné le village de Swastram, aujourd'hui (1785) Susterem, au duché de Juliers; et Charles Martel, en confirmant ce don, y ajouta, l'an 723, les revenus du château d'Utrecht. Telle est l'origine de la grandeur temporelle de l'église d'Utrecht, qui doit principalement nous occuper. La principauté qui la constitue, si l'on excepte un petit district qui touche par le nord au Zuyderzée, est entouree de la Hollande et de la Gueldre. Le pape Sergius, en sacrant saint Willibrord à Kome, l'avait déclaré métropolitain de la Frise. L'évêque de Cologne s'en plaignit au pontife, comme d'une atteinte portée à ses droits, prétendant que la partie de la Frise la plus voisine de son diocèse, relevait de sa juridiction. Ces plaintes, qui firent vaquer plusieurs années le siège

d'Otrecht, ne cessèrent que par l'expédient qu'on imagins d'ériger Cologne en métropole, à laquelle on soumit l'église d'Utrecht.

Saint Willibrord avait abdiqué dans les dernières années de sa vie, pour aller finir ses jours dans la solitude. Saint Boniface, apôtre de l'Allemagne; prit alors soin de l'église d'Utrecht, dont il confia, depuis, l'administration au prêtre Grégoire, après l'avoir fait abbé du monastère qu'il avait fondé à Utrecht. On a de saint Boniface une lettre écrite, en 754, au pape Etienne, sur l'état de l'église d'Utrecht, après la mort de saint Willibrord. (Mirzei, ap. Diplom., tom. 1, pag. 13.) Grégoire gouverna, l'espace de vingt-deux ans, l'église d'Utrecht avec le simple titre de prêtre; car il n'y a pas de preuve qu'il ait été honoré de l'épiscopat. Il vécut jusqu'au règne de Charlemagne, dont il obtint la confirmation des donations faites à l'église d'Utrecht, par un diplôme daté d'Aix-la-Chapelle, le 1<sup>er</sup>. mars, sans marquer l'année. (Heda, pag. 39.) M. Kluit met sa mort en 776.

## 'ALBÉRIC.

Albénic, ou Apelbaic, natif d'Yorck, étant devenu chanoine d'Utrecht, fut chargé du soin de cette église pendant les dermères années du prêtre Grégoire. Il obtint de Charlemagne, par un diplôme daté de Nimègue, le 6 juin, la neuvième année du règne de ce prince (776 de Jésus-Christ), un canton appelé Lisidun, dont on ne peut marquer la position ni l'étendue. (Heda, pag. 41.) Dans ce diplôme, Albéric n'est qualifié que prêtre. Nous ignorons s'il parvint à l'épiscopat. Sa mort est placée par M. Kluit, en 784.

# THEODARD.

Théodard (en frison Tiard), né dans la Frise, gouverna, l'espace de six ans, avec titre d'évêque, l'église d'Utrecht, et mourut l'an 790 (Kluit).

## HARMACARE,

HARMACARE, ou HERMOCARE, remplaça Théodard sur le siège d'Utrecht, l'an 791, suivant quelques anciens, et mourut dans la treizième année de son épiscopat.

#### RIXFRID.

RIXFRID, ou RITFRED, dit aussi RICOFRED, frison de nais-XV. sance, gouvernait l'église d'Utrecht en qualité d'évêque, l'un \$16, lorsque le pape Etjenne, vint en France. Il obtint de l'empereur Louis la Débounaire . l'an 824 (onzième de son empire ; indict. []), par un replôme donné, le : er. avril, à Aix-la-Chapelle, la confirmation des donations faites par Pepin et Charlemagne, à l'église cathodrale, de Saint-Martin d'Utrecht. (Heda, pag. 45.)

inesso and the property of the substantial of the second of the second of the substantial vie , de Rathod, duc de Frise, avant que les Français eussent conquis ce pays, fut le successeur de l'évêque Ristrid, non l'an 820, comme le marque un moderne, mais au plutôt, l'an 825. L'empereur Louis le Débonnaire, qui avait procuré son election, l'ayant charge d'extirper les restes de l'idolâtrie dans la Frise, il y envoya des ouvriers évangéliques, du nombre desquels était saint Odulfe, dont les travaux eurent d'heureux succès. Ce prélat fut un des principaux adversaires de l'impératrice Judith, dont les déportements, suivant l'auteur de la vie de Frederic, loi étaient plus particulièrement connus. Cette princesse, irritée des remontrances qu'il avait faites à l'empereur, son époux, pour l'engager à la réprimer, le fit assassiner, dit le même écrivain, par des scélérats, comme il venait de célébrer les saints mystères. Son corps fut inhumé dans l'église de Saint-Sauveur d'Utrecht, appelée Uude-Munster. D. Mabillon prouve que sa poprt se rapporte au 17 mars 838. Les vertus qu'il he briller dans l'episcopat, jointes au genre de sa mort, l'ont fait mettre au rang des saints el coor int im , mi

s les reces iscales perfect eets dans route l'etchilize sur letterait, Palentinalitation, page 20.) Beland et 838. Arraic. ou Alfard, frère de saint Frédéric. Jui fut substitué. l'ait 838, dans l'évêche d'Urrecht, par les soins du bienheureus Odulle. Son épiscopat fut trouble par les incursions des Normands, qui l'obligérent d'abandonner son église. Il mourut sans pouvoir y rentrer, l'an 845, suivant MM. de Sainte-Marthe. COROLD

Quelques-uns donnent pour successeur immédiat d'Alfric Egindiarty i speinn anolt anticetimentente qualific par, l'empereur Lothaire, évêque d'Utrechtie dans une diplôme de ce prince, date d'Aix-la-Chapelle v la vingt-siniamer année de aon empire en Italie, et la simiente donsent règne en France; ce qui revient à l'an de Jesus-Christ 840. Mais on n'a pas, d'autres dumières sur ce prélat. (Heda, pag, 52...) Quoi qu'il en soit,

LUDGER OCCUPAIT le siège d'Utrecht le huitlème année de l'empire de Lothaire, depuis la mort de son fière, comme on le voit par la date de la dimation gillun noble, sippele Baldrie; fit de plusieurs fonds a l'eglise d'Utrecht effettig pag. 54.)

Sene a l'eglise calbedrale de Samt-beartina

854 au plus tard. Hungan devint le successeur de l'évêque Ludger. Ce fut en 864 qu'il fit confirmer, par le roi Louis le Germanique, les privilèges accordés à l'église d'Utrecht par l'empéreur, son pèré. Le diffishe, expedit à ce sufet, porte la date du 75 des calèndés de fuin de la vingt et unième année du règne de Louis, findict. Il per qui revient à Pan 854. (Heda; pag. 57.) L'antière sulvante, les notandes ayant penetre dans la rise, brûlèrent la ville d'Utrecht, et n'eusent penetre dans la rise, brûlèrent la ville d'Utrecht, et n'eusent penetre dans la rise, brûlèrent la ville d'Utrecht, et n'eusent penetre dans la rise, brûlèrent la ville d'Utrecht, et n'eusent penetre dans la rise, brûlèrent la ville d'Utrecht, et n'eusent penetre de la la contant le régie de la la contant de l'évêque, antière de la la contant la ville de la la contant le le la contant la ville de la la contant la ville de la la contant la contant

beberr its saints mysteres, den gernetet inhume. Sand essaven d'Utrecht : appeler lude- Vungen-

Pan 887, au concile de Cologne. Il fir estime de Zwentiboldinoi de Lorraine, qui lui accorda l'illianchissement de Zwentiboldinoi de Lorraine, qui lui accorda l'illianchissement de Zwentiboldinoi de Lorraine, qui lui accorda l'illianchissement de Zwentiboldinoi de toutes les terres fiscales renfermées dans toute l'étendue de son diocèse. (Revius, Bdoentrà illustr., pag. 15.) Beka met sa mort au 10 décembre de l'an 900; mais il paraît qu'il la recule trop d'un ou de deux ans. C'est par ling grande distraction, que MM. de Sainte-Marthe lui attribuent une vie de l'empereur saint Henris hoste en 1022, en le confondant avec Adelbolds.

Store-Marthe. Calout Ba

Ectivot is, og Extison v mesoupe på de tleux unset denn le siège d'Utrethe après Odifbaldi Puddant son épiscopère in cugagda le roi Zwentibold a racifiere par un diplôme d'affisinchistement qu'il avait fait d'une famille serve de sen église, en donnant à ce prince deux serfs poir défichandgement (Meda, p. 70:) Or. Zwentibold étant mort le 13 aprît de l'an 300, il s'ensait qu'als.

mettant avec Heda la more d'Odilbald, an 10 décembre, il faut la rapporter and whose well, a l'an 899, puisqu'elle devança celle du roi de Lorraines Om manpoint d'autres sumières par l'épiscopat d'Egibold, dont la moit als point d'époque cortaine. g. Sr. ) Le Trêlat moorut dans un âge fort avance,

or 977; c. out enteric desgreeum hedrale.

. gon. RADBOD, petit fils the edite maternel de Ratbod. dernier roi ou prince des Frisons, et neveu, dit-on, par sa mère, de Gonnier, acchevenne de Cologne, elevé a la cour de France par le philosophie Kannon de Staveren dans l'étude des sept arts liberaux, fui pourvis unalgre du de l'évache d'U-trecht par les soins de l'étipereur Arnoon. Mais les Normands s'étant rendus maîtres de sa ville épiscopale, il transportation siège à Deventer, afin d'être plus pres d'Utracht et de pouvoir plus faci-Lement rassembler son peuple, que la crainte des barbares avait : Elisperse : Il ful dans l'épiscopet un trodèle de pefficée de douceur et de chrille Depins sa dousceration l'ils abstitude viande, prit l'habit monastique, parce que son eveché avait été fonde par des moinest, et ne vessei diediffer ison peuple par sa doctrine et \* ses exemples! Il hous peste quelques ou trages en vers de lui avec june pelite difficie. De fut à ga requete, presentée au roi 2 Contrad par Udony son parent ji et de compe Walger, que ce prince confirma par un diplôme date de l'an gra i indict. Il, la troisième année de son realier, les donations faites par ses prédecesseurs à l'église d'Utrecht. (Heda, pag. 72.) M. Butler 2 merien midre approch severabre greif autres la refardent d'une 1 famigent de mail les mont en mondennes en le chient d'une 1 famigent de mail les montes en le chient de la les parties de la company de la compan

Part to the Army of BALDRIC, and other base

Je No mante, Bushe at Corner , n'n'arens, 1. 1. 918, Balipaic Ba Clèves , burgomme in Pieux, fils de Raintibia guion fait sans fondement comte de Clèves, monta sur le siège d'Utrecht, après Bathod. Il svait, été, ditron, pré-5: cepteur d'Ostoni, qui devint roi de Germanie, puis empereur, premiendu noin. Le quiest certei no giett qu'il fur engrande faveur apprès lui. La willa de Deventen apptionait d'être la résidence de l'évêque d'Atrecht a larsqu'il parvint à l'épiscopat. Affingé de voir la capitale de soprisiones de maine des infidèles, à l'entreprit 1 - de jesteo chéréo met 4 nenseitande fe recohnat que bet donnes anis-3 , santes, qu'il avait misos dans ses intérêts. Maître d'Ultrecht, il en répara les ruines et en rehâtit, les deux, principales églises, Saint-Martin (la pathégrale) et Saint-Sauveunt et , en ayant recouvre les revenes, il yapit des chanoines à la ploco de ceux qui étaient morts. C'est ce qu'il déclare lui-même dans une charte donnée à Utrecht, le . retaijuillet 934. (Hede; pag. 75.) L'an 937, il obtint du roi Ottopell un diplôme qui lui permettait de faire frapper de la monnaie à son toime, aven les autres droits régaliens du consentement de Gierlbert, dus de Lorsaine :(Héd., pag. 81.) Ce prélat mourut dans un âge fort avancé, le 7 janvier 977, et fut enterré dans apparentéelale.

Ranco, pelfland 4076te magnet de

937. FORMABAILO WOLKMAB, successeur de Baldric et 937. FORMABAILO WOLKMAB, successeur de Baldric et charceller de l'empire sous l'erchi-channeller Willigise, gou-rena l'eglise d'Urrecht lusqu'à mort, arrivén le lui decembre 990. Cest tout pe que nous paragnet, de lui les anciens monuments constitute de les constitutes des villes anciens monuments par l'entre des villes constitutes des villes de l'urrecht de l'urrecht

" December, afind être-bin i Wood UAdeht et de pouveire la

to none annee de ANARAMA les donations faites

vie de cocins a leglise d'Etrecht, (Hech, our ea.) & 994. Ansprin on George Litrechtapres Baudouin. C'est sans fondement que Beka et Heda, suivis par M. Dujardin, le disent issu de Charlemagne par les femmes, et comte de Teisterbant, d'Hui-et de Louvain avant son épiscopat. Les Normands, chasses d'Utrecht, n'avaient point perdu l'espération d'vi fentius Gut la réputation de sainteté qu'Ansfrid s'était acquise y ils s'imbéinterent qu'en feignant de vouloir aller faire entirette ville deuts devotions (eat its étalent alors chrétiens ) ple prélat leur en ouvrirait volontiers les portes. Mais ils se trompletent. Nedtaint point on forces pour assiègé la place, its se retirerent; et abandomnereintpourritundere leur men er de brigands. · Lo poplatavan operatula vue em 1000; fonda Padrée univante. proof landshoot with the construction of the best properties of the best properties of the construction of ligieux/ (Tieda; pag. 1367) Le Mire et Butkens mottent sa mort au za thai de 14 an 1000 1 11 zavait e considérablement : augmenté leurevolus de sun églice des hiere de va famille et des legs des personnés pieuses aprirespectaient sa vertu. La ville d'Usecht : lui fut aussi redevable de plusieurs embellissements et de non-Telles fortifications qu'il prioutal

# IIIO . ADEBQLDE 199508

operations intoplus, of nor unchased in 2009, Aprilantia d'un maissanche distinguée, chanoine de Lobbes, muis chancelier de l'émposser l'innéeds, a devint le successeur d'Anstriel.) Les contractises de l'Ehierri, comte de Frise, sur les terretede ses voisibe indonnèrent de l'exercice à la valeur de camprébet Thiefri Bayon, stagueur d'im district, aux environs de Bodegraeq i ayant anth schared de see pays par le comte de Frise simplorii leisenouri d'Adelbolde: Celui-ci livra au comte, la u sijuillie rens, adenibatimbate in il fot batta. Le vainqueur incorpora le terrain contesté à ses états, comme le prouve un diplôme donng / Fart spite, par l'empereur Henri IV. Adelbolde, en prenant la défense de Thierri Bavon, travaillait, en même, tems nour, celle de santéglise. Le comte de Frise en effet a friait emparé du pays, situé le long de la Merwe et plus avant, pomme depuis Pagus flandingensis , enquite Nord-Hollande beth pour so mainteninil avait éleve, sur les ruines du fort de Durfos un autre fort qui donne l'origine à la ville de Dordrecht, Ils n'en armeura pas fairil mablit de mus un peage sur tous iles mateaux qui itrapersaient ce pays. L'emporeur, sur les plaintes que les marchands de Tiel, l'énque d'Utrecht, et d'autres prélats atabbés lui postinent, donna ardre à Godefroi, duc de Basser Lorraines de marcher contre le comte. L'eveque d'Utrecht l'ayant accompagné, ils engagerent devant le fort, le 20 du même mois de juillet un combat où le comte remporta une pouvelle victoire, par jui stratgente de quelques gens spostes . Qui ffrieffent dans l'action . Sance l'aques l'es qui occasiona, la fuite des Lograins, Le duc, ainsi abandonné, fut contraint de mettre bas les armes et de se rendre prisonnier. · Dithmar dit que l'évêque se sauve dans un bateau et M. Dujardin ajoute d'après: Heda de crivain asses retact de que de lendemain, il fut pris. Le duc premis en liberté peu de jours après, et non l'année aujuante, comme le marque M. Kluit, d'après un écrivain du 131. siègle : travailla de la réconciliation de l'é-- veque avec, le comta mais Atlelholde no a'y prêta que malgré dus, selon Dithmar : Et hoc erat, dit-il, non ex coluntate sua, and ex necessitate summa. Non erat enim istius regionis ullus prapotens defensor, si amplites insurgeret infinicus acrior. Adelbolde, n'ayant plus de guerre à soutenir, employar les sommes que la poir lui permit d'amessen à construire une nouvelle cathédrale, dont la dédicace fue hondese; llamitent, par la présence de Fempeinur Henri II. Ce fue broette solennité que Menri fit la donation the counté de Drease h'lléglise d'Utrecht, dont il fit expedier, à son retour, le diplôme, à Bamberg, l'ao 2024. (Hed),

pag. 112.) Cette donation fut ratifiée l'année suivante par des lettres de Conrad, successeur de Henri, données à Tribur, le a6 juillet. Conrad fit plus, et non moins affectionné que son prédécesseur envere l'égites d'Utreubt, il lui confirma, par un diplôme daté de Crémonspilet apjuini rong le lui donation faite par Ottom le du combé des l'égites bants (Hoday, paguer 4-227) Adelbolde terména semijours de 27 movémbre de la même enmée, action Beka et Brithème, du de l'Année quivante, selon Heday Corprétat était verde dans les lettres divines et humaines. On a de llui deuir livres, de la sevire de l'égites et humaines.

e munice, es es es a contenta ne de este es en munice. Este es en munice de este en este en este en este este en este

· 1027 ou 1028. Bernotre ou Bernotre il le nomme dur même dams unte de ses chartes (Heda', p. 127), chandine d'Utrecht; en devint évéque par le choix de l'empereur Contad à l'occasion shivante! Les chapites des deux principales eglises ne pouvant waccorder sur le chylitalu successeur d'Adelhottle, l'Peinpereur effut l'devoir se transporter sur les lieux Bour terminek la confestation. Comme il Etalt en route. l'impératrice, qui l'accompagnait, fut surprisé par les avant-coureurs de l'enfantement, et obligét de sariéter dans une maison de campagne ou le chanoine Bernulfe la recut. L'empercul ite laissa politicae zontinaer sactourel et l'imperatrice ctant accouched d'un file; Bernble fut débeché pour kni and noncer Berte mouselle: L'effigereur, & qui les chânoines s'ett etaient rapportes pour leur élection, nomina Bernulfe évêque d'Unebre Voila ce qu'avance Beka. Mais bui ne voit boille d'autre Ala de Contair, true Henri : son suffesseur : ne l'an iong! Parmit les comtes de Hollande, nous partons de l'expedition que Bernulfe fit? en ro46; contre Phieri IV. comte de Prine, er de la conquete confesse lui valut du Plardingen. On Marpoint Utinire lumitete shi Val We: M. Dujardin place la mortidence pictar au ab ciufflet 1654. Mais le necrologe de Devemen in met) sens marquer Pannee, au 19 3001. (Batavia, 3. 1 ex cote windle summa Dom engle enim isteus regionis ulfus f

at the song of amount Melice Warre acreas. A delbotive to the song and the song and

tempereur Henri III. On favous air diminus pas mus le règue

suivant. Voyant la Hollande gouvernée par le jeune Thierri 👣 sous la tutelle de Gertrude, sa mère, il se hasarda à redemander par forme de restitution, à l'empereur Henri IV et à l'impératrice sa mère et tutrice, tout le comté situé dans le Westflingue, c'est-à-dire le Kennemerland, avec l'abbaye d'Egmond et la Hollande; ce qu'Annon, archeveque de Cologne, lui fit obtenir par deux diplômes de l'an 1064, dates, l'un du 29 avril, et l'autre du 2 mai. (Miræi, op. Dipl., t. I, p. 155.) C'est dans ces actes, comme on l'a dit ailleurs, que se rencontre, pour la première fois, le nom de Hollande, pour désigner la Frise, dont le prélat fit cession ensuite à Godefroi, duc de basse Lorraine, pour la tenir de lui en fief. Mais Robert le Frison, ayant épousé la comtesse Gertrude, la remit en possession de ce pays, l'an 1076, en faisant assassiner Godefroi. (Voyes Thierri V, comte de Hollande.) Heda, suivi par M. Cerisier, attribue à l'évêque Guillaume un voyage à la Terre-Sainte, et cite pour garants Lambert d'Aschaffenbourg et Sigebert qui n'en parle pas. Ce dernier, suivi par Heda, met la mort de Guillaume au mois de mai 1076; d'autres la placent au 27 avril précédent. (Voy. Thierri V, comte de Hollande.)

#### CONRAD,

1076. CONRAD, saxon de naissance et camérier de l'archevêque de Mayence, ayant été substitué à l'évêque Guillaume, acheva le fort d'Ysselmonde qu'il avait commencé dans l'île qui lui donne son nom vis-à-vis de Roterdam; mais il ne jouit pas tranquillement de ce fruit de ses travaux. Robert le Frison, comte de Flandre, qu'il incommodait, entreprit de s'en rendre maître à l'aide des Anglais et des Hollandais. Le prélat accourut avec plusieurs de ses voisins pour défendre la place. Il y eut en 1076 (v. st.), à l'embouchure de la Meuse, un combat très-vif par terre et par eau entre les parties belligérantes, dans lequel périrent, du côté des épiscopaux, Gerlac, qui fut le dernier comte de Zutphen, le prévôt de Deventer, l'abbe de Saint-Boniface, etc.; et du côté de Robert, qui remporta la victoire, Jean d'Arkel et d'autres seigneurs. Conrad, s'étant sauvé avec les fuyards dans Ysselmonde, y soutint un siège meurtrier qui se termina par la prise de la place. Le prélat, fait prisonnier, fut relaché presque aussitôt; mais à certaines conditions, dont la principale, suivant Beka, fut l'abandon qu'il fit au comte de la Hollande méridionale.

Maîtres de la place, les vainqueurs la détruisirent; et le terrain sur lequel elle était assise, se nomme encore, dit M. Duindin, Storm-polden, spat-à-dire terre d'assaut. Mais l'empereur Henri IV, auquel était attaché Consul, le dédommagea presque aussitôt de septe perte, par le don qu'il lui fit, le 30 octobre 1970, du courté de Sigveren, qu'il avait confisqué sur le margrave l'altern à chef des Saxons révoltés coutre ce prince, à quoi il ajouta dans la suite, l'Ostergo et le Westergo par un diplôme du niferre, à 886. (Heda page 1830 1601)

Consad était, occupé, à ponetquire, à Miracht, aux frais de l'empereur, une églisso en l'honneur de das mère de Dieu, lorsqu'eg: 1088 il tut assassiné, les num discatopar la margrave Egbert, les autres par par prison nommé Ploberte i crité de ca qu'il fui avait dérobéné agreces, dont ils était l'inventeur, de taugue, sont aux gérait reproduires dans les sandaions de sa nuvelle réglises (Hadas pagnath) - 100 mm.

the consequence de Helbooks, the despoise is a Michael Service of the ending the add Annah and the consequence of the consequence of the charteness of the ending the end of the charteness of the open and the charteness of the end of the charteness of the end of th

regul: BOUGHARB!, i superson de l'évêque Contad ; n'est connu que tran les fondinions qu'il int et distinations qu'il regut. Il mouver de manifer de l'anvier de finition de la finition d

GODEBAUD.

1112- Goden de angresse a sir angre de an la la de la de la ser la de la premier evequend Utrecht qui fit usage de ila mitres Co fut lo pane Calliste II qui al'an 1119, lui accorda , au concile de Reimeir la permission de la porter. (Batom Surgan pag. 140-142.) L'empereur Henri V étant venu , l'an ma3, à Utrecht pour y passer, lihiyer , il. s'eleva , pandant, son sejour, en cette wille. entre la poblesse allemande et les vassous de l'évêque v une querelle, que degénéra, an une émoute-où plusieurs gentils-hommes perdirent la vie de partiet d'autre. L'ompereur : soupconnant l'évêque d'appir lexcité ca désandre, le fit enlever, et ne le relache qu'en recerent de lui une forte rangon, Godebaud ne fut, guere mieus, traité sous le règne suivants. Itothaire, duc de Sauc , étant, monté , sur le , trone, impérial, . Pétronille, . sa sœur utérine "régente du comté de Hollande "se servit de l'amitié de ga prince pour rétablir son fils Thierri. VI dans les comtestidiffstorgo et Westergo que l'évêque Contad s'était fait adjuger, comme on l'a yun l'ap 1086 , par l'empereur Henri IV. Godeband; pour se maintenir dans la possession de ces comtes, excita les West-Frisons à la révolte, et engagea Florent, dit le Noir, frère de Thierri, à somettre à leur tête illustriva delà que ni l'évêque d'Utrecht, ni le comte de Hollande, ne furent XV.

maîtres de la West-Frise, mais que Florent la garda pour ses tompte. Godebaud finit ses jours le 12 novembre 1126. (Galla Christ.)

## ANDRÉ DE CUYCK.

André DE CUYOK, fils de Henri, comte ou burgrave de Cuyck, et hourgmestre d'Utrecht, parvint, de la prévôté de l'église de Liège à l'évêché d'Utrecht, après la mort de Godebaud. Vivement affecté pour son église de la perte de l'Ostergo et du Westergo, il essaya, mais en vain, de les retirer de la main de Florent le Noir. Celui-ci, après avoir termine la guerre qu'il avait avec Thierri, son frère, voulant encore s'agrandir, rechercha la main d'Hedwige, héritière du comté de Rechem. Herman d'Arensberg, tuteur d'Hedwige, l'évêque d'Utrecht et le seigneur de Cuyck, par des raisons de politique, s'opposèrent à cette alliance. Mais les Trajectins, favorables à Florent, l'admirent dans leur ville, d'où il chassa le prélat. Incapables de lui résister à force ouverte, les seigneurs d'Arensberg et de Cuyck le firent poignarder dans un bois où il chassait. La mort de l'empereur Lothaire, qui suivit d'assez près cet assassinat, assura aux coupables l'impunité. L'empereur Conrad III, qu'ils surent gagner, les rétablit dans leurs domaines que son prédécesseur avait confiqués. L'évêque d'Utrecht profita des dispositions où il voyait ce prince à révoquer ce que Lothaire avait fait, pour demander la restitution de l'Ostergo et du Westergo. Il l'obtint par un diplôme, daté du 9 avril 1138, et non pas 1128, comme porte le texte d'Heda, par une faute d'impression copiée dans l'ancien Gallia Chr. L'évêque André mourut le 23 juin de l'an 1139, (Heda.)

### HERBERT DE BEREN.

r139. HERBERT OU ARDEBERT DE BEREN OU DE BERUN, donné pour successeur, l'an 1139, à l'évêque André, partit, après son élection, pour Rome. Pendant son absence, les habitants de Groningue, s'étant révoltés, chassèrent le lieutenant qu'il y avait mis, et lui en substituèrent un autre. L'évêque, à son retour, marcha contre eux, et leur chef ayant été tué dans un combat, il donna le burgraviat de Groningue à Lefferd, et la châtellenie de Coevorden à Ludolfe, l'un et l'autre ses frères. ( Ubbo Emmius, rer. frisie., livre VI, pag. 270.)

Thierri VI, comte de Hollande, inquiet de voir l'a storité de l'évêque s'accroître dans la Frise, engage son beau-frèse Aton à faire irruption dans la Drente, afin de soulever les Groningois mécontents du joug épiscopal. Otton ayant été battu et fait prisonnier, le comte Thierri vint, l'an 1146, mettre le siège devant Utrecht pour le délivrer. Près de se voir forcé dans la place, l'évêque en sort revêtu de ses habits pontificaux, à la tête de son clergé, s'avance vers le comte, et le menace de l'excommunication, s'il ne se retire. Effrayé par cet appareil, Thierri fait la paix avec le prélat qui lui rend son beau-frère. Herbert termina ses jours le 11 novembre 1150. (Heda, pag. 163.)

#### HERMAN DE HOBN.

1150. HERMAN DE HORN, prévôt de saint Geréon, de Cologne, obtint, l'an 1150, par la faveur des comtes de Hollande, de Gueldre et de Clèves, la préférence pour le siège d'Utresht sur Frédéric de Havel, dont Beka déclare ne connaître point la naissance. Les Trajectins, qui portaient celuiti, s'étant révoltés contre Herman, ses partisans eurent recours à l'empereur Frédéric I, qui confirma son élection dans la diète de Nimègue, et l'investit du temporel de l'évêché; ce qui fut ratifié deux ans après par le légat du saint siége. Herman, par la faiblesse de son gouvernement, soutint mal sa dignité. Il mourut le 30 mars 1156, et fut inhumé dans sa cathédrale, (Heda, pag. 169-170.)

#### GODEFROI DE RHENEN.

voulu réunir à son évêché le burgraviat ou la châtellenie du Groningue, après la mort de Lefferd qui ne laissait qu'une fille, fut obligé de prendre les armes contre les petits-fils du défunt, nommés Supperothes, qui réclamaient ce domaine, S'étant rendu maître de la place; il en fut presque aussitôt chassé par le comte de Gueldre, qui prit la défense de ceux qu'il voulait déshériter. Florent III, comte de Hollande, auprès duquel le prélat s'était réfugié, vint assiéger Groningue, que le comte de Gueldre défendit l'espace d'un an. Les hostilités cessèrent par la médiation de Renaud, archévêque de Cologne, qui adjugea Groningue aux hésitiers de Lefferd, moyennant trois cents marcs d'argent, qu'ils s'obligèrent de payer à l'évêque. ( Chron. Helland.)

Quoique amis, l'évêque et le comte Florent étaient en contestation, comme leurs prédécesseurs, touchant la propriété de la Frise. L'empereur étant venu : l'an 1165, dans les Pays-Bas, l'affaire fut portée devant lui et terminée par sa décision, de manière que la puissance et les revenus furent partagés entre les parties par égales portions. La mort de l'évêque Godefroi est placée au 27 mai 1178, par Heda, la chronique d'Utrecht et M. Dujardin.

#### BAUDOUIN II, DE HOLLANDE.

r178. BAUDOUIN, fils de Thierri VI, comte de Hollande, fut élu, l'an 1178, pour remplir le siège d'Utrecht. Aux articles de Gérard III et d'Otton III, successivement comtes de Gueldre, nous avons parlé des guerres qu'il eut avec eux, pour la seigneurie de la Weluve. Elle finit à l'avantage de l'évêque, l'an 1188, par le jugement provisionnel de l'empereur Frédéric, qui fut suivi, l'an 1191, d'un jugement définitif de l'empereur Heuri VI, son fils, qui confirma le premier. On peut voir aussi à l'article du comte Thierri, son frère, ce qu'il fit, de concert avec lui, au commencement de son épiscopat, pour subjuguer les Frisons. Les habitants de la Drente, qu'il avait long-tems gouvernés paisiblement, s'étant ensuite sou-levés contre lui, il alla trouver l'empereur à Mayence, pour implorer son secours. Ayant obtenu de lui un corps de troupes, il le conduisait avec les siennes dans le pays ennemi, lorsque la mort le surprit en route, le 21 avril 1196. (Heda, p. 183.)

#### ARNOUL D'ISENBOURG.

1196. ARNOUL D'ISENBOURG, prévôt de Deventer, sut élu, pour succéder à l'évêque Baudouin, par les chanoines de la faction du comte de Gueldre, tandis que l'autre partie du chapitre, attachée au comte de Hollande, nommait Thierri prévôt d'Utrecht et srère de l'évêque désunt. Les deux élus, après quelques hostilités réciproques, s'étant transportés à Rome, moururent, avant leur retour, l'an 1198.

#### THIERRI I.

1198. THIERRI VAN-DER-AARE, prévôt de Maëstricht, était en Sicile pour les affaires de l'empereur, lorsqu'à la nouvelle de la mort des deux concurrents qu'on vient de nommer, il fut élu pour remplir le siège d'Utrecht. A son retour, il donna ses soins pour acquerir une connaissance exacte de l'état de sou église. Ses prédécesseurs avaient contracté des dettes pour en défendre les droits. L'évêque Thierri, résolu de les acquitter, passa en Frise, afin d'y lever les sommes nécessaires à ce desseit.

Guillaume, comte de Frise, offensé de cet acte d'autorité; fit arrêter le prélat dans un monastère, au sortir de l'autel, et le mit en prison. Ayant été délivre par les Frisons, il déclare aussitôt la guerre à son oppresseur. (Voy. Thierri VII, comte de Flandre. ) Celui-ci étant mort peu de tems après, l'évêque entre dans la querelle du comte de Loss et de Guillaume, comte de Frise, touchant la régence de la Hollande, prend le parti du premier et le soutient vigoureusement les armes à la main. On vit, dans cette guerre, les Trajectins s'avancer jusqu'à Levde, où le comte de Loss vint joindre le prélat, avec lequel il subjugua le Kennemerland. Mais Guillanme, bientôt après, ayant repris le dessus et s'étant fait reconnaître comte de Hollande, conclut la paix avec l'évêque; et, pour la cimenter, ils firent ensemble un traite par lequel ils s'abandonnaient réciproquement les ministériaux et serfs de l'un y qui passeraient sur les terres de l'autre pour s'y établir. L'acte est daté de l'an 1204. (Heda, pag. 188.) Thierri Van-der-Aare, depuis ce tems, se renferma dans le soin de son eglisé, dont il racheta les domaines, que les créanciers retenaient par engagements, Sa mort arriva, le 5 décembre 1212, à Deventer, d'où son corps fut rapporté à Utrecht. (Heda.)

## OTTON I, DE GUELDRE.

1212. OTTON I, fils d'Otton II, comte de Gueldre, et beaufrère de Gillaume, comte de Hollande, passa de la prévôté de Santen, à l'évêché d'Utrecht, à l'âge de ving-quatre ans, par les soins des évêques de Munster et d'Osnabruck, appuyés de la recommandation du comte de Hollande. Mais, s'étant mis en route, l'an 1215, pour aller demander à Rome une dispense d'âge, il fut arrêté à Northusen par une maladie qui le conduisit au tombeau le 26 mars de la même année. (Heda.)

## OTTON II, DE LIPPE.

de Lippe, devint le successeur d'Otton I dans le siège d'Utrecht. Saisi de la dévotion du tems, après avoir confié le soin du temporel de son église à son frère Herman, il partit, l'an 1217, avec les croisés, pour l'Orient. A son retour, l'insolence de ses officiers le compromit avec le comte de Gueldre. On en vint aux armes de part et d'autre. Mais, par les soins du légat Conon, la querelle se pacifia. (Beka.) Otton en eut une autre avec le comte de Hollande, touchant la propriété de la Frise. Cette affaire, déjà jugée par l'empereur, en 1165, le fut de nouveau,

le a6 janvier 1225, par une sentence du même légat, qui confirma le jugement impérial, avec certaines modifications (1). Mais Otton était à peine sorti de ce démélé, qu'il prit parti dans celui qui s'éleva entre Egbert, châtelain de Gromingue, et Rodulfe, châtelain de Coevorden. S'étant déclaré pour le presmier, il fit la guerre au second, appuyé de la plupart des vassaux de l'église d'Utrecht. L'évêque eut, de son tôté, pour alliés les comtes de Hollande, de Gueldre, de Clèves, et Baudouin, seigneur de Benthem. Avez leurs secours, ayant livré bataille à l'ennemi, le 27 juillet 1226, il fut pris dans l'action et traité de la manière la plus cruelle par les vainqueurs. S'imaginent que son caractère était attaché à sa tonsure, ils la lui arrachèreut avec la peau, pour n'être pas réputés sacrilégés en le faisant mourir. Mais il ne survécut que six jours à ce supplice, étant mort le premier août suivant. (Beka, pag. 70.)

#### WILLEBRAND D'OLDEMBOURG.

d'Odembourg, après avoir été chanoine de Paderborn, prévôt d'Utrecht et de Zutphen, étant devenu évêque de Paderborn, passa de ce siége à celui d'Utrecht, par les soins de Florent IV, comte de Hollande, son parent. Il était en Italie, lorsqu'il fut élu, pour les affaires de l'empereur Frédéric II. A son retour, il s'arma pour venger la mort de son prédécesseur, et s'arma contre Rodulfe, qui l'avait occasionée. S'étant rendu smaitre de sa personne, après une guerre assez longue, il lui sit expier son crime sur la roue, l'an 1230, à la demande du peuple. (Anonym. de reb. ultraj., pp. 22-35.) Beka et Ileda, suivis par M. Kluit, placent la mort de ce prélat en 1233, et Bockenberg, suivi par l'auteur de Batuvia sacra, la recule jusqu'en 1236.

## OTTON III, DE HOLLANDE.

Orron III, comte de la Frise orientale, fils puiné de Guillaume I, comte de Hollandé, ayant été donné pour successeur à l'évêque Willebrand, fut, peu de tems après, nommé

<sup>(1)</sup> La sentence portait: De comitatu Frisia ita est ordinatum: Quòd si episcopus roluerit ire in Frisiam in comitatum, significabil hoc sez septimunis antè comiti Hollandim; et si comes secum irerit, partientar aquè lucrum de comitata; si verò comes non tverit, nec nuntium sun miserit, fotum codet episcopo. (Khuit, tomo II, part, t., page 450.)

par les états, tuteur de leur comte Guillaume II, son neveu, agé pour lors de sept ans, conjointement avec Guillaume, son frère. Le comte Guillaume étant devenu roi des Romains, le 29 septembre 1247, le prélat fut continué dans la régence de la Hollande. Le roi des Romains vint, l'an 1248, à Utrecht, pour voir son onele, et s'y fit recevoir bourgeois de la ville; après quoi il marcha contre le comte de Goor, vassal révolté de l'évêché. L'ayant fait prisonnier, il le dépositifs de ses dignités, et confisqua ses biens au profit de l'église d'Utrechts (Beka et Heda.) L'évêque Otton III mourat le 4 avril 1249 (Ileda, pag. 207.), et fut inhumé dans sa cathédrale, laissant une fille naturelle, nommée Adélaïde, mariée, en 1269, à Baudouin de Nordwyk. (Meerman, Vita Guillel., part. 1, p. 337, n. 4)

## GOSWIN D'AMSTEL.

Goswin d'Amstri, prévôt de Saint-Jean d'Utrecht, fut élu pour successeur d'Otton III; mais il se comporta dans l'épiscopat vec tant de négligence, que le roi des Romains, de concert avec le cardinal-légat, Pierre Caputio, ayant assemblé le chapitre d'Utrecht, l'an 1250, l'obligea de donner sa démission,

## HENRI DE VIANDEN.

1250, HENRI, fils du comte de Vianden, remplaça l'évêque Geswin à la recommandation de Coarad, archevêque de Cologne, son parent. Mais les parents de Gossvin, irrités de sa destitution, prirent les armes pour le venger. Le nouveau prélat, homme de tête et de main, se mit en état de défense, et, les ayant vaincus en bataille rangée, il les amena prisonviers à Utrecht. Le roi des Romains, qui était sur les lieux, obtint leur liberté, en les obligeant de demander pardon tête nue, dans la cathédrale, à l'évêque, et de lui prêter, en qualité de vassaux, serment de fidélité. Celui-ci avait aussi à se venger du comte de Gueldre qui leur avait fourni des secours. Se trouvant armé, il fit, sans perdre de tems, une course dans la Weluve dépendante de la Gueldre, et, du butin qu'il en rapporta, il fit hâtir le château de Vredeland, (Dujardin, t. 111, pag. 373-374.)

La cathédrale d'Utrecht tombant en roines par vétusté, Henrientreprit de la reconstruire, et en jeta les fondements en 1254. Trois ans après, ou environ, il donna des lois ou coutumes à la ville d'Amersfort, qui n'était, avant lui, qu'un simple château. Beka et Bockepherg mettent sa mort au 4 juin 1267.

## JEAN I, DE NASSAU.

1267. JEAN: DE NASSAU, issu des comtes de ce nom, n'eut d'autre recommandation que sa naissance, pour remplacer, comme il arriva, l'évêque Henri. Les Kennemers et les Frisons étaient alors soulevés en Hollande, contre la noblesse qui les tyrannisait. Gysbrecht d'Amstel, qu'ils forcèrent, suivant Heda, de se mettre à leur tête, les amena jusqu'aux portes d'Utrecht, dont il fit révolter le peuple contre l'évêque et les magistrats, Le comte de Gueldre, chez lequel s'était réfugié le prélat, fit de vains efforts pour le rétablir dans Utrecht. Mais en se retirant, il reussit à le rendre maître d'Amersfort. Les Trajectins, ayant chasse les anciens magistrats, établirent chez eux le gouvernement démocratique. L'évêque résidait cependant à Deventer. Apprenant, au bout de deux ans, qu'Utrecht est en proie aux factions, il se concerte avec le chevalier Nicolas de Kats, pour rentrer dans cette ville à la faveur des troubles. Escorté de cinq cents écuyers, le chevalier arrive subitement devant Utrecht, dont il enfonce les portes, dépose les nouveaux magistrats, rétablit les anciens, et remet Jean de Nassau en possession de son siège. Mais les revers n'avaient produit aucune réforme dans les mœurs de ce prélat. Toujours obstiné à refuser de prendre les ordres sacrés, malgré les remontrances de ses diocésains, il vivait dans le luxe et la mollesse, aussi peu soigneux du temporel que du spirituel de son église, alienant sans scrupule les châteaux et autres domaines qui en dépendaient, pour satisfaire ses partisans. Le pape, sur les plaintes qui lui furent portées contre cet indigne pasteur, le déposa l'an 1282, après un gouvernement de seize ans.

Jean de Nassau, dans le besoin d'argent que ses folles dépenses lui occasionaient, avait engagé à Gysbrecht d'Amstel, le fort Vredeland. Gysbrecht établit aussitôt un nouveau péage sur le Weck. Les Trajectins, dans la crainte d'une augmentation de charges, lui proposèrent le remboursement de la somme qu'il avait prétée au prélat. Sur son refus, ils résolurent d'asaéger le fort. Mais Gysbrecht, instruit de leur dessein, fit alliance avec le seigneur de Woerden, et, s'étant mis promptement en marche, il repoussa vivement les Trajectins lorsqu'ils entraient sur ses terres. Le magistrat d'Utrecht, consterné de cette défaite, eut recours au comte de Hollande, qui vint sur-le-champ investir le château de Vredeland. Arnoul, frère de Gysbrecht, défendit la place avec vigueur. Gysbrecht, accourant à son secours, fut battu, près de Locnen, par une troupé de Zéelandais qui le firent prisonnier, après quoi la place se

midit à discrétion. Beka (pag. 97), suivi de quélques autres, met cette expédition sous l'episcopat suivant, en 1288. Mais il est certain, dit M. Dujardin, d'après Melis-Stoke, qu'en 1285 et 1287, Gysbrecht d'Amstel et le seigneur de Woerden étaient réconcilles avec le comte, et conséquemment que la guerre dont il s'agit, était antérieure à ces années. (T. 111, p. 202-203.)

#### JEAN II DE ZIRK.

1282. JEAN DE ZIRK, d'une maison distinguée de Lorraine, fut donné pour successeur, dans le siège d'Utrecht, à Jean de Nassau. Après avoir gouverné paisiblement, à ce qu'il paraît, cette église, il fut transféré, l'an 1296, sur le siège de Toul. Ce prélat mourut l'an 1305, au retour d'un voyage qu'il avait fait à Bordeaux, pour visiter le pape Clément V. (Gall. Glr., tom. XIII, col. 1022.)

#### GUILLAUME.

1296. GUILLAUME BERTOUD, fils de Gauthier, seigneur de Malines, devint évêque d'Utrecht en 1296, après avoir été prévôt de Louvain. Il était versé dans le droit civil et canon, mais d'un caractère inquiet et turbulent. Il profita des troubles qui suivirent la mort du comte Florent V, pour exciter les West-Frisons à secouer le joug de la Hollande. Pour leur donner l'exemple, il entreprit, dans le même tems, le recouvrement de Muyden sur le Wecht, que l'empereur avait donné à son' église. La place étant assiégée, se défendit mal, et, sans attendre le secours que le régent de Hollande lui amenait, elle capitula. Le prélat, enflé de ce succès, s'imagina pouvoir subjuguer toute la Hollande. Dans le dessein qu'il en forma, il joignit les armes spirituelles aux temporelles, en publiant une croisade contre le comte de Hollande et son peuple qu'il accusa d'hérésie. Les Frisons étaient avides de pardons. Rien ne leur parut plus meritoire que de les gagner en combattant contre les Hollandais, leurs ennemis mortels. Ainsi l'évêque n'eut pas de peine à se faire suivre par une multitude crédule et fanatique. Ayantembarqué son armée sur le Zuyderzée, il s'avance à pleines voiles vers Monnikendan. Mais les Kennemers l'attaquent aussitôt qu'il en approche, et, ayant détruit sa flotte, ils l'obligent à se sauver dans l'Over-Yssel: (Beka, pag. 102.) De rétour à Utrecht, il s'attira bientôt un nouveau revers. S'étant brouille, · wec les nobles, il fut arrêté par quatre d'entre eux et enferm? cous la garde du bourgmestre, qui le retint en prison l'espace XV.

d'un an. Des paysans l'ayant ensuite délivré, il se rendit, quelque tems après, à Rome, pour abdiquer entre les mains du pape. Loin d'entrer dans ses vues, le pontife lui releva le courage et manda à l'évêque de Munster, de prêter du secours à son confrère, contre ses sujets révoltes. Guillaume, de retour en Hollande, lève des troupes avec lesquelles il va mettre le siège devant Utrecht. Mais Jacques de Lichtenberg l'ayant repoussé, lui livra, près d'Hegevard, un combat où il périt, le 4 juillet 1301. Son corps, inhumé dans l'église des chevaliers de Saint-Jean, fut ensuite transféré dans sa cathédrale. (Heda, pag. 228.)

#### GUI DE HAINAUT.

1301. GUI DE HAINAUT, fils de Jean d'Avênes et d'Alix; sœur de Guillaume, comte de Hollande, trésorier de Liége et changine de Cambrai, fut élu, à la pluralité des voix, pour succéder à Guillaume Bertoud. Adolfe de Waldeck, son compétiteur, s'étant emparé de quelques places dans l'Over-Yssel, en fut bientôt délogé. C'était Jean II, comte de Hollande, frère de Gui, qui avait procuré sa promotion. Celui-ci, par reconmaissance, amena, l'an 1303, des troupes au comte, pour l'aider à chasser les Flamands qui avaient fait irruption dans la Zéelande. Mais il devint leur prisonnier, la nuît du 24 au 25 mars de l'année suivante, dans l'île de Duveland, où il venait de faire une déscente avec le comte. Pendant sa captivité, les Flamands s'emparèrent d'Utrecht à la faveur des troubles qui s'y étaient élevés. Mais cette conquête leur échappa la même année. Gui de Hainaut, relâché l'année suivante, par échange contre Gui. de Flandre, borna depuis ses soins au gouvernement de son église. Appelé, l'an 1311, au concile général de Vienne, il refusa, par modestie, le chapeau de cardinal, que Clément V lui offrit à la demande du roi de France. Ce monarque l'ayant retenu quelques années à sa cour, il fut rappelé à Utrecht par un soulèvement qui s'était élevé parmi les Frisons. Après avoir calmé les troubles, il s'appliqua à libérer son évêché des dettes contractées par ses prédecesseurs, etal réparer les places qu'ils avaient laissé tomber en ruines. Une maladie l'emporta le 29. mai 1317.

## FRÉDÉRIC II DE ZIERICK.

1317. FRÉDÉRIC DE ZIRRICK, prévôt de Saint - Pierre d'Utrecht, en obtint le siège à la recommandation de Guillaume III, comte de Hollande, dont il était parent. Il gouverna son église, comme il s'y était engagé, dans une entière dépens.

dance de ce prince. Plusieurs de ses sujets s'étant révoltés, et des voisins étant venus à leur secours, le comte envoya contre eux Jean d'Arkel, qui les fit rentrer dans le devoir. Frédérit mourut le 20 juillet 1322, selon Beka et Heda, d'après le nécrologe de Saint-Pierre d'Utrecht.

## JACQUES D'OUDSHOOR.

1322. JACQUES D'OUDSHOOR OU D'OUSTRORN, doyen de l'église d'Utrecht, en devint évêque à la pluralité des voix, malgré la protection dont le comte de Hollande honorait Jacques, évêque de Zuden et commandeur, suivant M. Dujardin, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Mais il ne fit que paraître sur le siège, et mourut le 20 septembre 1322, non sans soupçon d'avoir été empoisonné.

#### JEAN III DE DIEST.

JEAN DE DIEST, prevôt de l'église d'Anvers et fils d'Arnoul, châtelain d'Anvers, devint évêque d'Utrecht, quoiqu'il ne fût pas celui que les évêques eussent porté à cette dignité. C'était sur Jean de Bronkhorst, d'une maison illustre de Gueldre et prevôt de Saint-Sauveur d'Utrecht, que leurs vœux unanimes étaient tombés. Mais les comtes de Hollande et de Gueldre, et le duc de Brabant, s'étant opposés à cette élection, la firent casser par Jean XXII, et engagèrent ce pape à nommer Jean de Diest à la place de l'élu. Le comte de Hollande eut sous l'épiscopat de celui ci, dans l'église d'Utrecht, la même autonité dont il avait joui sous le gouvernement de Frédéric de Ziérick. Jean de Diest termina ses jours le 1<sup>es</sup>, juin 1340.

#### NICOLAS.

1340. NICOLAS CAPUTIO, noble romain, auditeur de rote, à Rome, pour le roi de France, et en même tems prévôt de dé Saint-Omer, fut nommé, l'an 1340, évêque d'Utrecht, par le pape Benoît XII, sur la contestation qu'il y avait entre Jean d'Arkel, chancine de la cathédrale, élu par une partie des capitulaires à la demande du comte de Flandre, et Jean de Bronkhorst, prévôt de Saint-Sauveur, à qui le comte de Gueldre avait procuré la pluralité des suffrages. Mois Nicolas, obligé d'abdiquer au bout d'un an d'épiscopat, fut nomme à l'évêché d'Urgel, et; l'an 1350, eréé cardinal par le pape Clément VI. Ciaconius met sa mort au 16 juillet 1368.

#### JEAN IV D'ARKEL.

,1341. JEAN P'ARKEL, fils du comte de ce nom, fut nommé, l'an 1341, par le pape, évêque d'Utrecht à la demande de son prédécesseur, et sacré, le 11 novembre 1342, à Rome. « Le » zèle de ce nouveau prélat, dit M. Cerisier, est au-dessus de » tout éloge. En deux ans, il vint à bout de recouvrer plusieurs chateaux et tout le pays d'Over-Yssel, engagé pour dettes au se comte de Gueldre, Voulant ménager ses revenus, il réferens » sa cour et alla vivre en simple particulier à Grenoble, après » avoir laissé le gouvernement temporel de l'évêché à Robert " d'Arkel, son frère. " (Hist. des Prov. Un., tom. I, p. 418.) Pendant, l'absence de ce prélat, le comte de Hollande, accompagné du comte de Clèves, vint, l'an 1345 (pro modiça occa 2 sione subortà, dit Beka), assieger Utrecht. Il était sur le point de s'en rendre maître lorsque l'évêque Jean d'Arkel arriva en diligence. Il obtint, par la médiation de Jean de Beaumont, oncle du comte, une trève à condition que cent bourgeois viendraient lui demander grâce à genoux, tête et pieds nus, (Matth. Analect. cet. avl., tom. V, p. 359.) Guillaume V, nouveau comte, ayant repris les hostilités contre l'évêque, au mois de novembre 1355, elles furent poussées de part et d'autre avec la plus grande vigueur; mais le prélat, se voyant abandonné de ses vassaux, fut obligé de demander la paix, qui lui fut accordée le 30 juin 1356. ( Van-Mieris, tom. III, p. 1.) Depuis ce tenis, il ne s'occupa plus que de soins pacifiques et utiles. Il obtint, de l'empereur Louis de Bavière, pour lui et ses successeurs, le droit de battre monnaie à son coin. Il fonda des écoles, et répandit, dans son diocèse, le goût qu'il avait pour les lettres. L'an 1364, il fut transféré, par le pape Urbain V, à l'évêché de Liége.

## JEAN V DE WIRNENBOURG.

1364. JEAN DE WIENENDOURG parvint, le 8 septembre, au siège d'Utrecht, après la translation de Jean d'Arkel. Son gouvernement, ferme et vigoureux, contint les Trajectina disposés à remuer. Il lui en coûts, pour y réussir, plusieurs domaines de l'évêché, qu'il fut obligé d'alièner. Les chapitres d'Utrecht, voyant ce dépérissement du temporel de leur église, en portèrent successivement leurs plaintes aux papes Urbain V, et Grégoire XI. Pendant que ce dernier avisait aux moyens de les satisfaire, l'Infortuné prélat, succembant sous le paids de

ets disgrâces, mourut subitement le 23 juin 1371. (Beka, Heds.)

#### ARNOUL DE HORN.

1371. ARNOUL DE HORN, Els de Guillaume, seigneur de Horn, était à Rome lorsqu'on y apprit la mort de Jean de Wirnenbourg, et le choix que la plus grande partie du chapitre d'Utrecht avait fait de sa personne pour le remplacers Le pape Grégoire XI ayant approuvé cetté élection, Arnoul, après avoir été sacré à Rome, se rendit en diligence à son évêché, dont il prit possession le 18 septembre 1371. (Joan: à Leydis, liv. XXX, c. 20.) Les Trajectins, avec lesquels il eut plusieurs querelles sur leurs droits respectifs, obtinrent enfin de lui, l'an 1373, une charte par laquelle il reconnaissait n'avoir aucun pouvoir de leur imposer de nouvelles taxes ni d'entreprendre aucune guerre sans l'aveu des trois ordres, du clergé, de la noblesse et des villes. Pour rendre ce diplôme perpetuel, il fut dit qu'il serait juré par tous les évêques sui-rants à leur prise de possession. L'an 1373 (et non 1374, commé le marque M. Dujardin), l'évêque d'Utrecht se voit attaqué, ou du moins menace d'une guerre prochaine par le comte de Hollande, au sujet d'un canal que le prélat avait construit, (Van-Mieris, t. III, p. 281.) Ce différent fut terminé par un traité de paix l'an 1375, le mercredi après la sainte Gertrude. (Ibid., p. 304.) Jean d'Arkel, évêque de Liége, étant mort au mois de juin 1378, le pape Urbain VI nomma pour lui succeder, Arnoul de Horn qui était alors auprès de sa personne. (Voy. les évêques de Liège.)

### FLORENT DE WEVELICHOVEN.

1379. FLORENT DE WEVELICHOVEN, évêque de Munster, le devint d'Utrecht, le 22 novembre 1379, par les soins d'Otton, seigneur d'Arkel, qui contraignit Arnoul de Horn d'abandonner les châteaux de l'église d'Utrecht qu'il voulait retenir encere pour un an. Florent fut un prélat d'une conduite régulière, économe, savant, et zélé pour le maintien de ses droits il retira des mains des créanciers de son évêché, pour la somme de sept mille six cents écus, divers châteaux et villages que ses prédécesseurs avaient aliénés. Evrard d'Estem avait bâti le château d'Eerdem, d'où il faisait des courses sur les terres de l'église d'Utrecht. L'évêque ayant attaqué la place, s'en rendit maître et la détruisit. Robert de Viane travaillait copendant à le supplanter dans l'évêché d'Utrecht. En ayant obtens

les provisions, l'an 1380, de l'antipape Clément VK, il se mit en devoir de les faire valoir. Mais Florent l'obligea bientôt de se désister et de lui demander son amitié. Il obtint, l'an 1382, de l'empereur Wenceslas, par un diplôme du 20 avril, la confirmation des priviléges de son église. (Heda, p. 252.) Henri de Montfort se prétendant indépendant de l'église d'Utrecht, il lui déclara la guerre l'an 1387, et l'obligea de reconnaître sa suzeraineté. Ce prélat, respecté de ses vassaux et redouté de ses voisins, termina ses jours le vendredi-saint, 4 avril 1393, au château d'Hardenberg, dans l'Over-Yssel, et fut inhumé dans sa cathédrale.

#### ' FREDERIC III DE BLANKENHEIM.

FRÉDÉRIC DE BLANKENHEIM des barons de ce nom, évêque de Strasbourg, fut transféré par les vœux du chapitre, à la sollicitation du duc de Gueldre, sur le siège d'Utrecht, et confirmé, par le pape Boniface IX, l'an 1393, malgré la recommandation d'Albert, duc de Bavière et comte de Hollande, qui portait Roger de Bronkhorst, trésorier de Cologne. Frédérie était homme de tête et habile dans l'une et l'autre jurisprudence. Il soumit à son église, l'an 1395, le château de Coevorden et la province de Drente, qu'on avait enlevés à ses prédécesseurs. Dix ans après, ayant mis le siège devant le château d'Eberstein, qui passait pour la plus forte place de la Germanie inférieure, il le prit et le renversa de fond en comble. MM. de Sainte-Marthe parlent d'une expédition qu'il fit dans un age avance, monté sur un char, et armé de toutes pièces, contre le duc de Gueldre; mais nous ne l'avons rencontrée dans aucun ancien monument. Ce prélat mourut au château de Willanhaven, le 30 octobre 1424, et fut transporté en pompe dans sa cathédrale. ( Joan. à Leyd., liv. 31, cap. 41-46.)

#### ZWEDER DE CULENBOURG.

1424. ZWEDER DE CULENBOURG, fils de Gérard de Gulen-bourg, seigneur d'Egmond, fut élu, l'an 1424, évêque d'Utrecht, par la pluralité des capitulaires, au grand regret de plusieurs candidats, que les puissances voisines avaient mis sur les rangs. Mais Rodolfe de Diephout, l'un d'entre eux, porté par le duc de Glèves, s'empara d'Utrecht, et en chassa Zweder, qui transporta son siége à Dordrecht, où il résida sous la protection de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ce prince, résolu de le rétablir, vint assiéger Utrecht, et monta lui-mana.

à l'assaut. Mais, repoussé après un combat de cinq heures, illeva le siège, et retourna en Hollande. (Vossii annal. Holl., pag. 509.) Cependant Zweder s'étant rendu maître du château de Gorst, força les habitants d'Amersfort, ainsi que ceux de Rhenen, de le reconnaître, après quoi il contraignit Rodolfé d'abandonner Utrecht, où il fit son entrée l'an 1425. (Antamathai annal. oet. avi, tom. V, pag. 426.) Les exilés, qui l'avaient suivi, commirent de grands excès dans cette ville, jusques-là qu'ils poignardèrent, dans son lit, le bourgmestre Barend Provis, tandis qu'on lui administrait le viatique. Rodolfe fit sa paix, l'an 1430, avec le duc, et agit si puissamment en cour de Rome, qu'il se fit confirmer par Eugène IV. Mais Zweder, appela de ce jugement au concile de Bâle, où il se rendit pour sontenir son appel. La mort d'y surprit, l'an-1343, pendant le cours de l'instance.

### RODOLFE DE DIEPHOUT.

1433. RODOLFE DE DIEPHOUT demeura paisible possesseur. de l'évêché d'Utrecht, après la mort de Zweder, malgré l'élection qu'une partie du clergé avait faite de Waleran de Meurs, et la confirmation que celui-ci avait obtenue de l'antipape Félix. Mais un impôt, qu'il voulut établir, en 1447, pour acquitter les dettes de son église, souleva contre lui une partie de ses chanoines, le doyen à la tête. La discorde en vint au point, que, s'étant rendus maîtres d'Utrecht, ils obligèrent l'évêque à se retirer à Horst. Waleran profita de la conjoncture pour relever son parti. Mais le cardinal Nicolas Cusa, s'étant rendu sur les lieux en 1440, fit entre les deux compétiteurs un traité, portant que Waleran, résignerait l'évêché d'Utrecht à Rodolfe, et que celui-ci l'aiderait à monter sur le siège de Munster, vacant alors par la mort de l'évêque Henri. Rodolfe dans la suite, eut de nouveaux démêlés avec ses chanoines, qui chassèrent ses amis et changèrent les magistrats d'Utrecht tandis qu'il résidait à Horst. Il y mourut de chagrin, le 24 mars 1455, et fut inhumé dans sa cathédrale,

# GISBERT DE BREDERODE.

1455. GISBERT DE BREDERODE, fils de Waleran; seigneur de Brederode, après avoir été changine et archidiacre d'Utrecht; en devint évêque, le 7 avril 1455, par les suffrages des cinq chapitres de la ville. A peine se vit-il installé, qu'il sit éclater à haine contre les pagtisans de Radolfe, son prédécesseur, pas

la déposition, l'exil et les proscriptions, aidé en celá par Renaud, son frère. Il occasiona par là un schisme. Les persécutés s'étant retirés à Amersfort, firent une nouvelle élection qui tomba sur David de Bourgogne, bâtard du duc Philippele Bon. et alors évêque de Torrobenne. Philippe députe l'évêque d'Arras. Jean Jossfredi, à Rome, pour emgager Calliste III, à confirmer cette élection; ce qui ne souffrit point de difficulté, quoique ce pape cut déjà para confirmer celle de Gisbert, en recevant le. droit d'annate : quitne fot jamais rende. Mais Calliste avait interêt de menager ele duc de Bourgogne, dont il attendait du secours, pour faire la guerre auni Turcs. Ce prince, avant recules bulles de Romei, se dispose a mestre son fils en possession du siège d'Utrecht. Gisbert pue sen côté, soutenn par son frère, se met épiétat de défenses Mais voyant le duc déjà maître de plusieurs places de l'évêche, s'approcher de la capitale, il fait avec lui un traité de paix, dont les conditions, rapportées par Monstrelet, portent que Gisbert renoncera en faveur de David à son élection; que , pour dédommagement des dépenses qu'il avait faites, le duc lui pemboursera, sous le caurionnement du duc de Clèves, cinquânte mille lions d'or, monnaie de Bourgagne ; qu'il restera archidiacre et prévôt de Saint-Sauveur d'Utréchtq et qu'il aura de plus la prévôté de Saint-Donatien de Bruges, avec le titre et les émoluments doubles de la charge de premier conseiller de Hollande. Cette résignation ayanti été approuvée des Trajectius, Gisbert les déclara, l'an #4574 quittes et absous du serment de fidelité qu'ils lui avaient tit. is also attended and refer to

TO DE BOURGOGNE,

a in the factor of season in frage to the ea-1 1457. DAVID DE BOURGOGNE prit alors possession de l'éélise d'Utrecht. Lu seule ville de Deventer osa méconnaître son nouvel évêque. Mais; voyant les troupes du duc de Bourgogne autour de ses murs, elle prit bientôt le parti de la soumission. La bonne intelligence régna long-tems entre l'évêque et les Brederodes, dont l'afné, Renaud, fut nommé gouverneur d'Utrecht. Mais les procedés de Renaud de Brederode et de ses parents, les brouillèrent ensuite avec David, au point que, les avant fait arrêter, il fit appliquer Renaud et Waleran, son fils, plusieurs fois à la question, pour tirer d'eux l'aveu des crimes dont leurs ennemis lés accusaient. La violence des tourments, triompha de la constance du fils qui s'avous coupable. Mais elle ne sit pas le intene effet sur le père. Son innocence fut enfin recommue, l'an 1472, par un jugement de Charles, duc de Bourgogne, à la tête des chevaliers de l'ordre de la Toison-d'Or,

dont Renaud était membre. ( Joan. a Leydis de Dom. Breder.

.pag 702-710.) La mort du duc Charles, arrivée le 5 janvier 1477, fit déchoir le crédit de l'évêque d'Utrecht. Sans cesse contredit par les Trajectins, il prit le parti, l'an 1481, de se retirer à Wyck-te-Duerstede. Les troubles continuèrent toujours à Utrecht, où les Hoeckins donnaient la loi. Les efforts que fit Maximilien. pour rétablir l'évêque, ne servirent qu'à enhardir et multiplier ses adversaires. Dans les excursions qu'on fit de part et d'autre. le capitaine Schaffelaart s'étant emparé de la tour de Barnavelt. portait de là, par de fréquentes sorties, la désolation jusqu'à Amersfort. La tour fut investie, et la brèche ayant été faite avec du canon, les assiégés demandèrent à capituler. Les assiégeants exigèrent pour préliminaire qu'on leur jetat le capitaine du haut du donjon. Cette demande ayant fait horreur aux assiégés Schaffelaart embrasse un des créneaux, et leur dit: » Mes amis. » comme il faut que je meure un jour, jamais il ne se présen-» tera un plus beau moment, puisque je vous sauve par ma » mort »; et il se précipita du haut de la tour. (Dujardin, tom. IV, pag. 201.) L'évêque, voyant l'obstination des Trajectins, lanca contre la ville une sentence d'excommunication et d'interdit, à laquelle il fut désendu par les magistrats de déférer. On se détermina néanmoins, l'année suivante, pour retablir la paix, à le rappeler. Mais son retour ne produisit pas le bien qu'on en espérait. Il se trouva comme prisonnier au milieu d'un peuple mutin et mal réconcilié. L'archiduc Maximilien vint au secours de l'évêque à la tête de douze mille hommes, et s'étant rendu maître d'Utrecht, il s'y fit reconnaître par le sénat, le 7 septembre 1483, protecteur temporel de l'église. Le prélat, depuis ce tems, passa plus tranquillement ses jours, qu'il termina a Wyck-te-Duerstede, le 16 avril 1496. (Heda, pag. 306.) Erasme, qui l'avait connu particulièrement, fait l'éloge de sa science. Selon cet écrivain, il interrogeait luimême ceux qui se présentaient à lui pour les ordres, et ne leur imposait les mains qu'après leur avoir fait subir des épreuves ri-

# FRÉDERIC III, DE BADE..

il n'en admit que trois à l'ordination.

goureuses. Il arriva un jour, dit-il, que sur trois cents candidats

1496. Frédéric, fils de Charles, marquis de Bade, et de Catherine d'Autriche, fut porté sur le siège d'Utrecht par un grand nombre de seigneurs puissants, au nom de l'empereur XV.

Frédéric, son oncle maternel (.). Philippe, frère de Jean II, duc de Clèves, qu'il avait eu pour concurrent, fut par la suite dedommage de son exclusion, par l'évêche d'Amiens. Albert de Saxe, margrave de Misnie, s'était mis, sous l'épiscopat pré-tédent, à la tête des Frisons révoltés, qui le nommèrent stat-houder de Frise. Les Groningois, vexés par ce prince, implo-rèrent le secours de l'évêque Fréderic, qui s'adressa, de son coté, à Charles d'Egmond, duc de Gueldre. Leur confédération n'empecha pas Albert d'entreprendre, l'an 1499, le siège de Groningue. Mais les pluies de l'automne et les instances de l'évêque l'engagèrent à conclure une trève avec le senat; après quoi il partit pour la Misnie, laissant Henri, son fils, à Francker, où il avait transporté le couseil de la province. La conduite de ce jeune prince ayant irrité les Frisons, ils viennent l'assieger dans Francker. A cette nouvelle, Albert engage le duc de Brunswick à voler au secours de son fils. Les Frisons essuient partout de sanglantes defaites. Albert arrive lui-même bientôt, et son fils, qu'il délivre, exerce la plus affreuse vengeance sur le pays où il avait été détenu. Mais le père, tandis qu'il assiège Groningue, est emporte l'an 1501, par la peste qui desolait son armée.

L'évêque Frédéric se brouille, vers le même tems, avec le duc de Gueldre, à l'occasion des forts de Kuinze, sur l'embouchure de la rivière de Linde, dans le Zuyderzée, et de Renoi, dans le bailliage de Beest, que l'un et l'autre réclamaient. La guerre, entre eux, éclata l'an 1510. Le duc ayant pris à sa solde deux mille allemands, les chargea, lorsqu'ils venaient le joindre, de surprendre Campen, ville du haut diocèse d'Utrecht. Mais les Trajectins les ayant surpris dans une embuscade, firent pendre tous ceux qui tombèrent entre leurs mains. Irrité de ce traitement barbare, le duc voulut user de représailles. Mais sa vengeance ne fut qu'imparfaite, et des revers, qu'il essuya après quelques succès, l'obligèrent, la même année, à demander fiumblément la paix. (Pontan. hist. Gelr., p. 641.)

Les Trajectins, l'année suivante, lui fournirent l'occasion de réparer ses peries. Mécontents de leur évêque, ils nommèrent le duc de Gueldre, leur avoué, pour l'opposer à Florent d'Ys-

The deal of grangerite

<sup>(1)</sup> On n'a rientivoulu changer ici au voite des Bénédictins; mais on doit faire observer que l'empereur Frédéric étant mort le 19 août 1493, il est douteux qu'op aurait pu agir en son nom en 1496; on pense douc que c'est au nom de l'empereur Maximilien I (successeur de Frédéric) qu'il faut lire. (Note de l'Editeur.)

selstein, partisan du prélat. Celui-ci ayant entrepris, au mois de février 1511, d'escalader Utrecht à la faveur des glaces, fut rencontré par une troupes de gueldrois, qui firent échouer son projet. (Cerisier, tom. II, pag. 362.)

La mutinerie perseverante des Trajectins, fondee principalement sur de que Fréderic faisait tout sans consulter les états, fit naître la pensée à ce prélat de se démettre de son évêché. Le roi François I, auquel il fit part de ses dispositions, lui conseilla de permuter avec l'évêque de Meiz, Jean, fits de René d'Anjou, duc de Lorraine Mais l'empereur Maximilien et l'arachiduc Charles, son fils, stathouder de Hollande, instruits de son dessein, vincent à hout, partie par insinuation, partie par menaces, de le traverser. Cédant enfin à leurs instances, il résigna, l'an 1516, l'évêché d'Utrecht à Philippe, fils naturel de Philippe le Bon, dec de Bourgogne, et de Marguerite Post, ll mourut, casse de vieillesse, à Lire, en Brabant, l'année suit vante, le 26 septembre, et fut transporté à Baden, pour y être inhumé. (Batavia sacrà, pag. 231)

### PHILIPPE DE BOURGOGNE.

1516. PHILIPPE DE BOURGOGNE, successeur de l'évêque Fréderic de Bade, était amiral de Hollande lorsque celui-ci lui resigna son évêché. Ce fut contre son inclination at par deference pour l'empereur et l'archiduc, qu'il consentit à ce chany gement d'état. Sa naissance était même un obstacle au nouveau qu'il embrassait : mais douze mille ducats, payés au pape Léon X, levèrent cet empêchement et obtinrent à Philippe le Bref de dispense dont il avait besoin. Les Trajectins n'apprirent qu'avec regret cette nomination, persuades qu'elle avait pour but d'asservir leur église à la maison d'Autriche. Mais il fallut plier, et le magistrat accorda de bonne grace ce qu'il ne pouvait refuser à la force. Philippe fut installe dans son église, à la tête de mille chetaux; mais il ne fut sacré que l'année suivante. Ce prélat vit naître l'hérésie de Luther; et, sans l'émbrasser ouvertement, il se montra disposé à la favoriser. Les progrès des armes. du dur de Gueldre, dans la Frise, l'engagerent à demander du secours à la princesse Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, pour les arrêter. Mais les troupes qu'elle lui fournit, travaillèrent pour le compte de la maison d'Autrichen qu'elles, readirect entièrement maîtresse de la Frise, le 23 octobre : 523. (M. Cérisier, tem. II, pagi 3890). Philippe de Bourgogne termina ses pours à Ducratede, de 7 mil 1524, à l'age de 59 ans. (Batan.

sacr., pag. 237.) Ce prélat était savant, mais peu réglé dans ses mœurs, et fort équivoque dans sa doctrine. C'est à lui, nouvellement élevé à l'épiscopat, qu'Eraste dédia son commentaire sur les deux épîtres de saint Paul à Timothée.

#### 

der big auf eine Con-

ant 38 d 35 to.

1524. HENAT DE BAVIÈRE, fils de Philippe, électeur palatin, fut celui sur lequel tomba le choix des chapitres d'Utrecht, sollicités par la maison d'Autriche, pour remplacer l'évêque Philippe de Bourgogne. Son installation se fit au mois de septembre 1524. Les Trajectins souffraient impatiemment de voir entre les mains du duc de Gueldre, le haut diocèse d'Utrecht, dont il s'était emparé pendant la guerre de Frise. Henri de Bavière s'engagea de le recouvrer, et convint amiablement avec le duc, l'an 1527, d'une somme pour le rachat. Mais les Trajectins, sur lesquels il voulut mettre un impôt à ce sujet, refusèrent de rien payer avant l'exécution du traité. Le clergé, que le prélat voulut taxer à part, montra la même opposition, et, se voyant menacé de contrainte, il excita une sedition dont le duc de Gueldre profita pour se rendre le maître dans Utrecht. L'évêque eut recours à l'empereur, et les hostilités réciproques ne finirent que par le traité conclu, le 5 octobre 1528, à Gorinchem. (Pont., pag. 758; Dujardin, tom. IV, pag. 434) (Voy. les ducs de Gueldre.)

Les nouvelles opinions s'étant introduites rapidement dans le pays à la faveur de ces troubles, les Protestants se déclarèrent pour le duc, et les épiscopaux implorèrent le secours de l'empereur Charles Quint. Mais, pour l'obtenir, il fallut céder à ce prince la souveraincté temporelle de l'église d'Utrecht, qu'il réunit au comté de Hollande. Nous avons l'acte de la cession faite par l'évêque, en présence et du consentement des chapitres, le 21 octobre 1528, entre les mains d'Antoine de Salvaing, comte de Hogstraten, commissaire de l'empereur, acceptée par ce prince, le 2 décembre suivant, et ratifiée, le 8 mai 1531, par le pape Clément VII. (Batae. sacr., pp. 240-244.) Charles-Quint, de son côté, avait promis, par acte du 30 septembre précédent, renouvelé le 12 novembre suivant, de conserver tous les privileges de l'église d'Utrecht, dont l'un était le droit des chapitres d'élire et d'instituer leur évêque. Henri de Bavière, réduit à son autorité spirituelle, s'en soucia si peu, qu'il remit son évêché au pape, et se retira en Allemagne, où, bientôt après, il obtint, non l'évêché de Frisingue, comme le

marque Heda, mais celui de Worms, dont il était déjà coadjuteur. Il mourut le 11 juin 1552. (Batavia sagr., pag. 244.)

Nous terminerons ici la chronologie historique des évêques d'Utrecht, que nous n'avons insérée dans cet ouvrage, qu'à raison de la puissance temporelle et souveraine dont ces prélats étaient revêtus. Il nous suffira d'ajouter ici, qu'en 1559, le pape Paul IV érigea l'église d'Utrecht en métropole, et lui donna pour suffragants les nouveaux évêchés de Harlem, de Middelbourg, de Leuvarde, de Deventen et de Groningue. Le premier archevêque d'Utrecht fut Frédéric Stenk de Tautemberg, mort en 1580. Pour avoir une connaissance détaillée et exacte de ses successeurs, nous renvoyous le lecteur à l'histoire de l'église d'Utrecht, placée à la suite de celle des Provinces-Unies, donnée par MM. Dujardin et Sellius.

Section of Small test

the file on the own is on on any a story and o have been an out to have one to be my say as

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

# DES ÉVÉQUES.

# PUIS ARCHEVEQUES ET ÉLECTEURS DE MAYENCE.

Maria de la seconda

MAYENCE, appelée MAINZ en allemand, et en latin Maguntiacum, Moguntiacum, Maguntia, Maguntia et enfin Moguntia, qui est aujourd'hui le nom latin le plus commun, ville située sur la rive gauche du Rhin, vis-à-vis de l'endroit où ce fleuve reçoit le Mein, est la metropole d'un archevêché dont la juridiction s'etant sur les évêches de Wurtzbourg, de Worms, de Spire, d'Augsbourg, d'Aichstat, de Strasbourg, de Constance, de Hildesheim, de Paderborn et de Coire (autrefois il avait encore sous sa dépendance les évêchés de Verden, de Prague et d'Olmutz). Mayence est en même tems la capitale d'un électorat dont la plus grande partie est entre le Palatinat et Trèves, autour du Rhin, et le surplus en Franconie, dans la Thuringe, qui était autrefois toute entière du domaine de l'église de Mayence, et dans la Hesse (1785).

Mayence, suivant l'opinion la plus probable, eut pour fondateur Drusus Germanicus, frère de l'empereur Tibère. Le P. Fuchs prétend néanmoins qu'elle avait une existence, fort médiocre à la vérité, sous Auguste. (Hist. anc. de Mayence, tom. 1, p. 302.) Elle servit de boulevard contre les barbares et de barrière pour les empêcher d'entrer sur les terres des Romains. Cette ville eut des prérogatives sous les empereurs de Rome. Les deux Germanies, en-deçà du Rhin, avaient fait partie de la Gaule belgique. Lorsqu'elles en furent détachées, on leur donna le nom de Germanie, parce que les Germains y avaient pris des établissements. Elles furent divisées dans les premières années du règne d'Auguste, l'an 727 de Rome, en supérieure et inférieure, ou en première et seconde. Mayence devint la métropole de la première, ayant sous elle Strasbourg, Spire et Worms: Cologne le fut de la seconde. La Germanie supérieure forma seule un des cinq départements des Gaules, confiés à des généraux d'armée sous le titre de ducs. Le commandant des troupes nommées Armigeri, y avait son quartier; le gouverneur de la province y faisait aussi sa résidence, et, dans les derniers tems, il avait le titre de Consulaire. On voit dans les inscriptions de Gruter, le nom de son curateur, ou

premier officier munipal de Mayence.

Mayence étant métropole de sa province dans l'ordre civil, elle devait l'être aussi dans l'ordre ecclésiastique, conformément à un décret du concile de Nicée, dont le pape Innocent l'et ses successeurs pressèrent toujours, l'éxécution dans l'eglise gallicane. Le Cointe, Baillet, et d'autres savants distingués, ne doutent point que Mayence n'ait joui de cette prérogative; mais elle ne l'avait plus dans le huitième siècle, lorsque saint Boniface y fut établi comme archevêque, sans qu'on puisse découvrir en quel tems et par quel événement elle en su dépouillée. Il n'est presque point parlé de Mayence dans l'histoire de la première race de nos rois, si ce n'est à l'occasion d'une fameuse bataille que Sigebert III perdit en 640 contre Radulfe, duc de Thuringe. Cette ville, qui faisait partie du royaume d'Austrasie, ne donna pour lors aucune marque d'attachement à son roi. On dit, par une conjecture mal fondée, que sous le grand Clovis et ses successeurs, elle fut soumise à la métropole de Cologne et, ensuite à l'église de Worms. Ce qui est certain, c'est que saint Boniface trouva la religion fort négligée dans la Belgique et les deux Germanies. Ceux qui l'avaient précédé dans l'église de Mayence ne sont connus, pour la plupart, que par des mémoires forts suspects. Nous en donnerons la liste avant que de parler de ceux qui ont porté le titre d'archevêque de Mayence.

SAINT CRESCENT, qu'on croit, sans beaucoup de fondement, être le même que, le disciple de saint Paul, gouverna l'église de Mayence vingt-deux ans, et souffrit le martyre, en l'an 103, sous Trajan. C'est du moins ce que porte une ancienne inscription qui se conserve dans l'église de la citadellé.

SAINT MARIN, OU SAINT MARTIN, siegea six ans.

SAINT CRESCENTIEN, dix-huit ans.

SAINT CYRIAQUE, quatorze ans.

SAINT HILAIRE, vingt ans.

SAINT CELSE, martyr, vingt-deux ans.

SAINT LUCE, dix ans.

SAINT GOTHARD, ou GODEARD, nommé aussi ROTHADE dans une charte de l'archevêque Sigefroi, RODARD, ou RUDIBARD, dans d'autres monuments, convertit un grand nombre de païeus, et bâtit une église nommée depuis de Saint-Nicomède. Il siégea quinze ans, et fut enterré dans un lieu nommé anciennement le sacré Vallon, aujourd'hui Dalheim, d'où il fut ensuite transféré dans l'église de Saint-Alban. Viennent ensuite,

SOPHRONE, ou SUFFRONE, qui siégea huit ans.

SAINT HÉRIGER, martyr, quatre ans.

SAINT RUTHER, ou RUCHER (Rucharus), martyr, vingt ans SAINT AVIT, vingt-deux ans.

SAINT IGNACE, martyr, treize ans.

SAINT DENIS, vingt-six ans.

SAINT AUTHBERT, douze ans.

SAINT RUTHBERT, douze ans.

SAINT ANDALHARD, douze ans.

SAINT LUCE, dix-huit ans, après lesquels il fut relégué en Phrygie, où les Ariens le firent mourir en 343.

MARTIN II, que quelques-uns appellent MAXIME, envoya des députés au concile de Cologne, tenu, l'an 346, contre Euphratas, suivant les actes de cette assemblée, qui nous paraissent entièrement apocryphes. Son nom se rencontre parmi ceux de trente-quatre évêques des Gaules, qui souscrivirent au concile de Sardique. Sa mort est marquée au 18 novembre de l'an 378. Il fut inhumé dans l'église de Dalheim, d'où, l'an 935, on le transféra dans celle de Saint-Alban.

Sidoine I, son successeur, mourut en 397.

Sigismond, en 404.

LÉOPOLD, ou LUPOLD, en 421.

YOUR WALL

Nicerius, en 429.

Marianus, ou Marinus, en 439.

SAINT AURÉ (Aurous) fut massacré avec Justine, sa sœur et plusieurs autres chrétiens, en 407, lorsqu'il célébrait les saints mystères; époque, suivant Bucherius (p. 402), de la destruction de Mayence par les barbares, commit le témoigne saint Jerôme dans sa lettre 91 à Algaruchia, éérite; suivant D. Martiana, en 409. Moguntiacum, dit ce saint; nobilis quondum civitas sapta utque subversa est, et in écclesia mustes hominum millia trucidata.

EUTROPE, mort en 477.

ADALBERT, OU ALDEBERT.

RATHIER, OU RADHIER.

ADELBAUD.

SIGEBERT, élu en 503 (douteux).

LAUFRIB.

RUTHARD.

SIDOINE II siégeait en 546. Le poëte Fortunat relève, par degrands éloges, son zèle et son application à réparer les églises ruinées par les barbares et par le malheur des guerres. Il orna magnifiquement le baptistère de la grande église. On ignore l'année de sa mort.

SIGEBERT, successeur de Sidoine, suivant le P. le Cointe ; M. de Valois et M. Eccard, siégeait en 589. Cette année, le roi Childebert II étant venu chez lui, à son invitation, célébrer les sêtes de Pâques, lui fit présent, dit-on, d'un onyx sur lequel étaient gravées sa figure et celle de sa femme. Cette pièce se voit encore au trésor de l'église de Mayence. Mais il n'est pas aussi certain qu'elle vienne de Childebert, ni qu'elle le représente, qu'il est sûr par Grégoire de Tours (l. IX, cap. 29), que ce prince sit le voyage dont nous parlons. On n'a point de lumière sur la durée du pontificat de Sigebert.

LEONISIUS, qu'on écrit aussi LEUNISIUS, LUDEGALUS, LEUDEGALUS, LEUDEGALUS, LEUDEGALUS, excita le roi Thierri contre Théodebert, son frère; et fut cause de la guerre qui s'éleva, l'an 612, entre ces deux princes. (Fredegar., chr., c. 38.) Le trait no semble guère justifier les éloges qu'on donne à la vertu de ce prélat, On ignore l'année et le jour de sa mort. Suivent,

XV,

RUTELME, ou RUDELME, dit aussi RUDELIN.

RUTHEWALDE, ou LUTWALDE, qu'on appelle encore LAN-DOWALDE, prélat d'une sainte vie, au rapport de Trithême.

LUPOALDE, ou LEOWALDE, qui assista, l'an 625, au congile de Reims.

RIGEBERT, ou RICHBERT, que Serarius et ses commentateurs confondent avec SIGEBERT, évêque du même siège, oncle maternel de sainte Bilichilde, et que le P. le Cointe croit être différent; ce que les auteurs du nouveau Gallia chr., ne paraissent pas adopter. Quoi qu'il en soit, Richbert était savant et zélé pour la discipline ecclésiastique. Latomus, dans son catalogue des évêques de Mayence, lui attribue la fondation des églises de Saint-Paul, de Saint-George et de Sainte-Walpurge, qu'on voyait autrefois hors des murs de la ville. On met sa mort en 712.

GÉROLD à une belle figure réunit des talents qui le rendirent propre au maniement des affaires; mais son goût le précipita dans celles qui étaient le moins conformes à son état. Il préféra le métier tumultueux des armes aux fonctions paisibles de l'épiscopat. Il eut le sort qu'il méritait, et fut tué, l'an 743, avec plusieurs autres seigneurs, dans une grande bataille contre les Saxons.

743. GERVILIUS, autrement GEWILIEB, fils du précédent, n'était encore que laique lorsqu'il le perdit. Regardant le siège tle Mayence comme une portion de son héritage, il se fit ordonner précipitamment pour l'occuper. L'an 744, il suivit le prince Carloman dans son expédition contre les Saxons. Les deux armées étant en présence des deux côtés du Weser, le prélat aperçut parmi les ennemis, sur les indices qu'on lui donna. le meurtrier de son père. Il lui fait aussitôt proposer une entrevue sous prétexte d'une affaire importante qu'il avait à lui communiquer. Le saxon, croyant n'avoir rien à craindre de la part d'un évêque, y consent. Chacun s'avance de son côté dans la rivière. Mais à peine se sont-ils salués, que le prélat tirant son épée, voilk, lui dit-il, le fer qui vengera la mort de mon père : et. l'en avant frappé incontinent, il l'étend roide mort. Ce qu'il y eut de plus remarquable, c'est que personne ne lui fit un crime d'une action si noire, et qu'on lui laissa reprendre les fonctions de son ministère. Mais, l'année suivante (745), saint Boniface, legat du saint siège dans tous ces quartiers, le fit déposer dans

un concile. Gervilius ne souscrivit point à ce jugement. It appela à Rome, et se mit en marche pour s'y rendre. Le pape Zacharie, informé de son départ par saint Boniface, lui répondit: Quia sine cujuscumque consultu apud nos properat, duns odoenerit, ut domino placuerit, fiet. (Epist. 142 inter Bonifac.) Sa déposition fut confirmée par le pape. (Eccard, Franc. orient., tom. 1, p. 506.) Latonius, dont l'autorité n'est pas trop sûre, pretend que, touché de repentir, il se consacra à une pénitence qui dura quatorze ans et finit avec ses jours l'an 765.

# ARCHEVÊQUES DE MAYENCE.

#### SAINT BONIFACE.

BONIFACE, nomme d'abord WINFRID, né, vers l'an 680 de parents nobles, à Créditon, ou Kirton, dans le Devonshire, en Grande-Bretagne. Moine dès sa plus tendre jeunesse, ordonné prêtre à l'âge de trente ans, et employé aussitôt après au ministère de la prédication, passe la mer, en 716, pour travailler en Germanie à la conversion des Infidèles, et aborde en Frise. Mais le duc Radbod, qui était alors en guerre avec Charles Martel, et d'ailleurs fort attaché aux superstitions du paganisme, lui ayant refusé la permission de prêcher, il fut obligé de retourner, la même année, en son monastère. Deux ans après, il partit pour Rome, avec des lettres de Daniel, évêque de Winchester. Le pape Grégoire II, ravi de sa conversation, lui proposa la mission d'Allemagne, qu'il accepta. Il s'arrêta, l'an 719, dans la Thuringe, vaste région où il trouva beaucoup d'abus, introduits par de mauyais prêtres parmi les Chrétiens, à réformer. Mais, ayant appris, quelque tems après, la mort du duc Radbod, il retourne en Frise, et va se joindre à saint Villebrord, premier évêque d'Utrecht, pour travailler sous lui à étendre la foi dans son diocèse. Après avoir exercé son zèle avec fruit, durant près de trois ans, sous la direction de ce prélat, il le quitte, en 722, pour aller prêcher dans la Hesse avec des compagnons qu'il avait fait venir d'Angleterre. L'an 723, il va rendre compte de sa mission au pape Gregoire II, qu'il avait dejà consulté plusieurs fois par lettres. Grégoire, avant de le congédier, l'ordonne évêque régionnaire, et le charge d'une lettre de recommandation, pour Charles Martel, duc des Français. Appuyé de la protection de ce prince. il reprend sa mission de Hesse, où il fait de nouveaux progrès. Etant revenu à Rome, l'an 732, il reçoit du pape Grégoire III, le pallium avec la dignité de métropolitain, l'autorité de légat

du saint siège, et la permission d'ériger des évêchés dans ler lieux où il le jugerait nécessaire, selon la multiplication du peuple chrétien. L'an 738, troisième voyage de Boniface à Rome. De là, il se rend en Bavière, appelé par le duc Odilon. Cette province n'avait alors qu'un évêché, celui de Lorch, auquel était joint Passau. Boniface y en établit trois autres, Saltzbourg, Frisingue et Ratisbonne. Il en fonda trois nouveaux en 741: l'un à Burabourg, près de Fritzlar, pour la Hesse; le second à Würtzbourg, pour la Franconie; le troisième à Eichstat, ou Aichstat, dans le Palatinat de Bavière.

L'an 744, Sturme, disciple de saint Boniface, jette les fondements du célèbre monastère de Fulde sur la rivière de ce nom, et les confins de la Franconie et de la Hesse. Ce fut une pépinière de missionnaires. L'an 745, après la déposition de Gewilieb, Boniface se fixe à Mayence qui recouvre, par-là, son ancienne dignité de métropole; ce qui fut confirmé par le

pape Zacharie.

L'an 752 fut l'époque d'une révolution qui ensevelit dans un cloître la première race de nos rois, et éleva sur le trône de France, Pepin, maire du palais. Le nouveau roi fait venir Boniface à Soissons, où il reçoit l'onction sacrée de ses mains. Le fait de ce sacre a été contesté par des modernes; mais il est démontré par une note ajoutée, l'an 767, au livre de Grégoire de Tours, De la gloire des Confesseurs. (Voyez Mabillon, diplom., pag. 384.) Boniface, l'année suivante, dans une grande assemblée d'évêques et de seigneurs, qu'il avait convoquée à Mayence, se démet de son archevêché en faveur de Lulte, son disciple, qu'il fait élire à sa place. Il part ensuite, l'an 753, malgré ses infirmités, pour la Frise, où de grands désordres, suite de la mort de saint Villebrord, arrivée l'an 738, exigeaient sa présence. L'évêque de Cologne empêchait qu'on ne remplît le siege d'Utrecht, prétendant qu'il relevait de lui, ou plutôt que l'église d'Utrecht faisait partie de son diocèse. Boniface en écrivit au pape Etienne, successeur de Zacharie, pour le prier de mettre sin à cette longue et suneste vacance. En attendant la réponse de Rome, il se chargéa du gouvernement de cette église. Les réformes qu'il y fit, souleverent contre lui un certain Ansbert, qui le traduisit, comme un séditieux, auprès du roi. Cette calomnie ne ralentit pas le zèle du saint prelat dans l'exercice de sa mission. Il y trouva l'heureuse fin qu'il avait désirée, la couronne du martyre, que lui procura une troupe de forcenés en se jetant sur lui dans le village de Dokinga (aujourd'hui, 1785, Dockum), où il attendait les Néophites, pour leur donner la confirmation. Cet événement, suivant l'opinion la plus probable, est du 5 juin 755. Le corps du saint martyr fut transporté à Utrecht, puis à Mayence, et de là à l'abbaye de Fulde qu'il avait fondée et consacrée en 746. On peut voir, dans la chronologie des conciles, ceux auxquels il a présidé. Ses lettres ont été recueillies par Serarius, et ses statuts, rassemblés par D. Luc d'Acheri, ont passé depuis dans les colléctions des conciles.

## SAINT LUL, OU LULLE.

755. LUL, ou LULLE, anglais de naissance, élevé au monastère de Malmesburi, dans le Wiltshire, envoyé dans un âge mur, l'an 732, avec plusieurs personnes de l'un et l'autre sexes, à saint Boniface, pour l'aider dans sa mission, ordonné prêtre en 751, par ce prélat, qui le députa, la même année, au pape Zacharie pour le consulter sur divers points de discipline, sacré, l'an 753, par le même, pour être son coadjuteur, devint son successeur, l'an 755, dans l'église de Mayence. On ne voit pas qu'il ait été troublé dans la possession de son siège; car tous les critiques s'accordent à rejeter, comme faux, un article de la continuation de la chronique de Bede, où il est dit, qu'après la mort de saint Boniface, un nommé Redger fut ordonné archevêque de Mayence par le pape Etienne II. Il est cependant vrai que ce pontife n'envoya pas le pallium à Lulle, et qu'en 775, comme on le verra par la suite, on avait à Rome des doutes sur la canonicité de son ordination. L'un des premiers soins de Lulle, après la mort de saint Boniface, fut de faire achever l'église de Fulde, comme il lui en avait donné l'ordre, et d'y transporter le corps du saint : ce qui ne s'exécuta pas sans opposition de la part du peuple de Mayence. C'était toujours l'abbé Sturme qui gouvernait ce monastère. Quelques-uns de ses religieux, que sa sévérité avait indisposés, ayant porté des plaintes au roi Pepin contre lui, furent appuyes par l'archevêque, et vinrent à bout, par son crédit, de le faire exiler en 764. Il régnait auparavant entre le prélat et l'abbé, un refroidissement dont on explique diversement la cause. Quoi qu'il en soit, Sturme, ayant été rappelé de son exil au bout de deux ans, vécut dans la suite en bonne intelligence avec Lulle.

Le roi Pepin étant mort en 768, il s'éleva quelques différents entre Charles, son fils, et Alered, ou Aldred, roi de Northumberland. Ce dernier et la reine Osgeose employèrent Lulle pour faire la paix avec le monarque français, à quoi ils réussirent. Lulle ne fut point à l'abri des traits de la calomnie. C'est ce que nous inférons de la commission que le pape Adrien I donna, vers l'an 775, à l'archevêque de Reims et à quelques autres prélats français pour informer avec les commissaires du

roi sur l'ordination de Lulle, sa conduite et sa capacité. Nous n'avons point le résultat de cette commission; mais il est certain que la conduite de Lulle fut trouvée irréprochable à Rome. Les ennemis de ce prélat le noircirent aussi à la cour de France. Nous avons une lettre de Charlemagne à un archevêque, disciple de saint Boniface, contenant des reproches sur ce qu'il a négligé l'instruction de son clergé, pour se donner entièrement à celle de son peuple. D. Bouquet (Script. rer. Franc., tom. V, pag. 850) pense qu'elle regarde Lulle. Mais les nuages qu'on tâcha de répandre sur sa réputation, se dissipèrent avant sa mort, arrivée le 16 octobre 786, suivant l'opinion la plus commune, dans l'abbaye de Hitsfeld, qu'il avait fondée sur les confins de la Thuringe et de la Hesse. Quelques-uns mettent sa mort en 787, époque de l'ordination de saint Villahalde, premier évêque de Brême, à laquelle il assista suivant un diplôme de Charlemagne, expédie, l'an 789, en faveur de cette eglise. (Bouquet, tom. V, pag. 541; Baluze, Capitul., t. I, p. 247.) Mais Eccard, de Reb. Fr. Orient., tom. V, pag. 721, taxe de faux ce diplôme.

#### RICULFE, ou RICOLFE.

787. RICULFE, ou RICOLFE, qu'on croit, sans fondement, être le Dametas de l'académie de Charlemagne, fut élu pour succéder à Lulle dans le siège de Mayence, et sacré le 4 mars 787. (Opusc. 33, cap. 24.) Hincmar l'accuse d'avoir fabriqué les fausses décrétales. Mais Blondel, qui a démontré la supposition de ces pièces, le décharge de cette accusation. L'an 799, le pape Léon III étant venu en France pour se soustraire à la violence de ses envieux, dont il avait éprouvé les emportements, Riculse fut un des prélats que le roi nomma pour accompagner le pontife à son retour en Italie. Riculse s'acquitta de cette commission avec dignité. (Alcuini Ep. 162, nov. ed.) Le tombeau de saint Alban, qui étant venu, on ne sait d'où, à Mayence, y reçut, d'an 404, la couronne du martyre, était négligé depuis longtems. Riculfe se fit un devoir de le décorer comme il le méritait; et éleva sur ce monument une magnifique église qu'il enrichit d'ornements précieux. On place au premier décembre 804, la dédicace qu'il fit de cette église. L'an 812, il s'éleva dans le monastère de Fulde, une querelle entre l'abbé Ratgaire et ses religieux, qui éclata dans le public. Riculfe s'y rendit avec les évêques de Worms, de Wurtzbourg et d'Augsbourg, pour faire cesser ce scandale; à quoi ils reussirent. La mort de Riculfe est rapportée au 9 août de l'an 813, dans la chronique de Wurtzbourg et par l'annaliste saxon. L'église de Saint-Alban fut le lieu de sa cépulture. Un ancien manuscrit fait l'éloge de ses connaissances et de son détachement des choses de ce monde.

## ATULFE, ou HAISTULFE.

813 ou 814. ATULFE, ou HAISTULFE, prêtre de l'église de Mayence, fut élu pour succéder à l'archevêque Riculfe. Il était en possession du siége de Mayence, en 814, puisqu'il ordonna prêtre, le 23 décembre de cette année, Raban, moine de Fulde, qui dans la suite le remplaça. (Annal Fuld.) Ce fut à lui que ce religieux dédia son ouvrage de l'Institution des clercs, et ses commentaires sur saint Mathieu. Le prélat, enchanté du savoir de l'auteur et de la clarté de son élocution, le chargea de composer des homélies sur les textes de l'écriture, qu'on avait coutume d'expliquer au peuple, ce qu'il exécuta. Atulfe mourut, suivant la chronique d'Hildesheim citée par Serarius, le 28 décembre de l'an 825. L'église de Saint-Alban fut le lieu de sa sépulture.

#### OTGAIRE.

825 ou 826. OTGAIRE, parent de l'archévêque Riculfe, fut tiré du monastère de Weissembourg, dont il était abbé, pour remplir le siège de Mayence. On a parlé à l'article des conciles, sous l'an 829, de celui de Mayence, où il déclara le fameux Gothescale, libre des engagements qu'il avait contractés dans son enfance, lorsqu'il fut offert à Dieu, par ses parents, dans le monastère d'Orbais. Otgaire assista ou présida à d'autres assemblées ecclésiastiques, telles que le concile de Thionville, en 835, celui de Quiersi, en 838, celui d'Ingelheim, en 840. Ce fut par ses ordres que Benoît, diacre de Mayence, ajouta trois livres à la collection des capitulaires de Charlemagne et de Louis, son fils, faite par l'abbé Ansegise. Otgaire fut du nombre des prélats qui assistèrent l'empereur Louis le Débonnaire dans ses derniers moments. (Bouquet, tom. VII, pag. 124.) Après la mort de ce prince, il tint le parti de l'empereur Lothaire, dans la guerre qui s'éleva entre lui et ses frères; ce qui l'obligéa d'abandonner, pour quelque tems, son diocèse. ( Ibid. pag. 19-26-28.) Ce prélat mourut le 21 avril 847, et fut inhumé à Saint-Alban. ( Ibid. pag. 161-216. )

#### RABAN MAUR.

847. RABAN, fils de Rutard et d'Aldegonde, né, l'an 785, à Mayence (et non l'an 788, à Fulde, comme le marque un ma-

derne, d'après quelques anciens), offert à Dieu, parses parents; à l'âge de dix à onze ans, dans le monastère de Fulde, envoyé par son abbé, à Tours, pour y étudier sous le fameux Alcuin, qui lui donna le surnom de MAUR, chargé à son retour de l'instruction de ses confrères, fait abbé de Fulde en 822, dignité qu'il abdiqua au bout de vingt ans, par la crainte du roi Louis le Germanique, pour se retirer au prieure du Mont-Saint-Pierre, fut tiré de sa retraite, le 27 ou 28 juin 847, pour être élevé sur le siège de Mayence. Il y porta une santé fort altérée par l'étude et les austérités. Plusieurs ouvrages étaient déjà sortis de sa plume, un traité de l'instruction des clercs, composé à la prière des prêtres de son monastère, un autre sur l'oblation des enfants à la religion, un calendrier ecclésiastique, un livre du respect que les enfants doivent avoir pour leurs pères, les sujets pour leur roi, livre qu'il avait composé à l'occasion de la révolte des enfants de l'empereur Louis le Débonnaire, sans parler d'une lettre qu'il écrivit à ce prince, pour le consoler dans sa disgrâce, et d'autres qu'il adressa sur divers sujets à différentes personnes. Outre cela, il travaillait depuis long-tems à des commentaires sur l'Ecriture-Sainte, auxquels il donna la dernière main dans son épiscopat. La même année qu'il monta sur le siège de Mayence, il tint en cette ville un coneile dont on a marqué ci-devant l'objet. Le synodique de cette assemblée fait voir qu'il y avait alors douze évêchés soumis à Mayence, savoir : Verden, Hildesheim, Halberstadt, Paderborn, Wurtzbourg, Worms, Spire, Strasbourg, Aichstedt, Ausbourg, Constance et Coire. (Bouquet, tom. VII, pag. 161-580.)

Raban avait reçu dans son monastère, étant abbé, Gothescalc, moine d'Orbais, qui, mécontent ensuite de son état, avait voulu se faire relever des engagements que ses parents lu avaient fait prendre étant enfant, et n'ayant pu y réussir par l'opposition de Raban, il avait été renvoyé à son premier monastère. (Voy. le concile de Mayence de l'an 829. ) Gothescalc, ayant depuis voyagé en Italie, fut dénoncé à Raban, pour lors archevêque, par Nottingue, évêque de Vérone, pour des propositions qu'il avait avancées devant lui sur la prédestination et la grâce, comme s'il eût soutenu l'une et l'autre nécessitante. Raban le condamna, l'an 848, dans un concile. (Voy. pour la suite de cette affaire, les conciles de Quiersi, de 849 et 853, de Paris 853, de Valence 855, et de Langres 859.) Les infirmités de Raban ne ralentirent point son zèle à remplir les fonctions de son ministère. Pour être dignement secondé par les prêtres, ses coopérateurs, il composa un Traité des Ordres sacrés, qui était le résultat des instructions qu'il leur faisait de vive voix, et qu'il leur fit ensuite expliquer par Thietmar, son grand-vicaire, lorsque sa faiblesse lui eut ôté la liberté de prêcher. Sa charité envers les pauvres, éclata dans une grande famine en 850. Il mourut plein de mérites et de bonnes œuvres, le 4 février 856, à Winzel ou Winckel, dans le Rhingaw, et fut inhumé à Saint-Alban. Son epitaphe, tirée d'un ancien manuscrit et rapportée dans le nouveau Gall. christ., tom. V., col. 447, qu'on croit avoir été composée par lui-même, renferme le précis de sa vie. Albert, cardinal et archevêque de Mayence, fit transporter son corps, en 1515, à Hall en Saxe. (Gall. chr. nov.)

#### CHARLES.

856. CHARLES, file de Popin I, roi d'Aquitaine, et d'Ingeltrude, fut élu , le 8 mars 856 , pour succéder à l'archevêque Raban. Il avait été moine de Corbie, état que le roi Charles le Chauve, son oncle, l'avait force, l'an 850, d'embrasser, après que, s'étant retiré de la cour de Lothaire, pour aller se joindre à Pepia, son frère, en Aquitaine, il ent été enlevé sur la route, au mois de mars 849, par les gens du monarque français. Mais, l'an 854, étant diacre pour lors, il s'était enfui vers le roi Louis de Germanie, qui lui avait donné retraite. Ce fut la recommandation de Louis, qui détermina le clergé de Mayence à le substituer à l'archevêque Raban. Le gouvernement de Charles justifia ce choix. Instruit à l'une des meilleures écoles de France, il éclaira son église par sa doctrine et l'édifia par ses mœurs. C'est le témoignage que lui read un ancien auteur cité par Serarius. Son gouvernement fut d'environ neuf ans, et finit par sa mort, arrivée le 4 ou le 5 juin de l'an 863. L'église de Saint-Alban, qu'il avait rétablie après un tremblement de terre qui l'avait fort ébraulée, le 1 janvier 858, fut le lieu de sa sépulture. On a parlé à leur place des deux conciles qu'il tint Mayence, en 857 et en 860.

#### LUITBERT.

863. LUITBERT, ou LIEUTBERT, homme savant et pieux, succéda, le 30 novembre 863, à l'archevêque Charles. Par sa prudence, il sut se ménager entre les rois Charles le Chauve et Louis le Germanique, de manière à se concilier l'estame et la confiance de l'un et de l'autre. Son habileté le fit appeler à plusieurs conciles tenus hors de sa province. Il en célébra deux à Mayence, où depuis vingt ans il ne s'en était point tenu : le premier en 880, comme on le voit par la XXIIIe, et la XXIVe, des formules alsaciennes; le second, en 868, avec six arche, XV.

veques, où l'on fit des réglements utiles pour la discipline. ( Voy. l'article des conciles.') Il fut aussi de plusieurs assemblées civiles, convoquées pour les affaires de l'état, telles que l'entrevue des rois Charles et Louis, à Metz en 867, ou, suivant Eccard, 868, et celle d'Aix-la-Chapelle, en 870, pour le traité préliminaire du partage de la Lorraine. Ce prélat était aussi propre aux expéditions militaires. Il était à la tête de celle où les Bohémiens furent battus en 872: in hac expeditione Luitbertus, archiep., primatum tenuit, disent les annales de Fulde. L'an 874, il réduisit les Sorabes et les autres Slaves, en devastant leurs terres. (Bouquet, tom. VII, pag. 179.) Il desit, l'an 883, un corps de normands qui remontait le Rhin. ( Id., tom. VIII, pag. 44. ) L'an 885, il battit avec le comte Henri, un autre corps de ces harbaras en Hasbaye. ( Ibid., pag. 45.) L'empereur Charles le Gros, abandonné de tous les grands de l'empire après sa déposition, ne trouva de ressource pour subsister, comme on l'a dit ailleurs, que dans la générosité de l'archevêque de Mayence. Ce prélat fonda en cette ville une collégiale sous l'invocation de saint Maurice, et mourut le 6 septembre 889. Son corps fut inhumé à Saint-Alban.

### SONZO, ou SUNDERHOLDE.

889. Sonzo, ou SUNDERHOLDE, natif de Mayence, élevé; des son enfance, à l'abbaye de Fulde, dont il était membre, fut promu à l'archevêché, en 889, par la faveur de l'empereur Arnoul. Reginon (liv. II), lui rend ce témoignage, qu'il obtint cette place par son savoir et sa vertu. Son épiscopat ne fut que d'environ deux ans. Ayant accompagné le comte Arnoul dans son expédition contre les Normands, il fut tué avec lui dans le combat que ce prince leur livra, le 26 juin 1892, sur le torrent de la Gheul, qui se jette dans la Meuse, à deux lieues audessous de Maëstricht. (Annal. Mettens.) Son corps fut rapporté à Mayence, et inhumé à Saint-Alban. Il est qualifié martyr dans le nécrologe de l'église de Mayence. (Voy. les conciles de Worms et de Forcheim, tenus en 890.)

# HATTON I, ou OTTON.

891. HATTON, ou OTTON, moine de Fuide, suivant Ekkehard le jeune, et abbé de Richenau, parvint à l'archevêché de Mayence après la mort de Sunderholde, dont il fut, s'il faut en croire certains écrivains, le contraste par son caractère et ses mours. Esprit souple et rusé, il s'insinua si avant dans celui de l'empereur Arnoul, que ce même Ekkehard l'appelle le cœur de ee monarque. (Lib. de Cas. monast. S. Galli, chap. r.) Il présida, l'an 895, avec les archevêques de Trèves et de Cologne, au concile de Tribur ou de Teuver. (Bouquet, tom. VIII, pag. 56.) L'an 899, il fut présent, comme ambassadeur de l'empereur Arnoul, à la conférence que Zuentibolde, roi de Lorraine, eut avec Charles le Simple, à Saint-Gower ou Saint-Goar, près de Rhinsfeld, après avoir fait la paix avec lui.

Arnoul étant mort le 8 décembre 899, les grands de Germanie, assemblés au commencement de l'an 900, à Forcheim, lui donnèrent pour successeur Louis, son fils, âge de sept ans, et. mirent ce jeune prince sous la conduite de l'archevêque de Mayence, son parrain, qu'Arnoul avait nommé lui-même vicaire de l'empire pendant sa minorité. (Bouquet, tom. VIII. pag. 54.; Kremer, Origin. Nassov., part. 1, pag. 100.) Un ancien auteur (apud Leibnitz rer. Brunswic., tom. 1, pag. 213.) atteste qu'Hatton mania sous ce prince, avec beaucoup de prudence, les rênes du gouvernement. Après la mort de Louis, arrivée au mois d'octobre qui, Conrad, son successeur, honora de son estime l'archevêque de Mayence, et se servit de ses conseils. La conduite de ce prélat, cependant, ne fut pas à l'abri des traits de la médisance. Otton de Frisingue (Chr., liv. VI. chap. 15) raconte d'Hatton le trait suivant, dont Marianus Scotus met la date en 906. Adalbert, Marquis de Franconie, petitfils par sa mère d'Otton, duc de Saxe, ayant tué Conrad, proche parent de Louis IV, roi de Germanie, ce prince vint l'assièger dans Bamberg, pour venger ce meurtre. Mais, dans l'impuissance de l'y forcer, il eut recours à la fraude par le conseil de l'archevêque Hatton, qui se chargea de l'exécution. Ce prélat étant donc venu trouver Adalbert dans la place, lui persuade de venir implorer la clémence du monarque, avec promesse de le ramener sain et sauf à Bamberg. Ils partent ensemble : mais. après avoir fait quelques pas dans la campagne, l'archevêque s'avise de dire au comte qu'ils eussent bien fait de dîner avant de se mettre en route. Ravi de cette réflexion, Adalbert retourne avec le prélat dans la place, où il le traite sans aucune défiance. puis ils reprennent leur chemin. Mais arrive à la cour. Adalhert trouve le roi dans les dispositions les plus funestes à son egard. On l'arrête comme coupable de lèse-majesté, on le juge. et on le condamne à perdre la tête. Le comte rappelle à l'archevêque la parole qu'il lui a donnée avec serment. Hatton soutient qu'il l'a tenue, en ramenant dans son château le comte, après l'en avoir tiré. Le jugement s'exécute, et le fisc s'empare du comté de Bamberg. Serarius n'admet qu'une partie de ce récit, et décharge Hatton de la supercherie qu'on lui impute à l'égard du comte Adalbert. Reginon, effectivement, parlant du

supplice d'Adalbert, n'y fait entrer pour rien l'archevêque de Mayence, et donne une autre tournure à l'affaire de ce marquis. Mais Witikind, Luitprand, Marius Scotus, et d'autres anciens, racontent la chose de la même manière, à peu près que l'évêque de Frisingue; ce qui n'empêche pas M. Eccard de traiter toute cette histoire de fable inventée par les ennemis d'Hatton, ainsi que d'antres récits où la mémoire de ce prélat est également flétrie, mais avec moins de vraisemblance. (Franc. orient. tom: 1, pag. 803.) Hatton etant parti, après le 12 mars 913 (n. st.), pour Rome, mourut en route de la sièvre dans le même mois. Tel est le genre de sa mort, suivant Lambert d'Aschaffenbourg, Reginon, les annales de Fulde et la chronique de Würtzbourg: Ces autorités doivent l'emporter sur celle de Latomus, qui fait mourir Hatton à la bataille d'Héresbourg, où Eberhard, frère du roi Conrad, fut battu par le duc de Saxe sur la fin de 912. C'est peut-être à cela que ce rapporte l'éloge que fait, de ce prélat, le continuateur de Réginon par ces mots: Anno 912. Hatto, archiepiscopus, obiit, vir aded strenuus et prudens. Ce fut lui, suivant Ekkehard, qui rapprocha du Rhin la ville de Mayence: Mogontiam ipsam à loco suo antiquo motam, propiùs Rheno statuit. (De casibus monast. S. Galli, chap 1.)

## HÉRIGER.

912. HERIGER, que l'on confond mal à propos avec Hugues, Huogger, ou Huoggi, abbé de Fulde (Eccard, Fr. orient, tome II, page 840), devint archevêque de Mayence après la mort d'Hatton. Son attachement pour Conrad, roi de Germanie, se montra dans le soulèvement de plusieurs seigneurs allemands contre ce prince. Conrad ayant convoqué une assemblée de la nation, l'an 916, au château d'Attheim, dans le duché moderne de Neubourg, pour juger les rebelles, Hériger y appela de même les évêques d'Allemagne; ce qui forma une assemblée mixte, où les évêques excommunièrent Arnoul, duc de Bavière, Et kanger et Berthold, son frère, dont le premier fut ensuite proscrit par les états, et les deux autres condamnés à perdre la tête; ce qui fût exécuté le 21 janvier 917. (Voy. les conciles, et Arnoul, duc de Bavière.)

L'an 919, après la mort du roi Conrad, Henri, duc de Saxe, ayant été élevé sur le trône de Germanie dans la diète de Fritzlar, Hériger s'offrit de lui imposer le diadême et lui administrer l'onction royale. Mais le prince, dit Witikind (page 637), s'excusa modestement de recevoir l'un et l'autre, disant que c'était assez pour lui d'avoir par-dessus ses ancêtres le titre de roi, et qu'à l'égard du diadême et de l'onction, il se

jugesit îndigne de tels honneurs: Satis mihi est ut pro majoribus meis rex dicar et designer... penes meliores oero nobis unctio et diadema sit; tanto honore nos indignos arbitramur. L'an 921, ce prélat fut présent à l'entrevue des rois Charles le Simple et Henri, à Bonn sur le Rhin. (Bouquet, tome IX, page 324.) On varie sur la date de sa mort. Lambert d'Aschaffenbourg, suivi dans le Gallia christ., la place en 924. Le continuateur de Reginon la rapporte à l'an 926; mais Herman, le Contract et Marianus Scotus, ainsi que la chronique de Würtzbourg, imprimée à la fin de la France orientale d'Eccard, la consignent en 927. Ce qui est certain, c'est qu'il mourut après le 18 mars 927, jour auquel Simon notarius ad vicem Herigeri archiepiscopi Capellani signe un diplôme du roi Henri, pour l'abbaye d'Hervorde. (Monumenta Paderborn., page 225, edit. Elzevir.)

#### HILDEBERT.

927. HILDEBERT, ou HILLIBERT, nommé HILTIBRAET en tudesque, franconien de naissance et abbé de Fulde, fut élu, l'an 927, pour succéder à l'archevêque Hériger. Son élection fut agréable au roi Henri, qui le nomma son archichapelain pour l'Allemagne. L'an 932, il fit assembler, le 1er. juin, par ordre de ce prince, un concile à Erfort, pour la réformation de la discipline. La diète d'Aix-la-Chapelle ayant élu, au mois de juillet 136, Otton, fils ainé de Henri, pour lui succéder au trône de Germanie, Hildebert fut choisi, pour faire la cérémonie du couronnement, par les archevêques de Trèves et de Cologne, qui se disputaient cet honneur. Hildebert finit ses jours, suivant le nécrologe de Fulde et l'annaliste saxon, le 3r mai 937. D'autres, néanmoins, comme l'observe D. Mabillon (Annal. B., tome III, page 441), rapportent sa mort à l'an 938.

## FRÉDÉRIC OU FRITHURIC.

937 ou 938. FRÉDÉRIC, ou FRITHURIC, moine de Fúlde, fut porté sur le siège de Mayence par le crédit de Giselbert, duc de Lorraine. Son mérite fut, à ce qu'il paraît, le seul motif qui détermina le duc à lui procurer cette dignité. C'était un homme, en effet, suivant le continuateur de Reginon et l'an-inaliste saxon, exercé dans la pratique des vertus chrétiennes et versé dans la connaissance des lois ecclésiasstiques. Le roi Otton I le fit son archichancelier. Eberhard, dit aussi Eberhald, marquis ou duc de Franconie, s'étant soulevé, l'an 938, contro le roi de Germanie, Frédéric vint le trouver, et l'engagea, par

ses exhortations, à s'aller jeter aux pieds du monarque pour obtenir son pardon. Mais Eberhard ne persista point dans ses dispositions pacifiques. S'étant joint au duc Giselbert, qui prétendait à la royaute après la mort de Tancmar, frère d'Otton, et au prince Henri, autre frère de ce monarque, il recommença la guerre en 939. Frédéric alors accompagna le roi au siège qu'il vint faire de Brisac, où une partie des confédérés s'étaient retranchés. Pendant cette expédition, le prélat, dont les vues étaient portées vers la paix, fut député pour en traiter avec Eberhard. Il la conclut effectivement, et la scella de son serment, mais à des conditions qui furent ensuite rejetées par Otton. Frédéric, ne voulant pas, néanmoins, rétracter ce qu'il avait fait, passa de dépit, avec d'autres prélats, dans le parti de la ligue. Otton, l'ayant terrassée de la manière qu'on l'à dit cidevant à son article, exila l'archevêque, non à Hambourg, comme le marque Witikind, mais à Fulde, où, traité d'abord avec beaucoup d'égards par l'abbé Hadumare, il fut ensuite étroitement resserré à cause d'un commerce épistolaire qu'il entretenait avec des personnes suspectes d'infidélité. (Luitprand. et Reginon. continuat.) Son exil, néanmoins, fut court. Un diplôme, du 19 février 940, contre-signé par Poppon ad vicem Frederici archicapellani, montre qu'il était dès-lors rétabli dans sa charge et rendu à son église. (Acta Acad. Palat., tome III, page 77.) Ce prélat n'oublia pas, après son rétablissement, la sévérité que l'abbé de Fulde avait exercée envers lui. Il lui sit sentir les effets de son ressentiment, et les étendit même à tous les monastères de sa métropole, contre lesquels, dit Witikind, il suscita, avec d'autres évêques, une grande persecution; ce qui est confirmé par l'annaliste saxon. Albéric, néanmoins (ad an. 945), atteste qu'il bâtit celui de Saint-Pierre à Mayence.

Il accompagna, l'an 946, le roi Otton en France, et après que ce monarque se fut rendu maître de Reims, il se joignit à Robert, archevêque de Trèves, pour replacer. Artaud sur le siège archiepiscopal de cette ville: Quem.... accipientes, dit Frodoard, utrâque monu eidem Sedi restituerunt. (Bouquet, tome VIII, page 290.) Frédéric se trouva, l'an 951, au festin que Ludolfe, fils du roi, donna dans les fêtes de Noël à Salfeld, en Thuringe; et plusieurs ont cru que ce fut là que se tramèrent les projets de révolte de ce jeune prince contre son père. Le mariage d'Otton avec Adélaïde était la cause du mésontentement de son fils. Conrad, duc de Lorraine, heau-frère de Ludolfe, était également indisposé contre Otton, son beaupère, pour le refus qu'il avait fait pendant trois jours de voir Bérenger, rei d'Italie, qui était venu à sa persuasion lui faire.

ses soumissions. Sa révolte, concertée, dans la diéte d'Ausbourg, avec Ludolfe et Frédéric, éclata, l'an 953, avant Paques, dont Otton se proposait de célébrer la fête à Ingelheim. Mais, à cette nouvelle, le monarque se transporta promptement à Mayence, où il avait rappelé l'archevêque du désert où il passait ordinairement le Carême. L'entrée d'Otton en cette ville, dont il trouva les portes fermées et qu'on ent peine à lui ouvrir, lui inspira des défiances contre le prélat, qui eut, néanmoins, l'adresse de lui faire illusion sur sa fidélité. La crainte d'essuyer quelqu'accident de la part des conjurés, engagea bientôt Otton à se transporter en Franconie, d'où il revint au mois de juillet faire le siège de Mayence. Obligé de le lever au bout de deux mois, il alla investir Ratisbonne, que le gouverneur avait livrée à Ludolfe. (Ann. saxo. ad an. 951) p. 281; Contin. Reginon., page 106; Witikind., pp. 652-653.) Otton, à la demande des rebelles las de la guerre, avait indiqué, l'an 954, pour le 15 juin, une diète à l'abbaye de Cinna, près de Jutterbock, en Thuringe, pour les entendre. L'archevêque de Mayence s'y rendit et protesta de son innocence, offrant de se purger, par serment, des infidélités dont on l'accusait. Je n'exige point de serment de vous, lui dit le roi, mais je vous exhorte à contribuer, par vos conseils, au rétablissement de la paix. (Witikind, ibid.) Frédéric, en conséquence, de concert avec le duc Conrad, essaya de ramener Ludolfe au parti de l'obéissance. Ce prince, loin de les écouter, se retira, la nuit suivante, de la présence du roi, son père, pour aller se renfermer à Ratisbonne. Il y soutint six semaines de siège, après quoi il fut convenu d'une nouvelle diète à Fritzlar, où l'on discuterait ses griefs. L'archevêque Frédéric s'étant retiré à Mayence, y mourut, le 25 octobre de la même année 954, suivant la chronique de Richenau. (Bouquet, tome VIII, page 102.)

#### GUILLAUME.

954. GUILLAUME, né, l'an 928, d'Otton I, roi de Germanie, et d'une concubine de race esclavonne, fut élu, comme il le témoigne lui-même, avec le consentement du clergé et du peuple, archevêque de Mayence, le 17 décembre 954, jour mémorable par la paix que le prince Ludosse fit avec le roi, son père, dans la ville d'Arnstadt, en Thuringe. Le 24 du même mois, Guillaume sut sacré par Brunon, son oncle, archevêque de Cologne. (Chron. Augiense apud Baluz. Miscel., tome I, page 500.) Ce sut un prélat exemplaire et doué d'un

bon esprit cultivé par les lettres. Il avait composé une chronique des archevêques de Mayence, dont il ne reste que le morceau où il parle de son élection et de son ordination. La mort ayant enleve son frère Ludolfe, l'an 957, en Italie, il le fit transporter à Mayence, et l'inhuma dans l'église de Saint-Alban. Le monarque, son père, après avoir fait couronner, à l'âge de six ans, son fils Otton, le jour de la Pentecôte, à Aix-la Chapelle, le remit, l'an 961, en partant pour Rome, entre ses mains pour l'elever et gouverner le royaume de Germanie sous son nom. L'an 968, étant allé voir la reine Mathilde, son aïeule, veuve du roi Henri l'Oiseleur, il administra les sacrements de pénitence et d'eucharistie à cette princesse, et requi d'elle, en partant, un suaire pour l'ensevelir après sa mort, qu'elle regardait comme fort prochaine. Mais il mourut lui-même la nuit du 1 au 2 mars 968, et fut enterré à Saint-Alban. C'est depuis lui que la dignité d'archichancelier de l'empire a été comme attachée à l'archevêché de Mayence.

#### HATTON IL

968. HATTON, d'abbé de Fulde, devint archevêque de Mayence par l'autorité de l'empereur Otton I. Presqu'aussitôt après son sacre, il se rendit à Ravenne avec Hildeward, évêque d'Halberstadt, et prit séance au concile qui s'y tint pour ériger l'église de Magdebourg en métropole, à quoi il consentit. De retour à Mayence, il y consacra ce même Hildeward, le 21 décembre 968. Il mourut, selon D. Mabillon, l'année suivante, ou, selon la chronique de Würzbourg, l'an 970. Ce qui est certain, c'est qu'il etait encore sur le siège de Mayence el 30 octobre 969. (Gall. chr. nb., tome V, col. 456.) Les moderne ont flétri sa mémoire en l'accusant d'avarice et de dureté envers les pauvres, et ont ajouté qu'en punition de ce vice il avait été mangé vif par les rats : ce qui n'a nul fondement dans les anciens monuments.

#### ROBERT.

969 ou 970. ROBERT, ou RUPERT, d'une maison illustre de Saxe, fut le successeur de l'archevêque Hatton. Trithème (Chron. Hirsaug, page 116) loue sa douceur et son affabilité. Il était garde des sceaux de l'empereur Otton I, pour l'Italie, avant son épiscopat. Otton II le fit son archichapelain et archichancelier de l'empire. Ce prélat mourut le 13 janvier 975, et fut inhumé à Saint-Alban.

#### WILLIGISE.

975. WILLIGISE parvint, du plus bas étage, par degrés, au faîte de la grandeur. Fils d'un charron de Schoningen, dans la principauté de Wolfembutel, il obtint, au sortir de ses études, un canonicat dans l'église d'Hildesheim, puis le titre de chapelain de l'empereur, ensuite, l'an 971, celui de chancelier . et enfin, l'an 975, la dignité d'archevêque de Mayence et celle d'archichancelier de l'empire. Pour comble d'honneur, le pape Benoît VII lui accorda, cette même année, le pallium avec le droit de préséance dans toutes les assemblées ecclésiastiques. tant de la Germanie que des Gaules, et la prérogative de couronner le roi de Germanie. Nous ne parlons point de la dignité électorale que l'opinion vulgaire prétend avoir été attachée dans sa personne au siège de Mayence. Les personnes instruites savent aujourd'hui que cette dignité est de beaucoup postérieure au dixième siècle. L'éclat des honneurs, dont ce prélat était environné, ne lui fit pas oublier l'obscurité de sa naissance. Pour l'avoir toujours présente à l'esprit, il fit graver, dans son cabinet, ce vers:

#### Willigis, recolas quis es et unde venis.

Et, pour en transmettre le souvenir à la postérité, il fit peindre et sculpter, sur les murs de son palais, une roue, symbole du métier de son père. C'est de là que, dans la suite, est venue la roue qu'on voit dans les armoiries des archevêques de Mayence. Il manquait à cette ville une église cathédrale qui répendît à sa dignité. Willigise donna ses soins à la construction d'une nouvelle, dont il fit la dédicace, pour une partie, l'an 978, si l'on s'en rapporte à Trithème. Ayant assisté, l'an 983, à la diète de Vérone, où l'empereur Otton II désigna, pour son successeur, Otton III, son fils; il sacra ce jeune prince, le jour de Noël, à Aix-la-Chapelle. Il l'accompagna, l'an 996, dans le voyage qu'il fit à Rome, pour y recevoir la couronne impériale. (Anonym. vit. S. Adelberti, n°. 30.)

Otton III étant mort, l'an 1002, Willigise détermina les suffrages de la diète, assemblée à Francfort pour l'élection d'un nouveau chef de l'empire, en faveur de Henri, duc de Bavière, qu'il couronna, le 7 juin 1002, à Mayence, et non à Aix la-Chapelle. (Pagi.) Le 10 août suivant, il fit de même la céremonie du couronnement de la reine Cunégonde, femme de ce prince, à Paderborn. Il présida, l'an 1007, au concile de Francfort, où il fut traité de la fondation d'un évêché à

Bamberg. Un incendie ayant consumé, l'an 1009, la cathédrale qu'il avait bâtie, il entreprit de la reconstruire. Mais Dieu le retira de ce monde avant qu'il y cût mis la dernière main. Sa mort est rapportée, dans la chronique australe, à l'an 1010, et à l'année suivante dans celles de Würtzbourg et d'Augsbourg. Mais comme elle est marquée au 23 fevrier dans le nécrologe de l'église de Mayence, il paraît que la dif-férence pour l'année ne vient que de la différente manière de la commencer. Trithème, dans la chronique d'Hirsauge, fait l'éloge de la douceur de son caractère, de sa charité pour les pauvres, de son affabilité et de sa bonté envers tout le monde. Tangmar ne l'exempte pas, néanmoins, de hauteur et de jalousie, dans la vie de saint Bernouard, évêque d'Hildesheim. C'est à l'occasion des démêlés de Willigise avec Bernouard, touchant l'abbaye de Gandersheim, qu'il lui fait ce reproche. L'un et l'autre revendiquaient la juridiction sur ce monastère, et l'évêque d'Hildesheim était, à la vérité, mieux fondé que l'archevêque de Mayence. (Voy. les conciles de Polden, de Francfort et de Rome, tenus en 1001.) Mais on peut, à ce qu'il nous semble, excuser à cet égard Willigise, pour trois raisons: 10. parce que la princesse Sophie, sœur de l'empereur Otton III, en se consacrant à Dieu dans ce monastère, ne youlut recevoir le voile que de la main d'un archevêque revêtu du pallium; 20. parce que Willigise se sit solliciter jusqu'à trois fois pour venir faire cette ceremonie; 30. parce que, dans la suite, il reconnut son tort et en fit satisfaction à son confrère. Willigise, suivant son épitaphe, avait fait bâtir, outre sa cathédrale, les églises collégiales de Saint-Étienne et de Saint-Victor, le monastère de Durlau, en Thuringe, un pont sur le Mein, à Aschassenbourg, et un autre sur la Nave, à Bingen.

## ERKEMBAUD, ou ARCHAMBAUD.

TOIT. ERKEMBAUD, ou ARCHAMBAUD, dit aussi ERREN-WALD, saxon de naissance et abbé de Fulde, fut sacré archevêque de Mayence, après une élection canonique, le 1er. avril 1011, par saint Bernouard, évêque d'Hildesheim, son cousin-Lui-même sacra Poppon archevêque de Trèves, le 1er. janvier 1017, par ordre de l'empereur Henri II. L'an 1017, il fut député par ce prince avec Géron, évêque de Magdebourg, et Arnoul d'Halberstadt, pour conférer avec Boleslas Chrobri, duc de Pologne, comme il l'avait demandé par ses ambassadeurs, sur les différents qu'il avait avec l'empire. (Annal. saxo.) Mals après l'avoir attendu quatorze jours sur les bords de la

Moldau, où était le rendez-vous, ils s'en revinrent sans l'avoir vu. (Dithmar.) L'an 1018, Erkembaud excommunia, dans un synode tenu à Nimègue le 16 mars, Otton, comte d'Hammerstein, proche parent (nepos) de l'historien Dithmar, pour avoir contracté un mariage illicite avec Irmengarde, sa proche parente. (Idem.) Il n'en vint à cette extrémité qu'après avoir réprimandé plusieurs fois Otton, qui, loin de déférer à ses semonces, s'en était vengé en ravageant le territoire de Mayence, et continua ses hostilités avec plus de fureur après son excommunication. Mais l'empereur, ayant marché contre lui, mit, fin à ses déprédations après l'avoir forcé, l'an 1020 (et non 1022), dans son château situé sur le Rhin, au-dessous de Coblentz. (Idem et Rupert. Tuit. in vila S. Heriber., c. 26.) Erkembaud termina sa carrière, le 18 août de l'année suivante, avec la réputation d'un prélat modeste, fervent et zélé pour l'observation de la discipline ecclesiastique. Il fut enterré, sans pompe comme il l'avait désiré, dans l'église de Saint-Jean de-Mayence.

#### ARIBON.

1021. ARIBON, dit aussi Arbon, Erbon et Eribon, descendant, si l'on en croit Aventin et Hofman, de Radbode, als naturel de l'empereur Arnoul et d'Helmengarde, sa concubine, ce qui n'est nullement sûr, mais certainement issu d'une ancienne maison, comme l'atteste Wolfherus dans la viede saint Godhard, était chapelain, c'est-a-dire secrétaire (car il n'était pas encore prêtre) de l'empereur Henri II, lorsqu'en 1021 il fut élu archevêque de Mayence. Ce furent sonsavoir et sa vertu qui décidèrent ce choix. L'année suivante, le premier dimanche d'Avent, il fit la cérémonie du sacre de saint Godhard, évêque d'Hildesheim, avec lequel il renouvela. depuis, la querelle qui avait été entre Willigise et Bernouard touchant la juridiction sur l'abbaye de Gandersheim. Le procès ne sut définitivement terminé, suivant Wolsher, qu'en 1030 (et non pas 1029, comme on l'a dit à l'article des conciles, d'après D. Mabillon), par le désistement d'Aribon. L'an 1024, il couronna, le 8 septembre, à Mayence, Conrad le Salique, nouveau roi de Germanie. (Wippo.) Aribon, l'an 1031, ayant entrepris, par dévotion, le voyage de Rome, s'avança de la jusqu'à Cumes, ville de Campanie, aujourd'hui ruinec, où il mourut le 6 avril de la même année. (Annal. Hildesh. Wolfherus oit. S. Godehar.) Ce prelat tint, en 1022, un concile à Selingstadt pour la réformation des mœurs et de la discipline, et laissa, suivant l'annaliste saxon (ad an. 1021), un commantaire sur les psaumes, mais qui n'existe plus. Plusieurs écrivains de son tems, par estime pour ses lumières, lui dedièrent leurs ouvrages.

#### BARDON.

1031. BARDON, né vers l'an 981, d'une famille illustre de Wétéravie, et surnommé d'Oppershoven, du nom de sa patrie, moine de Fulde, abbé de Werden sur la Roer, puis 'd'Hirschfeld, mais jamais de Fulde, comme quelques uns le prétendent, fut placé, l'an 1031, à l'âge d'environ cinquante ans, à la recommandation du roi Conrad, sur le siège de Mayence, et sacré le 29 juin, ou plutôt, suivant la conjecture du P. Papebrock, le 2 juillet de la même année. La suivante, il reçut de Rome le pallium, et du roi Conrad l'investiture par l'anneau le jour de la Pentecôte. Le jour de Noël de cette même année, étant à la cour, il fit, au milieu des saints mystères qu'il célébrait, un petit discours en si mauvais style, qu'il s'attira les railleries des courtisans, qui le regardèrent comme un homme sans lettres et sans éducation. Mais le surlendemain, fête de saint Jean, il les fit bien revenir sur son compte par un autre discours qui excita leur admiration. L'auteur de sa vie l'a transcrit, et il ne dément pas à la lecture le jugement que ses auditeurs en portèrent. (Mabil. Acta SS. Ben., sect. VI, part. 2, p. 15.) Le roi Conrad rendit à Mainwerc, évêque de Paderborn, l'an 1033, le comté de Dodicon, qu'il lui avait ôté pour en gratifier l'archevêque Aribon, prédécesseur de Bardon. Mais, pour dédommager ce dernier, il unit, dans sa personne, à l'église de Mayence un autre comté du domaine impérial dans le canton dit Cluvinga. L'an 1037, suivant Marianus Scotus, Bardon ayant achevé sa cathédrale commencée par Willigise, il la dédia solennellement, le 10 novembre, sous le nom de Saint-Martin, en présence de l'empereur Conrad et d'un grand nombre d'évêques et d'abbés. Mais l'empereur ayant été absent d'Allemagne toute cette année et partie de la suivante, il semble que l'historien anticipe d'une année cette dédicace. Bardon couronna reine de Germanie, l'an 1044, à Mayence, Agnès, seconde femme du rôi Henri III, qui l'avait épousée, le 1er. novembre 1043, à Ingelheim. L'an 1049, suivant le nouveau Gallia Christiana, qui ne cite point de garant, il fut déclaré légat du saint siège dans le concile tenu, par le pape Léon IX, à Mayence, auquel il assista avec les archevêques de Treves et de Cologne, outre un grand nombre d'autres prélats. Sa mort, suivant les auteurs contemporains, arriva, non l'an 1949, comme le

marque Alberic, ni l'an 1050, comme le porte la chronique de Würtzbourg, mais l'an 1051. Ce ne fut point un événement imprevu pour lui : il l'avait prédit le jour de la Pentecôte de cette même année dans un sermon qu'il fit à Paderborn, en présence de l'empereur. Le Gallia Christ. met le pape Léon IX parmi ses auditeurs. Mais ce pontife était alors en Italie, comme le montre Papebrock sur sa vie au 19 avril, p. 646. C'est en revenant de cette ville à Mayence que la mort enleva Bardon, non pas le 10 juin 1051, comme le marque le nécrologe de Mayence, mais après le 18 juillet de cette année, jour auquel on voit un acte contre-signé par Winitherus cancellarius oice Bardonis archiepiscopi. (Marten. Ampliss. collect., tom. I, p. 429.) Son corps fut inhumé dans l'église cathédrale de Mayence. L'assiduité de ce prélat à rompre le pain de la parole divine à son peuple, et l'éloquence avec laquelle il s'acquitta de cette fon tion, le firent appeler le Chrisostome de son tems; et l'assortiment de toutes les vertus chrétiennes, qu'il fit briller constamment en sa personne dans le cours de sa vie, lui a mérité place dans le catalogue des saints.

# LÉOPOLD, ou LUITPOLD.

1051. LEOPOLD, ou LUITPOLD, d'une maison comtale; prévôt de l'église de Bamberg, monta sur le siège de Mayence, en 1051, après la mort de Bardon. Il assista, l'année suivante, à la fête de saint Luc, que le pape Léon IX célébra dans l'église de Bamberg, et fut témoin de la confirmation que le pontife y fit des priviléges de cette église, après se les êtrefait représenter. A Noël de la même année, qu'on comptait en Allemagne pour le premier jour de la suivante, Léon offrit solennellement les saints mystères à Worms; et, comme cette église était de la métropole de Mayence, il voulut que Luitpold, qui l'accompagnait, y officiat le lendemain. Or il arriva qu'après la première oraison de la messe, un diacre vint chanter une leçon, suivant un usage commun à quelques églises. Comme ce n'était pas l'usage de Rome, quelques clercs de la suite du pape l'engagent à faire défendre au diacre de continuer. Le diacre, qui croyait n'avoir d'ordre à recevoir à cet égard que de son supérieur immédiat, acheva la leçon. Le pape, l'ayant fait appeler, le dégrade sur-le-champ. L'archeveque envoie redemander son diacre, et le pape le refuse. L'archevêque dissimule et continue la messe jusqu'après l'offertoire; mais avant de commencer le sacrifice, il s'assied dans son siège, et proteste que ni lui, ni personne n'achevera la messe, si on ne lui rend son diacre. Le pape cède, et rétablit le

diacre, qui reprend aussitôt ses ornements, et retourne servir à l'autel. L'archevêque acheva la messe. L'annaliste saxon et l'abbé d'Usperg (ou l'auteur de la chronique publiée sous son nom); qui rapportent ce fait, louent également et la fermeté de l'archevêque à soutenir les droits de sa juridiction, et l'humilité du pape qui reconnut qu'il ne devait pas entreprendre sur l'autorité d'un metropolitain dans sa province. Léopold mouruf, avec la réputation d'un saint prélat, le 7 décembre de l'an 1059, et fut inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-Jacques, qu'il avait fondée sur une montagne près de Mayence.

#### SIGEFROI L

1059. SIGEFROI, surnommé d'Eppenstein, du nom d'un château situé en Wétéravie, et appartenant, suivant Latomus, à sa famille, d'abbé de Fulde devenu archevêque de Mayence, sut sacré, le 6 janvier 1060, par Anselme, évêque de Luques et légat du pape Nicolas II. Ce fut un prélat fort jaloux de ses " droits. Guillaume, margrave de Thuringe, étant most l'an 1062, et Otton, son frère, lui ayant succedé, Sigefroi refusa à ce dernier l'investiture des benéfices qui relevaient de lui, à moins qu'il ne s'obligeât à lui en payer la dîme et à la faire payer par tous ses vassaux. Il protesta, l'année suivante, contre le privilège que le pape Alexandre II avait accordé à Burchard, évêque d'Halberstadt, de faire porter la croix devant lui et d'user à certains jours du pallium, en récompense du zèle avec lequel il s'était acquitté d'une légation dont ce pontife l'avait charge. Il fullut, pour l'apaiser, que l'archevêque de Cologne engageat Burchard à lui faire satisfaction.

L'éducation du roi Henri, dit, sur l'an 1062, Lambert d'Aschaffenbourg, et l'administration des affaires publiques étaient entre les mains des évêques, et surtout des trois principaux d'entre eux, l'archevêque de Mayence, Annon, archevêque de Cologne, et Adalbert de Brême, auxquels s'était joint le comte Vernher, jeune homme présomptueux et fier. Ces deux derniers, par leurs flatteries, vinrent à bout de supplanter les autres et dese rendre maîtres absolument de l'esprit du prince. Mais, pour ne pas irriter leurs concurrents, ils firent donner l'abbaye de Seligenstadt à Sigefroi, celles de Malmedi et de Cornelli-Munster (en latin Inda) à l'archevêque de Cologne, celle d'Altaha à Otton, duc de Bavière, et celle de Kempten à Rodolfe, duc de Suabe; car ils s'étaient emparés de la collation de tous les bénéfices, et croyaient faire une grâce particulière lorqu'ils ne les vendaient pas.

L'an 1065, l'archevêque de Mayence entreprend le pèleri-

rinage de la Terre-Sainte avec les évêques Guillaume d'Utrecht, Otton de Ratisbonne, Gonthier de Bamberg, d'autres prélats, et une suite de sept mille personnes. L'étalage qu'ils firent de leur opulence sur la route, amorça l'avidité des Arabes lorsqu'ils approchèrent de la Palestine. Douze mille de ces brigands les attaquèrent le jour du vendredi-saint de l'an 1065. Les pèlerins se défendirent vaillamment, et ayant gagné un village, ils s'y maintinrent jusqu'au matin du jour de Pâques: ils étaient sur le point de se rendre, lorsqu'il leur vint un secours imprévu de la part des Turcs établis depuis quelque tems dans ces contrées. On les fit cenduire sous escorte à Jérusalem. Ils y furent reçus par le patriarche Sophrone, auquel ils donnèrent une partie des richesses qu'ils avaient apportées, pour faire rebâtir les églises que le calife fatimite Hakem avait ruinées.

L'an 1066, Sigefroi et l'archevêque de Cologne, voyant l'état bouleversé par l'archevêque de Brême, trament contre hi une conspiration dans laquelle ils font entrer un grand nombre de seigneurs. Les conjurés s'étant rendus à la diète de Tribur, y déclarent au roi Henri qu'il faut ou qu'il éloigne ce prelat de la cour, ou qu'il renonce au trône. Sigefroi cependant était en querelle avec les Thuringiens, qui refusaient, obstinement de lui payer la dime. L'an 1069, le roi, détermine à faire casser son mariage avec la reine Berthe, promet à ce prélat de l'aider à réduire les Thuringiens, s'il veut favonser son divorce. Seduit par cette promesse, Sigefroi, de concert avec d'autres prélats de la cour, indique un concile à Mayence pour la semaine après la Saint-Michel, à dessein d'y satisfaire le désir du prince. Mais Henri, à son arrivée dans cette ville, trouve Pierre de Damien, légat du saint siège, qui défend de procéder au divorce projeté, et fait des reproches à l'archevêque de s'être prêté à un dessein aussi pervers. Henri ayant transporté l'assemblée, qui était très-nombreuse, à Francfort, le légat l'y suit, et par ses remontrances et ses menaces, appuyées des seigneurs qui étaient présents, l'oblige à se désister, au moins en apparence, de sa résolution. (Lamberl. Schafnaburg. ) Sigefroi, mandé à Rome, l'an 1070, avec d'autres prélats d'Allemagne, y reçoit du pape Alexandre, ainsi que ses collegues, une si rude réprimande sur le vice de simonie dont ils étaient accusés, qu'il veut bbdiquer. Le pape l'en détourne et le renvoie à son église.

L'an 1073, le roi Henri, cherchant un prétexte pour déclarer la guerre aux Thuringiens, excite Sigefroi à les presser pour le paiement de la dîme qu'ils persistaient, pour la plupart, à refuser. Le prélat assemble à Erfort, le 10 mars, un concile sur ce sujet en présence du roi, dont l'autorité con-

traignit les abbés de Fulde et d'Hirschfeld, qui avaient plusieurs dîmes en Thuringe, à les partager avec l'archevêque. Les Thuringiens et les Saxons, excédés par la tyrannie du roi, prirent enfin les armes pour leur défense. Les archevêques de Mayence et de Cologne viennent conférer avec eux, de la part du roi, pour les amener à des sentiments de soumission. On tient sur ce sujet plusieurs conférences qui furent sans succès. La guerre étant inévitable, les deux prélats refusent de se joindre au roi contre les confédérés. L'an 1075, au mois d'octobre . Sigefroi court risque d'être mis en pièce dans le concile de Mayence, où il publie les décrets de Grégoire VII contre les clercs concubinaires. Il assiste, l'année suivante, à l'assemblée de Worms, où l'on dépose ce pontife; ce qui lui attire, de la part de Grégoire, une excommunication qui fut prononcce dans le troisième concile romain, tenu sous ce pape. Mais il se releva bientôt de cet anathême et rentra dans les bonnes grâces de Grégoire, dont il devint un des partisans les plus déclarés. Ce fut même lui qui, dans le concile de Tribur, commencé le 16 octobre de la même année, ouvrit l'avis de déposer Henri, si dans la Purification, au plus tard, il ne se faisait absoudre des censures qu'il avait encourues. Henri ayant rétracté les soumissions qu'il avait faites au pape, Sigefroi, dans l'assemblée de Forcheim, portant la parole au nom de tous, le déclare déchu de la royauté le 13 mars, et proclame, deux jours après, roi de Germanie, Rodolfe, duc de Suabe, qu'il couronna, le 26 du même mois, à Mayence. L'année suivante 1078, dans le premier des deux combats qui se donnèrent entre les deux compétiteurs, Sigefroi fut fait prisonnier; mais le lendemain, il fut délivré par Frédéric, palatin de Saxe. (Annal. saxo., p. 542.) Il n'osa cependant retourner à Mayence, où il n'y avait point de sûreté pour lui. La mort de Rodolfe, qui fut tué, le 15 octobre 1080, dans un combat livré contre Henri, dut consterner l'archevêque. Mais l'élection qu'on fit, le 9 août de l'année suivante, du nouvel anticésar Herman de Luxembourg, releva ses espérances. Il fut des premiers à le reconnaître, et le 29 décembre 1082 (et non 1081), il le couronna dans l'église de Goslar. Mais son attente fut bien trompée. Cet événement n'ayant servi qu'à augmenter les troubles, Sigefroi passa dans le chagrin le reste de ses jours, qu'il termina, le 16 février 1084, dans le monastère d'Hassungen en Thuringe, où il fut enterré. La ville de Mayence, sous l'épiscopat de Sigefroi, souffrit deux grands incendies, dont le plus considérable, arrivé l'an 1081, en consuma près de la moitié avec la cathédrale et trois monastères.

#### WEZILON.

1084. WEZILON, dit aussi WEZIL et WERZELIN, clerc d'Halberstadt, fut donné pour successeur à Sigefroi par les royalistes, tandis que les partisans de Rome élurent un nommé Erkembaud. (Albéric.) Mais le premier l'emporta, et se maintint sur le siège de Mayence. C'était un homme éloquent et lettré, suivant l'abbé d'Usperg, Marianus Scotus et Trithème. Il fit preuve de ses talents dans l'assemblée de Gerstungen en Thuringe, où il plaida la cause de l'empereur, contre Gebhard, archevêque de Saltzbourg, qui défendait celle de Grégoire VII. Par le compte que l'abbé d'Usperg rend de cette conférence, on voit qu'on y employa, de part et d'autre, d'assez mauvaises raisons; aussi ne produisit-elle d'autre effet qu'un surcroît d'aigreur dans les deux partis. Dans la semaine pascale de la même année: on tint à l'abbaye de Quedlimbourg, près d'Halberstadt, un congile où Wezilon fut anathématisé comme hérésiarque, et les ordinations qu'il avait faites, ou ferait, déclarées nulles, parce qu'il soutenait, disait-on, que les séculiers, dépouillés de leurs biens, n'étaient plus soumis au jugement ecclésiastique. (Abbas Usperg.) Cette opinion s'appela, dit Baronius, l'héresie weziliene. Wezilon ne tint compte de l'anathême fulminé contre lui, et ne laissa pas, trois semaines après en avoir été frappé, de présider à un autre concile, en présence de l'empereur à Mayence, où l'on confirma la déposition de Grégoire et l'election de l'antipape Guibert. Enfin, ce prélat finit ses jours dans le schisme, l'an 1088, selon la chronique de Würtzbourg, suivie par Trithême, et non l'année suivante, comme le marque la chronique d'Hildesheim. (Gall. chr., tom. V. col. 466.)

# RUTHARD, ou ROTHARD.

1088. RUTHARD, ou ROTHARD, en tudesque, RUOTER; abbé de Saint-Pierre d'Erfort, illustre, dit D. Mabillon (Ann., tom. IV, pag. 527), par sa naissance, son érudition et sa piété, sut élu, l'an 1088, archevêque de Mayence, et sacré le 25 juillet de l'aunée suivante. Il avait deux frères, Péligrin, qu'il fit avouée de Thuringe, et Diédon, qui vivait noblement dans ses terres. L'an 1089, il reçut à Mayence l'empereur qui vint y célébrer les sêtes de Noël, et céda même à Hatwic, archevêque de Magdebourg, qui accompagnait ce prince, l'honneur de donner les bénédictions aux leçons des nocturnes de cette solennité. Il se montra libéral envers différentes églises de son diocèse, prin-

cipalement sa cathédrale, et les abbayes de Saint-Alban, de Saint-Jacques et de Bursfeld. Mais l'avarice de ses parents le déshonora. Dans la vue de piller les Juiss, ils excitèrent contre eux, l'an 1098, une émeute où plusieurs d'entre ceux-ci périrent avec perte de leurs biens, et l'on accusa le prélat d'avoir eu part au butin: L'empereur, irrité contre lui et ses proches, les menaça des effets de sa colère. Ruthard, ne se croyant pas en sûreté à Mayence, se retira en Thuringe, alléguant, pour prétexte de sa retraite, la crainte de communiquer avec un prince excommunié. (Lamb. Schafnab. Contin. Trithem. Chr. hirs.) Depuis ce tems, il ne cessa de susciter des ennemis à l'empereur. L'an 1105, il présida, le 29 mai, au concile de Nordhausen, où le jeune roi vint faire, avec un air hypocrite, des protestations d'attachement et de respect pour son père, qui furent applaudies par l'assemblée, quoique ses actions les démentissent. (Chron. Usperg.) Ruthard, pour sa récompense, fut rétabli par ce prince dans son église après huit ans d'absence. Aux fêtes de Noël de la même année, les légats du pape Pascal tinrent à Mayence une grande assemblée, dont Ruthard fut un des promoteurs, et dans laquelle il eut la satisfaction de renouveler avec les autres prélats, les anathêmes prononcés contre l'empereur. (Voy. les conciles.) Apprenant, l'an 1107, que le pape l'avait interdit pour ne s'être pas rendu au concile de Troyes, où il avait été appelé, il écrivit une lettre d'excuse au pontise qui le réhabilita. Ce prélat finit sa carrière le 2 mai de l'an 1109, et fut inhumé, suivant Bruschius, au monastère de Saint-Jean de Ringaw.

# ALBERT I.

Saarbruch, fut désigné pour successeur de Ruthard, aussitôt après la mort de celui-ci, par le roi Henri V, dont il était le chancelier et le plus intime confident. Il accompagna, l'an 1110, ce prince dans son voyage d'Italie. Ce fut par son conseil que Henri, étant arrivé, le 12 février de l'année suivante, à Rome, se saisit du pape et l'emmena lié de cordes, sur le refus qu'il fit de lui restituer les fiefs et les droits régaliens possédes par le clergé, comme ils en étaient convenus trois jours auparavant. Albert n'était point encore élu archevêque de Mayence. Henri, à son retour en Allemagne, le fit élire en sa présence, le 15 août 1111, et lui donna sur-le-champ l'investiture par l'anneau et le bâton pastoral. (Ann. Hildesheim.) L'année suivante, apprenant que le concile de Vienne avait frappé d'excommunication l'empereur, il se déclara contre ce prince, et exhorta

le pape à ne point lever cet anathême. Henri, non moins irrité que surpris d'un changement si peu attendu, fit arrêter le prélat comme il venait de faire la dédicace du monastère de Catlembourg, et le confina dans une prison à Trufels, où il souffrit pendant trois ans toutes les horreurs de la plus rude captivité. (Chron. Magd.) Les habitants de Mayence, ennuyés de sa longue captivité, vincent tout armés, l'an 1115, dans la diète que l'empereur tenait, au mois de novembre, dans leur ville, demandant avec menaces la délivrance de leur archevêque. Elle fill promise, et accordée trois jours après. (Annal. suxo.) Albert n'était point encore sacré. S'étant rendu à Cologne : il y recut l'ordination épiscopale des mains d'Otton, évêque de Bamberg, en présence de Thierri, cardinal-legat, le 26 décembre de la même année. (Id. et Chron. Usperg.) Mais la ville de Mayence changea bientôt de dispositions à son égard. L'annaliste saxon nous apprend que, l'an 1116, dans une sédition qui s'y éleva contre lui, il fut obligé de prendre la fuite; mais que, peu de tems après, ses amis l'y ramenèrent au milieu du carnage des rebelles.

Albert persévéra dans son aversion pour l'empereur, et s'appliqua, en toute occasion, à le desservir, non-seulement auprès du pape Pascal, mais encore auprès de Gelase II et de Calliste II, ses successeurs, dont le dernier lui avait annoncé lui-même son élévation, faite au mois de février 1119. Il se rendit, au mois d'octobre suivant, avec sept autres évêques, à la tête de cinq cents chevaux, au concile que ce pontife avait indiqué à Reims. Calliste, prévenu de son arrivée, envoya au-devant de lui le comte de Champagne, et l'honora dans cette assemblée du titre de légat en Germanie. Ce fut lui qui donna le conseilau pape de rendre une sentence d'excommunication contre l'empereur. Il ne se contenta pas de rendre à Henri de mauvais offices; il osa même lui faire la guerre; sur quoi l'on peut voir l'annaliste saxon aux années 1117 et 1118. Nous avons une lettre de ce prince aux habitants de Mayence, pour se plaindre des hostilités que leur archevêque avait exercées contre lui. Elle est, suivant l'éditeur, de l'an 1120. (Guden. Cod. Dipl. Moguest. tom. 1, pag. 46.) Henri déploya, bientôt après, sa vengeance contre le prélat ; car nous voyons que, la même année 1120. il l'avait obligé de fuir en Thuringe, ou plutôt en Saxe, où il est dit qu'il sacra quelques évêques. ( Annal. saxo., pag. 643.) Non moins courroucé contre la ville de Mayence que contre son pasteur, Henri intercepta son commerce en différentes manières, et résolut enfin, l'an 1121, d'en faire le siège en l'absence de l'archevêque. Mais, instruit de son dessein, Albert manœuvra si bien auprès des princes saxons, qu'il en obtint une

armée prête à faire face à celle que l'empereur avait levée en Alsace. Les hostilités furent arrêtées par une diète qui se tint, vers la Saint-Michel, à Wurtzbourg. On travailla ensuite à faire la paix de l'empereur avec le saint siège.

Albert assistà, le 8 septembre 1122, avec le cardinal-légat Lambert, qui fut depuis le pape Honorius II, à la diète de Worms, où co prince renonça aux invetitures, et retint le droit de conférer les régales aux prélats, comme il en était convenu avec le pape; en conséquence de quoi il fut réconcilié à l'églite.

Henri étant mort l'an 1125, Albert convoqua la diète pour l'élection d'un nouveau chef de l'empire, suivant le droit attaché à son siège: Nam id juris, dit Otton de Frisingue, dum regnum vacet, Moguntini archiepiscopi, ab antiquioribus esse traditur. (De Gest. Freder., l. 1, c. 16.) Ce fut lui qui détermina l'assemblée en faveur de Lothaire préférablement à Frédéric de Hohenstauffen, duc d'Alsace et de Suabe; et cela pour se conformer aux désirs du pape Honorius II et du roi de France. (Voyez les ducs d'Alsace, page 68, col. 1.)

Dans les hostilités qui suivirent entre ces deux rivaux, Albert montra toujours un grand zèle pour les intérêts du premier Il l'accompagna dans plusieurs de ses expéditions, et détacha, par ses remontrances, un grand nombre de seigneurs du parti de ses ennemis. Ce prélat termina ses jours le 14 juillet, suivant la chronique de Stederbourg, de l'an 1137, et fut inhumé, le 24 du même mois, à l'abbaye d'Erbach, qu'il avait fondée.

#### ALBERT II.

1138. Albert II, fils de Frédéric de Saarbruck, frère d'Albert I, succéda à celui-ci dans le siège de Mayence, par une élection faite, vers la fin d'avril de l'an 1138, en présence de Conrad, nouveau roi de Germania. Il était auparavant prévôt de Saint-Pierre de Mayence. Son ordination se fit à Bamberg, par les mains de saint Otton, évêque de cette ville, le dimanche dans l'octave de la Pentecôte (le 29 mai) de la même année, et non la suivante, comme le marque Serarius d'après Otton de Frisingue. L'an 1140, il se rendit à Rome, appelé par lé pape Innocent II, pour des affaires que l'on ignore. Il en rapporta le titre de légat du saint siège, que l'usage attachait à sa place, et que le pontife lui confirma. L'an 1141, il se laissa entraîner dans la conjuration des seigneurs saxons, qui voulaient faire casser, comme subreptice, l'élection de Pempereur Conrad, faite en 1138 (Otto. Frising. Chron); mais il ne resta pas long-tems dans son illusion. Il se réconcilia, peu de tems après, avec ce prince; et s'engagea de le suivre à

la croisade qu'il méditait dès-lors, mais qui n'eut lieu qu'en 1147. La mort ne permit pas au prélat d'executer sa promesse, l'ayant enlevé, le 23 juin 1141, à Erfort, en Thuringe. Il fut enterré dans sa cathédrale. (Gall. ehr., tom. V, col. 470.)

#### MARCULFE.

1141. MARCULFE, et non Arnulfe, comme l'appellent MM. de Sainte-Marthe, fut tiré de la collégiale d'Aschaffenbourg, dont il était prévôt depuis long-tems, pour être placé sur le siège de Mayence. Mais il ne fit qu'y paraître, et mourut le 9 ou le 14 juillet de l'an 1142, au grand regret de ses diocésains qui fondaient de grandes esperances sur sa probité reconnue.

#### HENRI I.

1142. HENRI I, surnommé TÉLIX, d'une maison illustre? réunissait, en sa personne, les prévôtés de la cathédrale et de la collégiale de Saint-Victor de Mayence lorsqu'il fut élu pour succéder à l'archevêque Marculfe. Ce fut à Francfort que se fit son élection en présence des légats du pape, de saint Bernard, et de l'empereur, qui l'investit aussitôt des droits régaliens. Mais il ne reçut qu'en 1145 le pallium, qui lui fut apporté par le cardinal Theoduin. L'an 1146, un moine, nomme Raoul, excitant les peuples de Mayence, de Cologne, et des lieux voisins, à massacrer les Juifs, l'archevêque Henri consulta, par lettres, sur ce point, l'abbé de Clairvaux. La réponse fut qu'il fallait réprimer ce fanatique et lui interdire la prédication. (Bern. Ep. 365.) L'empereur, Conrad III, se disposant à partir pour la croisade, confia, l'an 1147, à l'archevêque de Mayence la tutelle de Henri, son fils, qu'il venait de faire élire poi des Romains, avec le vicariat de l'empire. Le prélat vint en grand cortège , la même année , trouver le pape Eugène III , à Trèves , où il fit une entrée pompeuse , le premier dimanche de l'Avent. Il remit au pontife une lettre du jeune prince, son élève, qui l'appelait carissimum patrem ac proceptorem, atque adjutorem nostrum. (Inter epist. Wibaldi, epist. 56, apud Martenne, ampl. coll., tom. 11, pag. 232.)

Henri avait entrepris de réformer, malgré eux, ses chanoines. Pour se venger, ils l'accusèrent lui-même auprès du pape, de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Obligé de se défendre, il fait partir, l'an 1152, Arnoul, prévôt de la collégiale de Saint-Pierre, pour aller plaider sa cause à Rome. Ce député, qu'il avait comblé de bienfaits, trompa ses intentions d'une manière aussi ingrate que perfide; car, au lieu de le jus-

tisier, il appuya les griess allégués contre lui, et demanda des commissaires au pape, pour venir les vérisser sur les lieux. Deux cardinaux, Bernard et Grégoire, envoyés pour ce sujet, s'étant rendus, l'an 1153, à Worms, déposèrent le prélat accusé, sans égard pour une lettre que saint Bernard leur avait écrite en sa faveur (c'est la trois cent-deuxième), et lui substituèrent Arnoul. Les historiens sont partagés sur ce jugement. Otton de Frisingue, écrivain grave et contemporain, le donne pour équitable. (Vita Freder., l. II, c. y.) Conrad, auteur de la chronique de Mayence, qui vivait au treizième siècle, et Dodechin, prétendent qu'il fut le fruit de la corruption, et qu'une somme d'argent, offerte aux légats, en fut le prix. Quoi qu'il en soit, Henri, après en avoir appelé au tribunal de Jesus-Christ, se retira en Saxe, ou il mourut, consume de chagrin, le premier septembre de la même année. Son archevêché ne l'avait pas enrichi. Il avait coutume de dire : Fui dires canonicus, pauper præpositus, mendicus episcopus. (Concil. German., tom. X, pag. 704.).

#### ARNOUL DE SELEHOVEN.

1153. ARNOUL, né à Mayence, dans le quartier nommé anciennement Selehoven, dont il tira son surnom, prévôt de la collégiale de Saint-Pierre de Mayence, et doyen de celle d'Aix-la-Chapelle, succéda, de la manière qu'on vient de le dire, à l'archevêque Henri, dans le siège de Mayence, et sut investi des régales, aussitôt après son élection, par le roi de Germanie, Frédéric I, en présence duquel elle se fit. S'étant rendu ensuite de Worms à Mayence, il y trouva les esprits partages entre lui et le prelat qu'il venait remplacer. Herman, comte palatin du Rhin, s'étant ligué avec d'autres seigneurs, profita du trouble pour ravager les terres de l'église de Mayence et de l'évêché de Worms, sous prétexte de venger l'outrage sait à l'archevêque Henri. Les amis d'Arnoul ne l'abandonnèrent point en cette occasion. Fortifié par les troupes qu'ils lui amenèrent, il alla faire, par represailles, le dégât dans les domaines de ses ennemis. L'absence de Frédéric, occupé alors en Italie, favorisait ces hostilités réciproques. Ce prince, l'an 1155, à sonretour, ayant fait citer les parties à la diète de Worms, condamna, comme violateurs de la paix publique, le comte palatin, ses partisans, l'archevêque et ses amis, parmi lesquels se trouvaient onze comtes, à la peine du harnescar, ou de la hachée, c'est-à-dire à porter un chien sur leurs épaules l'espace d'un mille. L'archevêque, dit Otton de Frisingue, ne fot dispensé de cette punition ignominieuse, que tous les autres subirent,

qu'en considération de son grand âge et de la sainteté de son

caractère. ( De Gest. Frider., liv. 11, c. 28.)

L'an 1156, Arnoul voyant qu'Hillin, archevêque de Trèves; voulait étendre sur la province de Mayence l'autorité de légat, dont il était revêtu, alla trouver à Rome le pape Adrien IV, pour défendre les droits de son église. Le pontife l'écouta favorablement et le renvoya pleinement satisfait. (Christian. Joan. rex. Moguntin., liv., V, p. 561.) Ayant promis à l'empereur de l'accompagner à la première expédition qu'il ferait en Italie, il demande, l'an 1157, un subside pour ce voyage, à la ville de Mayence, qui le refuse. Ce fut le germe des funestes querelles qui éclatèrent dans la suite entre Arnoul et son peuple.

L'an 1158, les habitants de Mayence, grands et petits, dit Dodechin, ayant à leur tête Godefroi, abbé de Saint-Jacques, et Burchard, prévôt de Saint-Pierre, portent des plaintes, que tet écrivain n'articule point, contre leur archevêque. L'empereur, en refusant d'y faire droit, ne fait qu'aigrir les esprits. L'année suivante, tandis qu'Arnoul tient un synode à Mayence, le lendemain de la Saint-Remi, ses ennemis entrent les armes à la mam, dans le lieu de l'assemblée, pour l'en chasser. Mais les comtes de son parti, étant survenus, les obligent à se retirer. Arnoul part, après la Toussaint, pour aller trouver l'empereur en Lombardie. Ses adversaires ne tardèrent pas à l'y suivre, et s'en revinrent confus d'avoir été rejetés avec menaces. Arnoul, dans ce voyage, assista, le 5 février 1160, au concile de Pavie, où l'empereur fit reconnaître l'antipape Victor III et anathématiser Alexandre III, son concurrent. Arnoul souscrivit, immédiatement après le patriarche d'Aquilée, à ce concile, avec quatorze de ses suffragants, en cette manière : Ega Arnoldus archiepiscopus Moguntinus cum XIV suffragancis interfui et subscripsi. De retour à Mayence, il y trouva le triste sort qui l'attendait, et que sainte Hildegarde lui avait prédit dans une de ses lettres, dont on voit un extrait dans la chronique d'Hirsauge (ad an. 1153). Le jour de la Saint-Jean-Baptiste 1160, tandis qu'il est dans le monastère de Saint-Jacques, une troupe de furieux vient se jeter sur lui, l'égorge, et le jette sur un fumier, après l'avoir dépouillé de ses habits. Pendant trois jours, la canaille ne cessa d'insulter à son cadavre. Enfin, les chanoines de la collégiale de Notre-Dame, l'ayant recueilli, l'inhumèrent en grand deuil dans l'église collégiale de Notre-Dame (Dodechin, chron.) D. Martenne. (Ampl. coll., tom. II, pag. 596) a publié une lettre de ce prélat, à l'abbé Wibaud, par laquelle il le prie d'engager l'empereur à faire cesser les hostilités du comte palatin du Rhin, contre son église. L'éditeur croit cette lettre de l'année 1158

mais le palatin fut toute cette année en Italie, avec l'empereur. Peut-être est-elle de 1154 ou de 1155.

#### CONRAD.

1160. Après la mort tragique d'Arnoul, les auteurs de ce meurtre contraignirent le clergé de Mayence de lui substituer Raoul, ou Rodolphe, fils de Conrad, duc de Zeringen. Cette. élection, faite à l'insu de l'empereur, était contraire au serment que les citoyens de Mayence lui avaient fait trois ans auparavant, de ne point donner de successeur à l'archevêque Arnoul, en cas de mort, sans son consentement. Ce prince en fut irrité lorsqu'il l'eut apprise en Lombardie, et résolut de la faire casser. En vain Raoul vient-il le trouver avec des pièces d'or, qu'il avait tirées du trésor de son église, pour l'appaiser : Frédérie le rejeta lui et ses présents. Lorsqu'il fut de retour, il trouva sa place occupée par Chrétien, comte de Buche, en Thuringe, que Conrad de Suabe, comte palatin du Rhin, et le landgrave de Hesse, y avaient installé. Ce nouveau choix ayant également déplu à l'empereur, les principaux de l'église de Mayence nommerent pour archeveque, en sa présence, CONRAD, fils d'Otton IV, comte de Wittelspach, mort en 1155, petit-fils d'Ekkehard, mort vers l'an 1998, arrière-petit-fils d'Otton II, décédé en 1077, dont le père fut Otton, comte de Wittelspach. Telle est la généalogie que donne à Conrad M. Scholliner, et qu'il prouve par l'autorite de Radevic, et par celle d'autres anciens écrivains. Conrad avait trois frères : Otton, dit le Grand, qui fut duc de Bavière après la destitution de Henri le Lion; Frédéric, surnommé le Barbu, comte ou gouverneur de Bavière, sous l'autorité de son frère aîné; et un autre Otton, dit le Jeune, père d'Otton, qui tua, l'an 1208, Philippe, roi des Romains, et fut surnommé, pour ce sujet, le régicide. Il est certain que son élection se fit, non pas l'an 1162, comme le marquent Dodechin et Tritheme, mais l'an 1160, ainsi qu'on le voit par une de ses chartes donnée, l'an 1193, en faveur du nouveau monastère d'Ilfelden, où il compte cette année pour la trente-quatrième année de son épiscopat. (Serarius, tom. I, pag. 565.) Il était, l'an 1162, à la suite de l'empereur, dans le royaume de Bourgogne, lorsque ce prince donna une constitution en faveur de l'église de Genève. On y voit, en effet, la souscription de Conrad, mais avec la seule qualité d'élu de Mayence, ce qui prouve qu'il n'était pas encore sacré. (Bouche, hist. de Prov., p. 133.) La dévotion du tems le porta, l'an 1162, à faire le pèlerinage de Saint-Jacques en Galice. Mais, avant

de partir, il se soumit à l'obédience du pape Alexandre III, à l'insu de l'empereur, peut-être dans une entrevue secrète qu'il eut avec ce pontife, lorsqu'il fut arrivé en France. Le meurtre de l'archeveque Arnoul était demeuré jusqu'alors impuni. Conrad. à son retour, fut témoin du supplice que l'empereur fit subir. l'an 1163, aux auteurs de cet attentat. Frédéric ayant assemble, l'an 1165, la diète de Vurtzbourg, pour obliger tous les prélats et les princès de l'empire à reconnaître l'antipape Pascal, Conrad prit la fuite pour ne pas manquer à la foi qu'il avait jurée au vrai pape Alexandre, et se retira auprès de ce nontife en France. Le Gallia christ., (tom. V, pag. 476), d'après Romuald de Salerne, date cette retraite de l'an 1163; mais la chronique de Reichersperg, suivie par le P. Pagi, la place, comme nous, en 1165. Alexandre ayant guitté la France au mois d'août de cette année, pour retourner à Rome, fut accompagne par Conrad, auquel il confera, le 18 decembre suivant, la consécration épiscopale à Rome. Alexandre le créa, dans le même tems, cardinal-prêtre-évêque de Sabine; mais il ne se démit de l'archevêché de Mayence qu'en 1177, après la paix faite entre le pape et l'empereur. Ce fut alors qu'en dédommagement de cette démission, il fut fait archevêque de Saltzbourg, du consentement de l'empereur, qui l'investit des régales de ce siège. (Serarius, ed. no., tom. I, pag. 567; et Gall, chr. 10., tom. V, col. 476.)

#### CHRETIEN I.

1166. CHRÉTIEN I, issu des comtes de Buche, en Thuringe. désigné, l'an 1160, comme on l'a dit plus haut, par le comte palatin, pour archevêque de Mayence, et rejeté ensuite par l'empereur, fut élu à la sollicitation de ce même prince, l'an 1166, pour succéder à Conrad, lorsqu'on eut appris en Allemagne la promotion de celui-ci au cardinalat et à l'évêché de Sabine, quoique Conrad, comme on l'a dit, n'eût point donné sa démission de son archevêché. Il était alors chancelier de l'empereur, comme l'atteste Romuald de Salerne, et prévôt de l'église de Mersbourg, suivant le chronographe de Lauterberg. Il embrassa le schisme que Frédéric avait excité, et fut de l'ambassade, aussi pompeuse qu'inutile, qu'il envoya, l'an 1167, au roi d'Angleterre, pour l'engager dans le même parti. (Voy. Alexandre, évêque de Liége.) A son retour, il alla joindre cet empereur en Italie, et y sit preuve de valeur en plus d'une occasion. On admira surtout l'exploit suivant. Pendant le siège d'Ancone, auguel Frédéric était occupé, Chrétien, et Renaud, archevêque de Cologne, allant joindre ce prince à la tête de XV.

mille chevaux, furent attaqués, près de Tusculum, par quinze à vingt mille romains, contre lesquels ils se défendirent si vaillamment, qu'ils en couchèrent par terre douze mille, et mirent le reste en fuite. (Acerbus Morena.) Chrétien revint, l'an 1168, avec l'empereur, en Allemagne. Il était à Mayence au printems de cette année, comme le prouve une charte du 19 mars, par laquelle il confirmait une donation faite par Godelinde, dame pieuse, au monastère de Saint-Alban. L'empereur l'avait dejà fait auparavant archichancelier de l'empire, et l'antipape Calliste le nomma son légat. Envoyé de nouveau, l'an 1169, en Italie, il y fut occupé, cinq mois de suite, à faire la guerre, et la fit avec succès. (Otto à S. Blasio, c. 22.) Il paraît néanmoins que, durant le cours de cette expédition, il fit quelque apparition en Allemagne ou dans les Pays-Bas, puisqu'on le voit parmi les souscripteurs d'un diplôme donné par Frédéric, le 29 septembre 1171, à Liége. (Miræi, op. Diplom., tom. I,

pag. 189.)

Frédéric, voulant rendre la paix à l'église, en faisant la sienne avec Alexandre III, députa, l'an 1176, à ce pontife, les archevêques de Mayence, de Cologne, de Magdebourg, et quelques autres prélats, pour lui faire les premières ouvertures d'une réconciliation. L'année suivante, toutes les difficultés étant aplanies et les préliminaires de la paix arrêtés. Alexandre les fit jurer, le 21 juillet, par ces députés; et, trois jours après, il obligea Chrétien à renoncer au parti qu'il avait suivi jusqu'alors, lui donna solennellement l'absolution, et, après lui avoir fait brûler le pallium, qu'il avait reçu de l'antipape, il lui en fit remettre un autre par les mains du cardinal Hyacinthe. Chrétien assista ensuite au concile qu'Alexandre tint, le 14 août 1177, à Venise, pour cimenter la paix qui venait d'être faite. De là il reconduisit le pape à Rome, avec d'autres prélats que l'empereur nomma pour lui faire honneur. Chrétien était encore en cette ville au mois de mars 1179, lorsqu'Alexandre y célébra le concile général de Latran, dans lequel cet archevêque prit seance, et eut un rang distingué. En s'en retournant la même année, il donna dans une embuscade de Conrad, marquis de Montferrat, qui le retint prisonnier et lui fit acheter chèrement sa liberté, l'an 1181, après deux ans de captivité. M. de S.-Marc (Abr. chron., tom. V, pag. 166) observe qu'on ne comprend pas comment Conrad, fils du marquis Guillaume, ami particulier de l'empereur Frédéric, osa traiter si mal un archevêque, premier ministre de ce prince, et cela dans le tems qu'il faisait la guerre pour l'église romaine.

On revoit encore Chrétien, l'année suivante, en Italie, à la tête des troupes impériales, occupé à venger le pape Lucius III des insultes des Romains, et à réprimer leur acharnement contre la ville de Tusculum, dont ils avaient conjuré la ruine. N'ayant pu les rencontrer devant cette place, dont ils avaient abandonné le siège à son approche, il vint faire le dégât dans le territoire de Rome. Une maladie mortelle l'arrêta dans le cours de cette expédition. S'étant fait porter à Tusculum, il y reçut la visite du pape Lucius, qui lui administra les derniers sacrements, après quoi il mourut le 25 août 1183. On blâme, avec raison, ses inclinations martiales, si peu conformes au caractère dont il était revêtu.

# CONRAD, pour la seconde fois.

1183. CONRAD, après la mort de Chrétien, revint de Saltzbourg à Mayence, où il fut reçu, suivant l'expression d'un ancien, comme un ange du seigneur. L'an 1184, à l'exemple de son prédécesseur, il voulut s'emparer de ce qui avait appartenu dans la Thuringe et la Hesse à la maison éteinte de Franconie. Mais il trouva dans le landgrave Louis III, la même résistance que celui-ci avait opposée, à l'archevêque Chrétien. Il en résulta des dégâts réciproques sur les domaines qu'ils possédaient en Thuringe et dans la Hesse. Mais l'empereur, les ayant réconciliés la même année, les emmena avec lui en Italie. (Chron. Lauterberg.) Leurs querelles s'étant renouvelées en 1186. Conrad fit élever le château de Heiligenberg, pour se défendre contre le landgrave, qui, de son côté, sit construire le château de Grunenberg, pour arrêter les courses de son ennemi. ( Lamb. Schufnab. Contin.) L'an 1189, après le départ de l'empereur pour la Terre-Sainte, Conrad aida le jeune roi, son fils, Henri VI, qui lui succéda l'année suivante, à réprimer les efforts que fit le duc Henri le Lion, pour recouvrer ses domaines, dont il avait été dépouillé. Gerhard, prévôt de Stederbourg, dans l'histoire des derniers faits de ce duc, fait un récit fort desavantageux de la conduite que Conrad tint dans cette expédition. Il s'y comporta, dit-il, non en évêque, mais en général d'armée; il portait non le symbole de la paix, mais la torche de la guerre; sa tête était couverte d'un casque au lieu d'une mitre; il tenait en main, au lieu d'une verge pastorale, pour conduire et modérer la fureur des combattants, une massue avec laquelle il les animait par son exemple au carnage. Sa tunique était une cuirasse; sa chaussure, des bottines de fer. Monté avec cette armure sur un cheval fougueux, il ne suivait pas le roi, mais il le précédait, et loin de calmer sa colère, il l'irritait encore par ses discours. (Apud Meibam. script. rer. Germ., tom. I, pag. 431.).

Henri VI, ne pouvant se rendre en Palestine, comme il en était sollicité par le pape Célestin III, fit partir en sa place, dans le mois de janvier 1197, l'archeveque de Mayence avec une armée considérable. Des modernes joignent à ce prélat, dans cette expédition, l'évêque de Wurtzbourg. Mais la chronique d'Erfort, qui nous sert ici de guide, ne fait point mention de ce dernier, dont il est certain d'ailleurs que la mort arriva au mois de juin de la même année. Le premier, revêtu du titre de légat, répuit sur sa route, à l'église romaine, Livon, roi d'Arménie, après avoir reçu sa profession de foi, et le réconcilia en même tems avec Boemond III, prince d'Antioche, qui lui faisait la guerne. On n'a point de détail des exploits qu'il fit en Palestine. S'étant rembarqué, l'an 1199, pour l'Europe, la mort le surprit, le 27 octobre de l'année suivante, disent les auteurs du nouveau Gall. christiana, dans une petite ville du diocèse de Passau, dont l'évêque Wolfher le fit transporter en grande pompe à Mayence. Mais ceci nous paraît manquer d'exactitude ; can il est certain, par la chronique déjà citée de Saint-Pierre d'Erfort (p. 233) et celle de Saint-Pantaleon, que Conrad, retournant de la croisade, arriva dans la Pouille le 15 juillet 1199, et qu'il alla de la trouver le pape Innocent III à Rome, d'où il se rendit, accompagné de Boniface, marquis de Montferrat, à Mayence, puis en Thuringe. Gudling, qui n'avait point vu la chronique d'Erfort, non imprimée de sou tems, a prouvé de même (p. 176) par l'auteur des Gestes d'Innocênt (p. 83), par la chronique de Mayence, et par une lettre du roi Otton IV, qui est la vingtième parmi celles d'Innocent III, au registre de negotio imperit, que Conrad, après son retour, s'appliqua beaucoup à faire cesser les troubles de l'empire. Nous voyons, en effet, qu'en 1199, il indiqua une diète à Boppard pour établir la paix entre les deux compétiteurs à l'empire; mais qu'Otton ayant refusé de s'y rendre, il passa en Hongrie, où il réussit à récancilier le rei Emeric avec André, son frère, comme l'atteste Godefroi de Saint-Pantaléon. S'étant ensuite occupé à pacifier les querelles des princes du Rhin, il vint à bout, l'an 1200, de leur faire conclure une trève dans une assemblée qu'il tint à Andernac-Conrad ne survécut pas long-tems à ce congrès. La chronique de Mayence (p. 769) nous apprend qu'une maladie aiguë l'enleva cette même année, sans nous en marquer le jour que nous n'avons pu savoir d'ailleurs. Elle ajoute qu'après sa mort, le det de Bavière pilla sa chapelle et son trésor, dont il avait en dessein de faire don à son église. Il pensait, lorsqu'il mourut, à reconstruire sa cathédrale, que les flammes avaient consumés ( Rid. ) Rien n'était si commun alors en Allemagne, parce que tout y était construit en bois.

#### SIGEFROI II.

1200. SIGEFROI II, dit LE VIEUX, de la maison d'Epstein, prevôt de Saint-Pierre, fut élu archevêque de Mayence par une partie des capitulaires (par trois seulement, suivant l'abbé d'Usperg ) dans la ville de Bingen, après une première élection faite par tous les autres, sous les yeux de Philippe de Suabe, roi des Romains, en faveur de Lupokle, évêque de Worms. Cependant le pape Innocent III confirma l'élection de Sigefroi et déclara nulle celle de Lupolde, comme faite sans liberté, attendu la présence du roi Philippe (dont ce pape était ennemi) qui génait les suffrages. L'an 1201, Sigefroi fut ordonné prêtre le samedi des quatre tems de septembre, et sacré le lendemain par le légat Gui, cardinal de Préne te. Il partit, peu de jours après, pour Rome, avec des lettres de recommandation d'Otton IV, roi des Romains, et de son consécrateur, adressées au pape, qui confirma de nouveau son élection, et le renvoya décoré du pallium. A son retoun, il fut mis en jouissance des droits et revenus de son église, en Thuringe, par Herman, landgrave de cette province. (Chron. S. Pantal. ad an. 1203.) Sur Adolfe, archevêque de Cologne, on parlera de la sentence de déposition que Sigefroi et Jean, évêque de Cambrai; prononeirent contre ce prélat, le 19 juin 1265; en quelité de commissaires du saint siège, et de la consécration qu'ils firent ensuite de Brunon, qui lui fut donné pour successeur. Le roi Philippe avant prevalu, cette année, sur son rival, Sigefroi fut obligé de s'enfuir à Rome, où le pape le créa cardinal du titre de sainte Sabine. Mais ce prince ayant été tué l'an 1208, il revint à Mayence, où il fut reçu de tous les ordres avec applaudissement. Lupolde, qui s'y était établi depuis son départ; n'avait pas attendu son retour pour se retirer. Mais le roi Otton chassa encore celui - ci de son église de Worms, dont l'admi-

gence entre Innocent et Otton, no fut point persévérante. Le pontife ayant excommunié ce prince, Sigefroi, qu'il avait créé son légat, publia cette consure, l'an 1211, dans la diète de Bamberg, et écrivit à tous les évêques d'Allemagne pour leur enjoindre, par l'autorité du siège apostolique, d'en faire autant dans leurs diocèses. Thierri, archevêque de Cologne, fut un de ceux qui méprisèvent cet-ordre. Sigefroi ne souffrit pas qu'il le fit impunément. Après l'avoir frappé d'anathème, il vint luis même à Cologne, où il le déposa le jour du jeudi-saint de l'an

mistration fut confide, par le pape, à Sigefroi. La bonne intelli-

2212. (Chron. Hirsang.) Cependant, le comte palatin, frère d'Otton, s'étant ligue avec le duc de Brabant, et d'autres princes de la basse Allemagne, avait fait irruption, vers la Saint-Michel, dans l'archevêché de Mayence, dont il avait ravagé la campagne sans oser attaquer les villes. (Chr. S. Pantal. ad an. 1211.) Toujours plus animé contre Otton, l'archevêque de Mayence, pour achever de l'atterrer, couronna Frédéric, son compétiteur, le 25 juillet 1213, à Aix-la-Chapelle. Frédéric se brouilla dans la suite avec Rome, de même que celui qu'il avit supplanté. Le pape Grégoire IX l'ayant excommunie l'an 1215, Sigefroi n'hésita point à promulguer cette sentence par toute l'Allemagne. Il essuya, à ce sujet, de grandes traverses, que sa fermeté lui fit surmonter. Rome perdit un grand appui par sa mort, arrivée, le 9 septembre 1230, à Erfort, où il fut inhumé par Engelhard, évêque de Naumbourg.

#### SIGEFROI III.

1231. SIGEPROI III D'EPSTEIN, neveu de Sigefroi II par Godefroi, son père, et de Thierri, archevêque de Trèves, par N. de Wied, sa mère, succéda à son oncle paternel dans le siége de Mayence, l'an 1231, ou au plutôt dans les derniers jours de l'année précédente, puisqu'on a de lui un acte daté du 18 décembre 1231, où il compte encore la première année de son épiscopat. (Gall. chr., tom. V, col. 484.) Ce prélat, à son avenement, mit sur le clergé de son diocèse une imposition qui excita des mécontements. L'abbe de Reinhardsborn ayant refusé de s'y soumettre, Signifroi le fit fustiger. Ce châtiment ne resta pas impuni. Conrad, comte de landsberg, fils d'Herman I, landgrave de Thuringe, pour venger l'abbé, pensa poignarder l'archevêque, l'an 1232, à Erfort. Quelques-uns des assistants ayant empêché le coup, il alla satisfaire sa colère sur les terres de Mayence, et prit la ville de Fritzlar qu'il rasa après y avoir mis le feu. (Dusbourg, Chr. 36; M. le baron de Wal, Hist. de l'ord. Teuton, tom. 1, pag. 309.) Sigofroi, la même année 1232, étant à la diète d'Aquilée, obtint de l'empereur l'abbaye de Lorsch, ou Laurisheim; ce qui lui attira, dans la suite, une querelle avec Otton II, duc de Bavière et palatin du Rhin. Il suivit, l'an 1238, l'empereur dans son expédition d'Italie, et le servit de son conseil et de son bras dans les différents combats qu'il eut, à livrer. Mais, craignant d'indisposer le pape en servant un prince qui lui était odieux, il demanda la permission, de retourner en son diocèse, avec tant d'instance, que Frédéric la lui accorda. Ce prince, comptant toujours sur son attachement, lui remit entre les mains Conrad, son fils,

pour le ramener en Allemagne, et le nomma en même teme comme régent dans ce royaume. Il acheva, l'an 1239, le nouvel édifice de sa cathédrale, qu'il avait commencé dès qu'il fut monté sur son siège. L'an 1241, il se déclara ouverlement, avec l'archevêque de Cologne, pour le pape contre l'empereur, et poursuivit à outrance les adhérents de ce prince. La ville d'Erfort était de ce nombre. Sigefroi en chassa les clercs et les moines, l'an 1242, après avoir jeté sur la ville un interdit qui dura depuis le mercredi avant les Rameaux jusqu'au 1er. août suivant, et ne fut: levé qu'en payant une amende considérable. (Chron. Erfortd. et Lamb. Schaf. contin.) Frédéric ayant été deposé par Innocent IV au concile de Lyon, tenu l'an 1245, l'archevêque de Mayence applaudit à cet odieux jugement. L'archevêque de Trèves et celui de Cologne, étant dans les mêmes dispositions que lui, ils s'assemblèrent avec les évêques de Strasbourg, de Metz, de Spire, et d'autres prélats, à Hocheim, près. de Wurtzbourg, où ils élurent, le 22 mai (et non au mois d'août) de l'an 1246, pour roi des Romains, Henri Raspon, landgrave de Thuringe. La mort ayant enlevé cet anticésar, l'année suivante, ils lui substituèrent Guillaume, comte de Hollande. On voit encore dans la cathédrale de Mayence la statue de Sigefroi, ayant à ses côtés celles des deux rois, ornés de leurs couronnes, I'un à droite avec cette inscription, HENRICUS MEX, l'autre à gauche avec celle-ci : WILLELMUS REX. Après la mort de Raspon, il prétendit réunir à son église les fiefs qu'il laissait vacants en Thuringe, et eut pour adversaires le landgrave Henri l'Illustre, et Sophie, duchesse de Brabant. Cette querelle dura l'espace de dix-sept ans. Sigefroi, l'an 1249, se fait autoriser par le pape, à s'attribuer toutes les prévôtes de son diocèse, et les meilleures cures qui viendront à vaquer pendant le cours de deux ans. Il reçoit, dans le même tems, le titre de légat, en Germanie. Mais la mort ne lui permit pas de jouir de ces avantages. Avant accompagné le roi Guillaume dans une expédition, il tomba malade près du palais d'Ingelheim; et s'étant fait porter à Bingen, il y termina ses jours le 9 mars 1249, peu regretté de ses diocésains, malgré les éloges que Latomus lui donne. (Voyez Conrad I, archevêque de Cologne, et Guillaume II, comte de Hollande.)

#### CHRÉTIEN II.

1249. CHRÉTIEN II, prévôt de Saint - Victor de Mayence, doyen, et ensuite prévôt de l'église métropolitaine, et prévôt aussi de celle de Saint-Martin, fut élu archevêque de Mayence la 29 juin 1249, après que Rome eut rejeté la postulation qui

avait d'abord été faite de Conrad, archevêque de Cologne, pour ce même siège. Instruit des obligations de l'épiscopat, il n'y fit pas entrer, comme ses prédécesseurs, l'exercice des armes. Le roi Guillaume l'ayant invité à le suivre dans ses expéditions, il s'en excusa, disant qu'il était prêt à employer le glaive spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu proutes les fois que son devoir l'exigerait; mais qu'il ne pouvait prendre part à des guerres où l'on se faissit un jeu de brûler les édifices, d'arracher les vignes, de dévaster les moissons "Sur ce qu'on hui objectait, l'exemple de ceux qui l'avaient devance , sa réponse diaitie il est écrit pour nous, remettez votre épée dans le fourreau. On lui fit un crime de cette manière de penser, et on le représenta au pape comme un homme sans salents pet incapable de gouverner une grande église. Chretien, apprenant que le roi Guillaume était à la tête de ses accusateurs, offirit, l'an 1251, sa démission, que le pape accepta. La chronique d'Erfort (paga 105) nous aprend qu'il entra, l'an 1253, dans l'andre des Hospitaliers de Saint-Jean. Elle ajoute qu'il mourut à Paris, le même année, dans la maison de l'Hôpital. তেত্ৰ মুক্ত মহাতা চন্দ্ৰ চা তে

#### GERARD 1.

1251. GERARD, Als de Conrad, wildgrave ou comte Sauvage, sous-diacre et chanoire de l'église métropolitaine de - Mayence, fot substitué à l'archevêque Chrétien par le cardinal--legat Hugues de Shint-Cher. Cette nomination, si Pon s'en "rapporte à Chretien lui-même, ne fat pas gratuite, mais l'effet de deux cents marcs d'argent donnés par Gérard en secret, dit-- il ; à l'archevequé d'Embrun; qui servait comme de collègue , siu légat. Quoi qu'ill'en soit , l'an 1252 ; Gérard', s'étant rendu le dimanthe de la Sexagesime ('4 février ) à Erfort , y fut or--donné diagre 'et prêrre aux quatre-tems de Carême, et de la, - s'étant transporté avec le roi Guillaume à Brunswick, il y reçut la consecration épiscopale des mains de l'archeveque d'Yorck. S'étant avisé, ped de tems après ; de soumettre son clergé par : force à un nouvel impôt, il s'attira une excommunication du légat Hugues-de Saint-Cher, dont il ne fut relevé qu'au bout d'un an, vers Paques 1259! (Chron? Erford., p. 105.)

L'an 1256; après la mort du roi Euillaume, deux compétiteurs, Alfonse; roit de Castille, let Richard, duc de Cornouailles, s'étant élèvés pour lui succèder, le dernier recliercha le suffrage de l'archévêque de Mayènce, et l'obtint à l'occasion suivante. Fandis qu'Albert le Grand, duc de Brunswick, tenait assiégés dans leur château les seigneurs d'Assebourg, ses vassaux, Conrad comte d'Eberstein, et l'archeyêque de Mayence, s'étant liqués ensemble; vinrent faire le degat dans sa terre de Gottingen. Mais l'officier qui commandait pour le duc en ce pays, trouva moyen de les surprendre et de les amener à son maître. Le comte fut condamné à être pendu par les pieds en punition de sa félonie, étant vassal du duc, et l'archevêque conduit prisonnier à Brunswick, où il resta l'espace d'un an. Ce sut Richard d'Angleterre qui le délivra moyennant une grosse rançon qu'il paya. (Voy. les ducs de Brunswick.) Mais Gérard avait prévenu ce service, en envoyant de Brunswick son suffrage pour Richard, à la diète d'élection qui se tint, le 13 janvier 1257, pendant sa captivité. Remis en liberté, il assista au couronnement de ce prince, qui se sit, la même année, à Aix-la Chapelle, le jour de l'Ascension. Il amena, l'année suivante, Richard à Worms, pour l'y faire recevoir; mais il en trouva les portes fermées, et ne put réussis à les faire ouvrir, ni soumettre les habitants à ce nouveau roi. Ce prélat finit ses jours le 25 septembre 1259, et fut enterré aux Franciscoins d'Erfort. C'est sous son épiscopat que cessa la vie rommune des chanoines de la métropole. (Guden, t. I, p. 509.)

#### WERNHER.

125q. WERNHER D'EPSTEIN, fils de Gérard d'Epstein, frère de l'archevêque Sigefroi III, chantre, puis grand-prévôt de l'église métropolitaine de Mayence, prévôt aussi de Sainte-Marie-aux-Degrés et de Saint-Pierre dans la même ville, succéda, par une élection canonique, l'an 1259, à l'archevêque. Gérard. S'étant rendu, l'an 1260, à Rome, il y reçut la consécration épiscopale des mains du pape Alexandre IV. A son retour, il tint un concile où il excommunia Philippe de Hohenfels, pour les exactions aussi pesantes qu'injustes dont il foulait le clerge, dans les lieux de l'église de Mayence dont il avait l'avouerie. Philippe revint à résipiscence, et fut absous des censures le 7 janvier 1263. Wernher, cette même année, par traité du 10 septembre, s'accommoda avec la duchesse Sophie et son als pour leurs prétentions sur les fiefs de Thuringe, dont une partie leur fut laissée. (Guden. p. 703.) L'an 1271, il acquit. le 19 mai, d'Ulric, seigneur de Duren, le château de Wildenberg pour neuf cents marcs d'argent, monnaie de Cologne. (Latomus, p. 732.) Etant, l'année suivante, à la diète de Francfort, pour l'élection du roi des Romains, il engagea les électeurs à réunir leurs suffrages en faveur de Rodolphe de Habsbourg. Il eut, en 1273, des démêlés avec Henri de Brabant, landgrave de Hesse, pour des ravages qu'il faisait sur ses terres. (Voy. les landgr. de llesse.) Il assista, l'an 1274, au concile général de Lyon; et, l'an 1278, il acheta de Henri, comte de Sponheim, le château de Bækelnheim, ce qui occasiona, entre ge prélat et Jean de Sponheim, une querelle qui pe finit que le 12 décembre 1281. Wernher termina sa carrière, le 2 avril 1284, dans la ville d'Aschaffenbourg, où il fut inhumé dans la granda église. Après sa mort, le siège de Mayence vaqua daux ans et prois mois, suivant la chronique d'Erfort.

#### HENRI II.

raß6. Henan, natif d'Isni dans l'Algow, en Suabe, fils d'un boulanger ou d'un maréchal, franciscain de profession, surnommé en allemand Knodener, à cause du cordon de son ordre, confesseur de l'empereur Rodolphe, évêque de Bâle, ayant été député par ce prince au pape Honorius IV, pour sollieiter en faveur de l'un des deux elus, qui se disputaient depuis plus de deux ans le siège de Mayence, se comporta si adroitement dans son ambassade, qu'il se le fit adjuger par le pape, et fit nommer au siège de Bâle, le protégé de Rodolphe. Son gouvernement fut sévère. Il entreprit de reformer son clergé; mais il ne vécut pas assez long-tems, et peut-être no prit-il pas des mesures assez sages pour réussir dans ce dessein. Il mourut le 17 mars 1288, et fut enterse dans la cathédrale de Mayence. Son clergé, ou, pour mieux dire, quelques-uns de ses clercs les plus incorrigibles lui firent l'épitaphe suivante:

Nudiges Antistes non curat Clerus ubi stes, Dum non in cœlis, sis ubicumque velis,

# GÉRARD IL

1288. GÉRARD, fils de Godefroi d'Epstein et d'Élisabeth de Nassau, petit-neveu de l'archevêque Sigefroi III, archidiacre de l'église de Trèves, et chanoine de celle de Mayance; avait eu les suffrages d'une partie des capitulaires, pour succèder à l'archevêque Wernher dont il était cousin, tandis que Pierre, prévôt de la métropolitaine, était porté par l'autre partie; mais ni l'un ni l'autre ne l'avait emporté. Ensuite il avait conçours pour l'archevêçhé de Trèves, avec Boémond. L'archevêque Henri II étant mort dans ces entrefaites, Gérard se remit sur les rangs, et eut pour compétiteur, Emeric de Schoneck, qui partagea les voix du chapitre avec lui. Tous deux étant alles poursuivre leurs droits à Rome, le pape Nicolas IV, par jugement du dimanche Reminiscere, deuxième du Carême 1289, adjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boéjugea le siège de l'archevêque de l'église de l'é

mond. Gérard, à son retour, donna tous ses soins au gouvernement de son église, où il réforma plusieurs abus. Il s'appliqua particulièrement à mettre en sûrete les biens ecclésiastiques, et obliges les doyens de chaque église à dresser un état des revenus et prebendes de leurs chapitres et de le porter dans un livre qui serait enchaîne dans la bibliothèque, pour être consulté par chacun des chanoines au besøin. L'empereur Rodolphe étant mort l'an 1291, Gérard sit éhire en sa place, le 1er. mai de l'année suivante, Adolphe de Massau, son cousin, et le conduisit en grand cortège à Aix-la-Chapelle, où il sut couronné le 1er, juillet, Gerard acquit, l'an 1294, de Henri, comte de Gleichein, tout l'Eichsfeld, après avoir fait successivement l'achat de divers châteaux qui s'y trouvaient compris. Les dispositions de Gérard, envers l'empereur Adolphe, n'étaient plus: alors les mêmes. Voyant que ce prince abusait de son autorité; sans égard pour ses remontrances, il assembla une diète à Mayence, où, de l'avis des électeurs qui n'étaient qu'au nombre de trois, il prononça la déposition de ce prince, le 23 juin 1298. ettit elire en sa place, par ses mêmes électeurs, Albert d'Autriche. La guerre ayant été, déclarée entre les deux compétiteurs, Gérard se trouva avec un corps de ses troupes dans l'armée d'Albert, à la hataille qui se donna près de Worms, le 2 juillet 1298, et qu'Adolphe pendit avec la vie. Le 9 août suivant, l'on recommença et l'on confirma l'élection d'Albert, Mais comme dans le decret d'élection on ne donnait à l'électeur de Mayence que le second rang, Gérard fit réformer cet article, et obtint des lettres impériales, datées de Rotembourg, le 23 septembre 1298, par lesquelles le premier rang lui fut assuré, et à ses successeurs dans toutes les rencontres, avec confirmation du titre d'archichancelier de Germanie. Gérard accompagna, en décembre 1399, Albert, à Toul, où ce prince allait célébrer le mariage de Rodolphe, son fils, avec Blanche, sœur du roi Philippe le Bel. Celui-ci ayant proposé au roi des Romains, d'engager les électeurs à lui donner ce même fils pour successeur. Gerard s'y opposa hautement, protestant qu'il ne souffrirait pas que l'empire, du vivant de son chef, fût assuré à l'héritier de ses domaines. (Chron. S. Petri Erford., pag. 310.) Cette anecdote, rapportée dans le seul ouvrage cité, nous donne la clef des brouilleries qui s'élevèrent depuisentre Albert et les princes électeurs, qu'il attaqua l'un après l'autre, sous prétexte de certaines usurpations qu'ils avaient faites sur l'empire. Gérard eut sa part des mauvais traitements du roi des Romains. La mort l'enleva le 25 février 1305. Il eut sa sépulture dans sa cathédrale.

### . ... PIERRE.

1306. Pleare ; surnommé Alcaspart, né à Trèves, d'honmêtes boungaois, hommie pieux et savant, médecin de Henri, comte de Luxembourg, qui devint empereur, engagé dans l'état ecclesiastique des son enfance l'hist derhiné, l'an 1288, par le pape Nicolas, à la dignité de prévôt de l'église de Trèves. Mais · la fermete du la plumit des channines à maintenir le statut de leur compagnie qui en exclusir les notuniers, ne lui permit pas. ide se faire installore Le même pafie le munma, l'an 1293, pour -le dedommager, a l'évêché de Bald, après la mort de Pierre de Reichensteins schlui de Mayence retant venu dans la suite à vaquer, il sur deputé par le comié de Lonembourg vers le pape. Clément V v à Postiors, pour soiliciter en faveur de Baudouin, son trère, qui laspirait, quoique age seulement de vingt-trois. -ansie te siège. Bièrre avant trouve le pontife incommodé d'un gros rimme, accompagné de trachement de sang, le guérit promptement à la vue des autres médecins qui n'avaient pu y reussir. Clement, par reconnaissance, le nomma, de l'avis du sacré collège, archevêque de Mayence, disant qu'un homme si habile à rendre la santé aux corps, le serait également à la prosource mic amende et le clergé, de Mayence applaudit à cette nomimation ; et secutioned honder son nouveau pasteur. Mais il um'en fut par de même de comto de Luxembourg, qui s'offensa id'abordide co choix, qu'il regardait comme le fruit de la brigue. - Pièrremannoine, dans une conversation qu'il ent avec lui, le détroit pa si bien , qu'il reconnot depuis la main du Tout-Pulssam dans cette nomination. S'étant rendu , l'an 1308, à la a diète electroide de Rentz, Pierre y conconrut, et eut même la aplus grande part avec l'archevêque de Trèves, dans le mois de novembre ca llelection du nouveau roi des Romains. Henri de · Inxembourgi L'avanti conduit ensuite à Aix-la-Chapelle, il 25-, veista plenjour de l'Epiphanie 1869 d'ason couronnement. Il ce-- skebra , l'amp3va ; à Spère ; le morage de Jean de Luxembourg, districte l'emperour, aved Elisaberty, héritière du royaume de Bohêmé, en ayanti de la accompagné les deux époux dans ce pays, it les comonting le afferrier an e, à Prague. On a parlé à · L'article des coulciles de cultibulibitint; au mois de mai a 310, à Mayence, pour vérifier les accusations intentées contre les ~ : Tomptiers. tempartialité qu'il fit paratire dans cet examen, - gauvailes accusés à qui furint ventroyés absous ; par sentence du 1 : 34. justice and it in ( Verya le contrile de Marcine de l'an 13 0.) L'an 1304, tlans la diète tenne; le 20 d'octobre, à France

(.c) 11 (...)

fort, pour l'élection d'un successeur de l'empereur Henri VII, mort l'année précédente, l'archevêque de Mayence, ainsi que celui de Trèves, le roi de Bohême, et le marquis de Brandebourg, donna son suffrage à Louis de Bawière, tandis que les autres électeurs donnèrent leurs voix à Frédéric d'Autriche; ce qui occasiona un schisme dans l'empire. Pierre; ayant accompagné Louis à Aix la Guapelle, le couronna le 26 novembre suivant.

Pierre, depuis le couronnement qu'il avait fait de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, et d'Elisabeth, sa femme, avait acquis un grand crédit sur l'esprit de l'un et l'autre. Engagés par ce prélat à revenir en Bohême, ils le nommèrent leur ministre dans ce royaume, amploi dont il s'acquitta avec beaucoup de prudence et de succès. Mais plusieurs des grands du pays l'ayant accusé, par jalousie, de s'approprier l'argent de l'état, il prit le parti de retourner à son diocèse. (Gall. chr., tom. V, col. 493.) Il mourut, à Mayence, le 6 juillet 1320, et fut entere dans sa cathédrale, qu'il s'était appliqué à décorer.

# MATTHIAS DE BUCHECK

1321. MATTHIAS, fils de Henri, comte de Bucheck, fut nomme, par le pape Jean XXII, archevêque de Mayence, sur la fin de l'an 1321. Ce fut la recommandation de Robert, roi de Sioile, qui lui obtint cette dignité, à cause des services que le comte Hugues, son frère, avait rendus à ce prince. Baudouin ; archevêque de Trèves, que les chanoines de Mayence avalent unanimement postulé, loin de s'offenser d'avoir été rejeté par le pape, fut le premier à leun conseiller de recevoir Matthias, qu'il installa lui-même dans le siège de Mayence. Ces deux prélats vécurent, depuis, dans une parfaite intelligence. L'an 1B26; Matthias, sur le refus que fit Henris, landgrave de Hesse, de reprendre de lui les ficfs qu'il tendre de son église, lui déclara la guerre avec le secours de l'archevêque de Trèves. Les doux prélats firent ensemble le siège de Giessen, dans la Hesse, qu'ils emportèrent, Mais la garnison que Matthias y laissa, se comporta si mal, que les habitants la chassèrent, et retournérent sous l'obésesance du landgrave. Ce, prélat finit ses jours dans le cours de cette guerre, le 10 septembre 1328, et fut inhume dans sa cathédrale. Il est qualité par Trithême, vir ommi honore perpetuaque memoria diguus. Matthias, à la sollicitation du pape, travaillait, dans l'année qu'il mourut, à faire tenir une diete pour deposer l'empereur Louis de Bavière. ( Raynaldi, ad au. 1328, no. 40.)

#### HENRI III.

1328. Henri de Wurnenbourg, dit Busman, bls de Rupert, comte de Wurnenbourg et neveu de Henri, archevêque de Cologue, fut nommé par le pape Jean XXII, le 14 octobre 1328, à l'archevêché de Mayence, dont il était chanoine en même tems que prevôt de Bonn. Mais lorsque Henri se présenta à Mayence, le clergé refusa de le recevoir, et appela de sa nomination au pape mieux informé. L'affaire sut plaidée pendant trois ans, à la cour d'Avignon. Cependant les chanoines de Mayence, craignant qu'une longue vacance de leur siège ne fût préjudiciable à cette église, nommèrent pour l'administrer, Baudouin, archevêque de Trèves. Le pape désapprouva hautement ce parti, et persista jusqu'à la fin dans cette disposition, sans se laisser fléchir par les lettres que le roi de France et le roi de Bohême lui écrivirent pour l'engager de maintenir Baudovin dans son administration. Benoît XII, successeur de Jean XXII, fut egalement inexorable, et à la fin, Baudouin, menacé d'excommunication, prit le parti de remettre le gouvernement de l'église de Mayence, au bon plaisirdu pape. C'est ce que l'on voit par sa lettre à Benoît, datée du 12 novembre 1336, dans laquelle il proteste de la pureté de son intention, en acceptant cette commission, qui lui a été offerte, dit-il, par le chapitre et les vassaux de l'église de Mayence. ( Raynaldi, ad an. 1333, no. 29, et 1336, no. 51.)

L'an 1337, après la démission volontaire de Baudouin, Henri de Wurnenbourg fut admis, du consentement de tous les ordres, et mis en possession de l'archevêché de Mayence. On se contenta de lui imposer, suivant Albert de Strasbourg, deux conditions qu'il accepta: l'une, qu'il s'attacherait à l'empereur Louis de Bavière; l'autre, qu'il remettrait entre les mains du chapitre les places fortes et les villes dépendantes de son église. Henri n'avait pas attendu jusqu'alors à faire des actes. de juridiction dans l'église de Mayence. Pour se concilier l'affection des citoyens, il avait donne, le 3 avril 1329, un diplôme par lequel il promettait de ne lever aucun impôt ni peage, à la distance d'un mille autour de Mayence, que du consentement de la ville, L'année suivante, il avait déchargé les habitants des censures qu'ils avaient encourues "en vertu des décrets d'un concile de Mayence, pour les dommages par eux causés au clergé et les violences qu'ils lui avaient faites. L'an 1331, il les avait relevés du serment qu'ils avaient fait aux Juis, de leur rembourser à certains termes l'argent qu'ils avaient emprunté d'cux à usure. Fidèle aux engagements qu'il avait pris avec le

chapitre, il députa, peu de tems après son intronisation, l'évêque de Coire et Gerlac, comte de Nassau, pour demander au pape Benoît XII l'absolution de l'empereur. Au mois de juillet 1338, étant à l'assemblée des sept électeurs à Rentz, il y soutint vigoureusement les intérêts de co prince; et, l'ayant ensuite accompagné à Francfort, il dressa, de concert avec ces mêmes électeurs, la lettre qu'ils écrivirent au pape pour établir les droits de l'empire contre les prétentions de Rome. A la tête de la lettre il se dit: Henri, aicheologue de Mayense, 'archichancelier du saint empire, en Allemagne, et doyen des princes électeurs.

(Gall.chr., tom. V, col. 499...)

Le pape Clément VI. l'an 1344, fit un retranchement à la métropole de Mayence, en érigeant, par sa bulle du 30 avril, l'église de Prague en archevêché. (Raynaldi , ad kunc an. nº. 64.) Le 5 mai suivant par une autre butle, il donna un' nouveau sujet de mortification à l'archeveque de Mayence, en transportant à celui de Prague le droit de sacrer et couronner le roi de Bohême. Henri, peu de jours après, eut occasion de mortifier le pape à son tour. Clément VI ayant fait dresser, par écrit, les anticles de la paix qu'il consentait de faire avec l'empereur, l'archevêque de Mayence assembla les électeurs à Francfort' pour en délibérer, et sur son avis, tous s'accordèrent à les rejeter. ( Albert: Argent., pag. 134.) Mais l'archeveque eut bientôt lieu de se repentir de ce compede vigueur. Mécontent d'un décret rendu par l'empereur à son préjudice, en faveur des comtes palatins, il voulut en vain regagner les bonnes graces du saint père. Elles furent mises à si haut prix, qu'il aima mieux recourir à celles de l'empereur qui lui surent accordées sans' conditions. Clément VI ne garda plus alors de mesures avec Henri. Après l'avoir excommunié publiquement, l'an 1345, il le déposa, le y avril de l'année suivante, et mit en sa place Gerlac de Nassau, l'un des sutellites de su faction, comme le qualificamin auteur du tems. Henrime tint compte de sa déposition; et continua pendant environ huit ans de se porter pourarchevêque de Mayente, et d'en faire les fonctions. ( Baluz ... oit. Pp. Avent., col. 863. ) Gerlac, de son côté, voulut soutenir sa nomination, et de la un schisme dans l'église de Mayence et " des guerres entre les deux compétiteurs. Henri, tépendant, par le conseil de l'empereur , consentit à remettre l'administration de son églish à trois : chanoines ; sous · la réserve d'un revenu de ' mille marcs dargent. Henri We, en 1348, la fouction d'élècteur en créant roi des Romains Edouard III ; roi d'Angleterre; de concert avec veux de ses collègnes qui s'étaient opposés à l'election de Lharles de Lixembourg ; faite l'année précédenté. On le vois encore donner son suffenge à l'élection de Frédéric,

margrave de Misnie, puis, en 1349, à celle de Charles Gonthier de Schwartzbourg. Les auteurs du Gallia christiana citent une lettre de ce prélat écrité, en 1351, au roi Philippe de Valois, par laquelle il se déclare son ami et fidèle allic. Henri mourut le 21 décembre 1353. (Gall. chr., top. V, col. 500.)

# GERLAG DE NASSAU.

1354. GERLAC, fils de Gerlac, cornte de Nassau, et petitfils de l'empereur Adolphe, né l'an 1326, fait doyen de l'èglise de Mayence, en 1345, nommé archèvêque de la même église, l'année suivante, comme on vient de le voir, par le pape Clement VI, succeda, l'an 1354, à Henri de Wurnenbourg, après avoir transigé avec Cunon de Falkenstein, administrateur ou coadjuteur de celui-ci , par traité du vendredi après le jour de l'an. (Gudenus, tom. III, pag. 365-372.) Sur la fin de l'an 1355, Gérard eut guerre avec Frédéric, marquis de Misnie. (Ibid., pag. 393.) L'an 1359, l'empereur Charles IV, étant à Coblentz, lui écrivit, le 18 mars, une lettre très-pressante pour lui rappeler, ainsi qu'il l'avait fait en présence du legat du pape, l'obligation où il était de mieux veiller sur les mœurs du clerge séculier et regulier de sa province, et de le réformer, avec menace, s'il y manquait, d'ordonner aux princes de sequestrer les revenus des bénéfices, jusqu'à ce que le pape ent ordonné ce qu'il en fallait faire. Cette lettre est datée de la treizième annce de ses règnes et de la troisième de son empire; ce qui se rapporterait à l'an 1358: mais Charles ne fut que l'année suivanje à Coblentz, d'où la lettre est datée. Il y a apparence que le soin de réformer son clergé occupa Gerlac le reste du tems de son épiscopat. Il mourut dans la ville d'Aschaffenbourg, le 12 fevrier 1371,4 et fut inhume dans le monastère d'Erbach. Langue que cantes con exercicio estre en

and many about An it De LUXEMBOURG.

19/1. Je Af, fils de Jean de Luxembourg, comte de Ligni, et d'Adelaide de Flandre, comme le prouve le nouvel éditeur de Serarius (i), et non pas, ainsi que plusieurs l'assurent, de

<sup>(1)</sup> Cet éditeur sa trompe néarmoins, en faisant Adélaïde fille de Gui de Dampierre, sompère de Elandre. Elle n'était que sa petite-fille par Gui de Flandre, son père, sire de Richebourg et comte de Zéelande, et mari de Béatrix, dame de Sottinghem. (Voyez Vredius, Généal. Flandr. prob. lab. XI, pag. 19.)

Wencestas, comte de Luxembourg, frère de l'empereur Charles IV, fut transféré de l'évêché de Strasbourg, sur le siège de Mayence, dans le mois de mai 13,1, par les soins du pape Grégoire XI, après que Cunon de Falkenstein, archevêque de Trèves, eut renonté à l'élection que le chapitre de Mayence avait faite de sa personne pour ce siège. Ce fut l'empereur Charles IV qui procura la translation de l'évêque Jean dont il était parent. (Gesta Archiep., Teovire, c. 163, apud Honteim, prodr., pag. 644.) Le nouvel archevêque, vers la fin de février de l'an 13,2, fit son entrée dans Mayence, où il fut rès-honorablement reçp. Mais, l'année suivante, une mort, que quelques uns regarderent comme l'éffet du poison, l'enleva, le 4 avril, à Eltvil, où Ettfeld. d'ou son corps fut transporté au monastère d'Erbach, pour y être inhumé. Laiomus dit de lui (p. 538). Princeps oultits venustate et corporis staturd conspicues, moribus leuis et simplex, qui potus regeretur quam negeret.

# LOUIS DE MISNIE.

1374. Louis Dr. Minit, fils de Frédéric de Sérieux, land-grave de Thuringe et marquis de Missoie, ne le 25 février 1340, evêque d'Halberstadt, en 1358, puis de Bamberg, en 1366, s'etant rendu, au mois de février 1374, à la cour d'Avignon, obtint, du pape Grégoire XI, d'archeveché de Mayence, à la recommandation de l'empereur Charles IV. Cependant le chapitre de Mayence avait étu, à l'unanimité, pour son archeveque, Adolfe de Nassau, évêque de Spire, que Louis trouva en possession du siège de Mayence, à son rétour. En vain, il apportait avec lui le bref du pape qu' déclarait nulle cette élection. malgré la somme de vingt-deux mille florins qu'Adolfe lui avait fait passer en forme de décimes, pour l'engager à la confirmer. Adolfe, soutenu de ceux qui l'avaient élu, défendit si bien le terrain contre son compétiteur, qu'il l'empséha de se mettre en possession d'aucune des places qui relevaient de l'église de Mayence, à l'exception d'une seule nommée Salza, qui était en Thuringe. On voit cependant qu'Adolfe faisait sa résidence à Erfort. À l'égard des droits honorifiques du siège, il paraît que Louis en eut la jouissance exclusive. On a divers actes qu'il souscrivit avec le titre d'archichancelier en Germanie. L'an 1376, il concourut, le 10 juin, à l'élection de Wenceslas, roi des Romains. Louis, cependant, ne manquait pas de partisans, dont les principaux étaient les margraves de Misnie et de Thuringe, et le comte de Schwartzbourg. Adolfe fut obligé de prendre les armes et de faire aussi des alliances pour se maintenir. Les deux antagonistes se faisaient la guerre avec le même XV.

acharnement. « Tous ceux du parti de Louis, qui tombaient » entre les mains d'Adolfe, étaient dépouillés entièrement, ou » ne se rachetaient que par une grosse rançon; et même s'il avait à les redouter, il les retenait prisonniers, sans vouloir, » à quelque raison que ce fût, les relacher. Ceux qui tenaient » pour Louis, en usaient de même à l'égard de ses ennemis ». (Fabric. origin. Saxon., l. VI, pag. 667.) Après la mort de Grégoire XI, arrivée l'an 1378, Urbain VI, son successeur, voulant mettre fin au schisme de Mayence, dégagea Louis des liens qui l'attachajent à cette église, et, pour le dédommager, le nomma patriarche de Jérusalem et évêque de Cambrai. Mais Louis, très-peu satisfait de queste, indemnité, résolut de tout tenter avant descedentage place a son rival. Son obstination fut telle, qu'il sit plies Urbain, tout entêté qu'il était lui-même, et l'obligea de gévaquer son jugement. Louis, néanmoins, conserva très-peui d'autorité dans son église. Enfin, l'an 1381, toutes les dificultés étant aplanies entre les deux archevêques, par les soins du roi Wenceslas et des princes, Adolfe resta victorieux et fut solennellement intronisé le dimanche Misericordia Domini (28 avril), aux acclamations du clergé et du peuple. Le pape, ravi d'apprendre cette nouvelle, donna l'archeveché de Magdebourg en commande à Louis, qui retint néanmoins, jusqu'à sa mort, le titre d'archevêque de Mayence. Il est vrai qu'il ne survecus pas long-tems à cette espèce de disgrâce. L'an 1382, la troisième férie du carnaval, dans un bal qu'il donnait à la suite d'un grand repas, à Kalb, sur la Saal, dans l'archevêché de Magdebourg, comme il dansait avec une dame, exercice qui lui était familier, le feu prit à l'appartement. Chacun fuit à la hâte. Leaprélat, en se sauvant, fait une chute dans l'escalier, dont il meurt le leademain, ou quelques jours après. On l'enterra dans la chapelle du palais archiépiscopal de Magdebourg. (Chr. Magdeb., apud Schannet, Vindem. Litter., part. 2, pagl 87. 34 (dita) , ymen ; Sited of Warn survine of

# ADOLFE L DE NASSAU.

ADOLFE, fils'd'Adolfe, conste de Nissau. Wisbaden, et de Marguerite, fille de Frédéric IV., burgrave de Naremberg, évêque de Spire, s'étant mis sur let Tangs pour remplacer l'archevêque Jean de Lusembourg, avait en pour lui, ainsi qu'on vient de le voir, tous les suffrages. Son élection, néanmoins, toute canonique qu'elle était, n'en fut pas moins cassée par le pape Grégoire XI, qui nomma Louis de Misnie pour remplir le siège de Mayence. On prétend que l'aversion de ce pontife pour Adolfs était fondée sur ce qu'on l'accusait d'avoir eu

part à la mort de l'archevêque Jean de Luxembourg. Quoi qu'il en soit, Adolfe tint iête à Grégoire et à l'empereur Charles IV, tous deux protecteurs de Louis. Après la mort du premier, voyant qu'Urbain VI, son successeur, penchait aussi pour Louis, il se tourna du côte de Clement VII, antagoniste d'Urbain. Clément lui envoya le pallium, avec une provision d'indulgences. Adolfe, ayant reçui, le 29 octobre, 1379, le bref du pape qui confirmait son élection, le sit publier à Eltfeld, où il était pour lors, et se sit revêtir du pallium, par deux évêques, en présence des changines, des bénéficiers, et des autres officiers de l'église métropolitaine. Le 5 novembre suivant, après un traité fait avec le chapitre, il fut envoyé en pleine possession de l'archevêche, avec ordre à tous les vassaux de le reconnaître pour leur archevêque et seigneur. Ce fut alors qu'ayant quitté les titres d'évêque de Spire et d'administrateur de Mayence, dont il avait use jusques là, il commença à se qualifier archeveque de Mayence et administrateur de Spire. Enfin, l'an 1381, réconcilié depuis quelque tems avec Urbain, et confirmé aussi par ce pape, il fit son entrée solennelle à Mayence, le second dimanche après Pâques. Panvini assure qu'Urbain l'éleva au cardinalat. Mais d'autres prétendent que cette dignité lui ayant été offerte, il la refusa. Adolfe, n'ayant plus de concurrent, par la mort de Louis de Misnie, tourna ses armes contre Robert I, comte palatin du Rhin, pour un sujet que l'histoire ne nous apprend passo Muis l'empereur étoussa cette guerre dans sa naissance. Adolse attaqua ensuite Herman, landgrave de Hesse, pour faire cesser les exactions qu'il levait sur le clergé séculier et régulier de ses états, et faire revivre les prétentions de son siège sur plusieurs fiefs de la Hesse. Jean Roth, écrivain du tems, ajoute qu'il revendiquait encore une dîme qu'Herman avait enlevée à son église. Adolfe eut pour allié dans cette guerre, Otton, duc de Brunswick. Il poussa le landgrave si vigoureusement, qu'outre la restitution de ce qu'il répétait, il l'obligea, l'an 1385, d'acheter la paix au prix de deux cent mille florins, pour lesquels il lui engagea les trois petites villes de Grebenstein, d'Immenhausen et de Wolfshagen. Tout cela ne produisit encore qu'un calme de peu de durée. (Chron. Thuring., apud Menken, pag. 1811.) Herman voulut faire des efforts pour se soustraire à des conditions si dures. L'archevêque, irrité, rentra, l'année suivante, dans la Hesse avec une armée considérable, fortifiée des troupes du landgrave de Thuringe, prit Rotembourg et Mulsaugen, brûla Guisdenberg et détruisit quelques autres villes et châteaux. Mais Cassel tint encore, et il fut obligé d'en lever le

siège pour la seconde fois. Outre ces calamités temporelles dont le prélat accablait son ennemi, il ne faisait pas un usage moins terrible de ses armes spirituelles, en l'excommuniant lui, ses amis et ses troupes. Mais Urbain VI, plus modéré, leva l'interdit, et la paix ne tarda pas à se faire à des conditions que nous ignorons. (Mallet, Hist. de Hesse, l. I, p. 216.) Quelques-uns ont avancé, qu'en vertu d'une de ces conditions, Herman, en qualité de maréchal, da l'archevêque, donna lui-même l'avoine aux chevaux de ce prélat dans ses écuries de Fritzlar. (Serarius.) Adolfe mourut; le 6 février 1390, à Heiligenstadt, et fut inhumé à Mayence, dans la cathédrale. Il avait fondé, l'an 1389, l'académie d'Erfort.

### CONRAD II DE WEINSPERG.

1300. CONRAD, fils d'Engelhart, seigneur de Weinsperg, prévôt de l'église de Saint-Pierre, dans la vallée de Winpfen, au diocèse de Worms, chanque de l'église de Mayence, recteur de la paroisse de Lorch, et scholastique ensuite de la métropolitaine de Mayence, parviat, par ces degrés, l'an 1390, au siège de cetteléglise. Son élection fat confirmée par le pape Boniface IX, and Ini envoya la pallium, sans delai. Les Vaudois', sour les danners archevagues, s'étaient introduits dans l'église de Mayence et y avaient répandu leurs erreurs. Conrad en fit faire la regherche, et trente-six d'entre eux furent livres aux llammes : en 1392. Le dimanche avant la Pentecôte de E'l'an 1395 - Conrad fit à Heidelberg; une alliance avec le comte palațin du Rhim, Nigotas, évêgue de Spire, et le marquis de Bade, à laquelle se joignirent le dut Léonold, Everard, comte de Wurtemberg, avec quinze villes impériales de Suabe, pour garantir leurs atate contre les violences de certaine associasion nommee les Schlegeler, qui causait, les armes à la main, de grands typubles en divers lieut, C'étaient des villes entières qui s'associaient ainsi, sous prétante de défendre leurs droits. Latomus nous apprend (pag. 544) que celles de Mayence; de Spire et de Worms, ayant envoyé six cents hommes. l'an 1388, faire le dégât sur les terres du compe palatin, ce prince les avait dispersés et en avait, fait jeter, soixante tout vife dans des fours à chaux. On tint à Egra dans la suite, une assemblée où les confédérés furent contraints de soustrire à la paix publique qu'on y conclut. (Struvius pag. 649.) La mort enleva de ce monde, l'archeveque Conrad, le 19 octobre 1396, comme porte son épitaphe, dans la ville d'Aschaffenbourg, d'où il fut rapporté à Mayence, pour y être inhumé dans sa cathédrale.

#### JEAN II DE NASSAU.

1307. JEAN DE NASSAU, frère de l'archevêque Adolfe, obtint, le 34 janvier 1397, du pape Boniface IX, à Rome, où il s'était transporté, l'archevêché de Mayence; sans égard pour l'election que le collége métropolitain quit faite de Godefroi. comte de Linange. Jean de Nassan, suivant Tritheme, était d'une petite taille, mais d'on expett fin et ruse. Voyant son competiteur déterminé à soutenir son droit par la voie des armes, il fit alliance, le 2 fevrier 1308, avec Hannneman, comte de Deux-Ponts, afin d'être en état de repousser les attaques auxquelles il s'attendait. Mais Godefroi, n'espérant point de justice du pape, n'alla point, à co qu'il paraît, aqdelà des menaces. Jean de Nassau, devenu, par l'inaction de Godefroi, libre possesseur de son église, donne ses soins pour y rétablir la sureté. Le château de Tanneberg servait alors de retraite à des gentilshommes qué, profitant de l'indolence de l'empereur Wenceslas vexercaiont de là impunément le pillage dans les environs. L'archevêque Jean; s'elant confédéré avec les archevêques de Trèves en de Gologne, l'évêque de Spire. Philippe de Nassau : conservateur de la paix de Wéteravie, les villes de Mayence, de Worms, de Francfort, de Frideberg. de Gelahaus et de Fritzlur, entreprit de détruire ce repaire de brigands, et en vint heureusemont à bout. Il régneit dans l'empire bien d'auties désordres dont on rendait le chef responsible, parce qu'il migliffent d'y remédier L'archeveque de Mayence et les autres électeurs du Rhin s'étaire assemblés à Mayence : l'an 1399 le lundi uprès l'eraliation de la sainte croix ? conclurent wife union pour le maintien des droits de l'eglige et de l'empire. Wenceslas les avent amusés par de vainci-promesses, ile tiennem, l'année suivante, à Francfort, une nouvelle assemblée poù de concert avec les plenipotentiaires du duc de Saxe; îls se déterménent à déposée Wenceslas et à lui substituer Frédérie. duc de Brunswick-Limbeck. Wencoslas proteste confre cette delibération qui devait s'effectuer dans une troisième assemblée indiquée au même lieu pour le mereredi après la Shint-Ufbain (26 mai de la mame année). Alle Went perst lieu. Le duc de Britiswick avant été tué . le juin anivant (veille de la Pontecôte); près de Pritzlar, par Heart, comme de Wäldeck, sa mort ne change point les dispositions des électeurs qu'on vient de nommers à l'égard de l'empareuri Sétant rondus, le 7 août, à Labastein, vis-à-vis de Rentz. ils y déposent Wenceslas le no; et l'archevêque de Mayence, en leur nem, preclame roi des Romains, Robert, comte palatin

du Rhin. Tel est en abrègé le récit de Struve (Corp. Hist. Germann., t. I, pp. 654-657), récit fondé sur les auteurs du tems et sur les actes mêmes dont il présente des extraits.

L'archevêque de Mayence se rendit fort suspect du meurtre de Frédéric de Brunswick, par la protection qu'il accorda au comite de Waldeck. Les princes de la maison de Brunswick, ne doutant point qu'il ne fût complice de ce crime, formèrent une ligue contre lui et le cointe de Waldeck, avec le landgrave de Hesse et presque tous les flucs, barons et autres seigneurs de Saxe, pour en tirer vengeance. Mais ils prirent si mai leurs mesures, que, s'étant mis en campagne avec une armée considérable, la disette de vivres les obligea de s'en revenir et de se débander sans avoir fait aucun exploit. (Gobelin. Personn. Cosmodr., p. 288.) La querelle subsistait toujours entre Jean de Nassau et son compétiteur. Elle fut enfin terminée à l'avantage du premier par le roi des Romains, le 8 mai 1401. (Guden., ti IV, p. 21, et seq.) L'année suivante, les exactions que le premier faisait sur le clergé de son diocèse, occasionèrent des soulèvements, dont les princes de Brunswick et le landgrave de Hesse; profiterent pour recommencer la guerre contre le prélat et le rointe de Waldeck. Les hostilités durèrent l'espace d'un an avec une egale atrocité de part et d'autre.

Les réformes que l'empèreur Robert faisait dans l'empire, deplurent à ceux dont il réprimait les usurpations. De ce nombre fut l'archevêque de Mayence. L'an 1405, il forme une confédération avec le comte de Wurtemberg, le marquis de Bade, et la plupart des villes de Suabe, contre tous ceux qui 'entreprendraient de leur nuire, sans en excepter même l'empereur. Celuis ci en sit une de son cotte avec les villes d'Alsace, pour arrêter les mauvais desseins de ce prélat, qui n'était occupé qu'à traverser ses meilleures intentions. Après la mort de ce prince, arrivée le 18 mai 1410, Jean de Nassau concourut à l'élection de Sigismond, nouveau roi des Romains, qu'il proclama, le 21 juillet (et non juin) 1411, à Francfort. L'an 1415, il se rendit en grand cortège au concile de Constance, où il arriva le 19 janvier, accompagné de plusieurs cardinaux et autres prélats qui étaient venus au-devant de lui hors de la ville. Attaché au pape Sean XXIII, comme il l'avait été à son prédécesseur, Alexandre V, il se déclara hautement pour lui dans la congrégation qui se tint, le 11 mars suivant, en présence de l'empereur, pour l'élection d'un nouveau pape; ce qui occasiona une altercation entre ce prélat et l'évêque de Salisburi, qui soutenait que Jean XXIII était digne du feu. Mais la chaleur de l'archevêque de Mayence, suivant la re-

marque de Lenfant, ne servit qu'à aigrir les esprits contre ce pape. Trithème et quelques autres l'accusent d'avoir été complice avec Frédéric d'Autriche, de l'évasion de Jean XXIII, arrivée le 21 du même mois. Il s'en repentit ensuite, ajoute le premier, et en demanda pardon au concile, qui lui imposa une penitence qu'il subit. Ce qui est certain, c'est que son zèle pour Jean XXIII se ralentit beaucoup depuis. Etant tombé malade dans le même tems, il prit de là prétexte, dès qu'il fut convalescent, de s'en retourner en son djocèse, alléguant' le mauvais air du territoire de Constance : mais il laissa des procureurs pour agir en son nom dans le concile. Jean XXIII ayant été repris et enfermé, le bruit courut que l'archeveque de Mayence avait dessein d'user de violence pour le remettre en liberté; sur quoi il écrivit, pour démentir cette accusation, une lettre apologétique, qui, le 3 juin 1416, fut lue en pleine assemblée. L'empereur Sigismond, l'année suivante, lui consia l'administration de la Wéteravie, par un diplôme daté de la veille de saint Antoine. Une maladie l'enleva, le 23 septembre de l'an 1419, dans la ville d'Aschaffenbourg; d'où il fut rapporté dans sa cathédrale pour y être inhumé. Jean de Nassau, dit le P. Barre, avait plus de finesse que » d'élévation : souple, adroit, plus faux que politique, plus » propre à l'intrigue qu'à la négociation, il s'attacha moins à » persuader qu'à séduire. Il n'avait d'ailleurs, aucune vertu de son état, et ne se souciait point de cachen ses vices sous » les dehors d'une certaine modestie.

Mo area

CONRAD III. 1419. CONBAD, wildgrave de Düne, comte Sanvage, rhingrave de Stein, ou de la Pierre, chanoine de l'église de Mayence, prévôt de la collégiale de Franctort, préfet de Rustemberg, fils de Jean II, wild et rhingrave des mêmes lieux, fut élu, le 10 octobre 1419, archevêque de Mayence au château d'Erenstein (Guden., t. IV, p. 124), où les troubles, excités dans la ville métropolitaine par les citoyens, avaient obligé les chanoines à sé transporter pour faire leur élection. Elle fut approuvée du pape Martin V, après un sérieux examen. par un bref adressé, le 15, décembre suivant, aux vassaux et bénéficiers de l'église de Mayence. Ce prélat fut étroitement lie avec l'empereur Sigismond, qui lui donna des preuves authentiques de son estime en le nommant, l'an 1422, vicaire de l'empire pour dix ans. Mais, Louis d'Heidelberg, comte palatin, lui contestant cet honneur, il s'en démit, l'année suivante, dans la diète de Boppard. Son prédecesseur lui avait laissé bien des abus à réformer dans son église. Pour s'acquitter de ce devoir, il tint à Mayence, l'an 1423, un synode provincial, dont Serarius dit que les actes ont été rendus publics: ils ne se trouvent néanmoins dans aucune collection des conciles.

L'an 1429, sur la convocation qui fut faite du concile de Bale, Conrad dressa un état des griefs de l'églisé germanique contre la cour de Rome, avec les moyens de les rédresser. Mais, avant de rendre public ce mémoire, il assembla, le 12 novembre 1431 (et non 1430), ses comprovinciaux dans la ville d'Aschaffenbourg, pour en conférer avec enx. Le mémoire fut approuvé par l'assemblée, et envoyé au concile de Bale, où Conrad, malgré le désir qu'il en avait, que put assister. Les troubles qui régnaient à Mayènce et dans les environs, ne permettaient pas au prélat de s'éloigner. Les choses en vinrent au point, que les chanoines, ne trouvant point de sûreté dans la ville, la quittèrent, et se dispersèrent en divers cantous. Le concile de Bâle, instruit de ses troubles, commit, l'an 1433, l'archevêque de Cologne et l'évêque de l'égé jour travailler avec Conrad, au rétablissement de la paix. Mais la réussite de cet ouvrage était réservée au successeur de Conrad. Il mourut, le 10 juin 1434, à Elifeld, d'où il fut rapporte dans sa cathédrale pour y être enterré. Ce prélat, durant son épiscopat, montra beaucoup de zèle contre les Hussites, et encouragea ses diocésains à prendre les armes contre ces per turbateurs du repos public.

# THIERRI D'ERPACH.

1434 THIERRI, ou DIETHERIC, fils d'Eberhard, seigneur d'Erpach, était chanoine et chantre de l'église métropolitaine de Mayence, lorsqu'il en fuit élu canoniquement archévéque à Bingen, le 7 juillet 1434. (Trithéme.) Le pape Lugène IV, auquel il avait député le docteur Jean Lysère, confirma son élection le ao octobre suivant. Les troubles de Mayence furent enfin terminés, le 10 janvier de l'année 1435, par ses soins réunis à ceux des commissaires du concile de Bâle. Après avoir hanni la discorde de son diocèse. Thierri la poursuivit chez ceux de ses voisins qu'elle agitait. Il s'appliqua, mais avec peu de succès, à réconcilier Michel, comte de Wertheim, avec l'évêque de Spire, dont les intérêts croisaient les siens. Le comte ayant rejeté les voies d'accommodement que ses enfants avaient eux-mêmes acceptées, l'archévéque de Mayence se crut obligé de prendre les armes pour le réduire. Avec le secours de plusieurs princes et prélats, ses alliés, il débûta par

la prise du château de Schweinsberg, qu'il lui caleva, vers la fin de juin 1437, après onze jours de siège. Mais la guerre

entre eux ne se termina point là.

La querelle du concile de Bâle avec le pape Eugène IV. donnait alors un triste spectacle aux fidèles. La mort de l'erapereur Sigismond, arrivée le 9 décembre de la même année, augmenta le mal auquel il pouvait seul remédier. Thierri dans ces conjonctures, assembla ses suffragants à Mayence, au mois de février 1438, pour delibérer avec eux sur l'état prés sent des choses. Leur avis fut qu'avant tout, il fallait proceder au plutôt à l'élection d'un nouveau chef de l'empire. En consequence, il convoqua la diète electorale à Francfort, où d'une voix manime, on élut, le 18 mars, Albert d'Autriche, roi des Romains. Le lendomain de cette opération, l'électeus de Mayence et ses collégues adressèrent deux lettres, l'une au pape Eugène, l'autre à l'empereur Jean Paleologue, qui se trouvait alors avec le pape au concile de Ferrare. Ce ne sout proprement que des lettres de créance pour les ambassadeurs qui devaient les présenter. (Serer. no. ed., 1. I, pp. 751-752.) L'histoire n'explique point en détail les ordres dont ils étaient charges; mais ils n'y a point de doute qu'ils ne fussent relact tifs à la réunion des deux eglises, et à celle du pape avec le concile de Bâle. Les négociations des ambassadeurs échouèrent sur le socond article. On tint depuis, à ce sujet, différentes dietes qui n'eurent pas un meilleur succès. Dans celle qui s'assembla, le 2 mars 1439, à Mayence, on vit arriver les députes de la plupart des cours. Eugène et le concile de Bâle y envoyèrent aussi chacua les leurs. Mais ceux du pape s'arrétérent à Constance, et ne passirent pas au delà. L'archaveque de Mayence parla dans cette assemblée avec force en favour du concile, qui se disposait à deposer Eugene. Cependant son avis quoique adopté par les électeurs de Trèves et de Cologne, fot rejeté par les princes; et le résultat de la dière à cet égard. sut de s'en tenir à la neutralité. Mais un point important où se réunirent tous les avis, ce fut l'adoption des décrets du concile de Bâle, touchant fabolition des annates, des réserves, des expectatives, et le rétablissement universel des élections canoniques. La délibération fut rédigée en forme de pragmar tique sanction, revetue de toutes les formalités qui ponvaient lui donner une consistance legale. Les legats du pape, avant appris cette resolution, se rendirent à Mayence, et fui opposerent leurs protestations, en la déclarant attentatoire aut droits et prérogatives du safat siège.

L'empereur Albert étant mort le 27 octobre suivant, Thierris, pendant la vacance de l'empire, convoqua les électeurs à XV.

Francsort, où la même neutralité sut consirmée le jour de saint Martin: B'étant rassembles ; l'année suivante, au même lieu, pour l'élection d'un nouvezu roi des Romains, leurs suffrages' tomberent bur Frederic al'Aqtriche, quile bruchmerent, le 2 février 1440, par l'organs de l'électeur de Mayence. Prédéric ne vit pas d'un mil indifférent les troubles de l'église. qui allaient toujours en croissant? Pour y romédier , ciljindiqua, m 20 septembre, une diete in Murumberg, quienteur point lieu. Thierri convoqua, de son côte; un concile à Aschaffenbourg, pour le 16 sout, 1440 publishe porter les vousende sa province à la dieux qui devait se conn let qui se tint rédfement : dans les mois de févirer ou du mars 1141 il de Mhyence. Mais des spins furent inutiles petites esprits p'agrirous de plus en blus. Les chokes en vinrent au point que fanta445, le pape Eugène folimina une sontence de déposition et d'excommunication confectes archeveques de Trèves en de Cologne, pour les punir de leur attachement un concile de Bater Thieri, que le pape n'avair épargné que dans l'espérance de le ramener. n'en fut pas moins urdent à previde la désense de ses collègues outragés. Les élécteurs de Sake pour Palatinat et de Brandebourg, entrerent dans les mêmes dispositions Siesant uniembles en diète avec lui, à Francfort, le 5 mars 1446, le résultat de leur délibération fat d'envoyer de Eugène une ambassade pour lui signifier que s'il ne revoquait la sentence de déposition prononcee contre les deux archeveques que s'is ne supprimait les taxes dont la nation germanique etoit chargée par la cour de Rome, s'il ne reconnaissait la supérioniferdes conciles au-dessus du pape, comme elle avait elle recomme par le concite de Constante; et 's'il ne confirmatit da pragmatique sanction de Mayence , ils embrasseratunt d'obtanament le Felix con rival. Ce coup de vigueur dabatois la ferté d'Eugène. Il sit connaître, par ses légats, à la nouvelle diète assemblée au même lieu, dans le mois de septembre suivant passodispositions à la paix. Mais celui qui le servit le mieux en cette occasion, fur le fameux Eness Sylvius; depuis pape sous le nom de Pie IH Ayant imaginé un temperament pour abouter les intérêts de la nation ullemantie avec les prétentions du pape, il vint à bout de le faire agreer à l'archeveque de Mayence, et, par son canal, à tout le collège électoral, dont l'exemple entraîna l'acquibicement de tous les autres membres de la diète. (Serar., t. I, p. 762; Gobelin. Persona. Comment. Pii II, 1. I, pi in ) Libistoire ne dit pas en quoi consistait rel'accommodement; mais la bulle, donnée pab le pape ausonimencement de fevrier suivant, porte à croire que Bylvius; ayant pris l'acte de l'amien électorale faite l'amie précédente à

l'enclort, en retrancha, sanastoucher ensandes ce qui pouvait blesser la déligateure de Rome, ellentuses, que solviere dit luimeme dans librittoire de Frédéric III, publice par M. Kollar. (Analesta Viennes to Illia montes to In Mais arant offen venis la . Il amit detrompes pak argentaleso conseillers de l'électeur de Mayoned Acountro il de memolique lui memera (Ibid.) Eugena pe jouitriples, long externs de constrionable e dont el eut même d peine nonnaissance without most de ad fenger khay. Nicolas V. lui manteniccédé d'ampereur Frédéric III sonnaque une diète, l'année, suivante ... à .. Aschaffenbourga, pour, retenir, sous son obcurance toute, l'Allemagnes Compoint important ne souttrit point de difficulté animais, se rapis du léprouva beaucoup. ...cq full des hégionient que l'électeurs de Mayengaset, les, principaux de la dieta cproposèrent de faire touchant, la matière beneficialen Jehlégation secondés paro d'empereur so trouve amoyen d'en luder da delibération, et ide traiter directement avec lui de cet obien LE resultat de leurs conferences, futile, fameux, concordat, de la matida germanique cutti nenversa de fond en comble la pradroatique sanction de Mayenca, et qui ayant été successinement, ratificipatible alupart des, elegiante et des princes. a toujeurs fait loi dopnia dans l'Allemagne, (Vay, Lempereur)

Rome. On bourseit, en 4560 et 1457, dans les diètes de Nuremborg est de Francisch etennen contre les défenses de l'emper reurisidelibents acco les autres électeurs mécantents de ces prince ap poter linicoppor sun incorrégents (Struye ... pag. 744.). Dans une cau une assemblée ide celle dernière année . le chance ... liendu prélate an main designatre électeurs du Bhin. dressa les. griefs de la slation secondatique, contre la cour de Rome, auxo quels Encas Sulvius, alors candinal, répondit a de la part du paper bien heaucoup de hautour. Thierri finit ses jours, le 6. mailithquedansida willerdiAsphaffenbourg, qu'il avait, onnée, de plusieurs besuinédifices et jouille fut inbumé. Latomus dit de lui (pag. 5/6) ) . Romceps and luxum en pompana usque splendidus. et secondaribus, potissimien rebus deditus. Son episcopat est celèbre, par l'invention de l'imprimeria, qu'on na paut gontester, après, un cramato, importiol d'à la ville de Mayence, tunci a tur de la

tumozed tuolo, komendo egolica el trotas, kuma nos menos diplestastas proportalistas. In Dasembourge en el comendo de la comendo

16 Annua : Ann

thereque de Tvères; en 7466, custide de Mayence, en 1453. füt enfin élevel; par eompromis; suft de siège de cent église, le 18 juin 145g: Gobelin, sulvi par Mélvichius; l'accuse d'avoir obtonu les suffragesi de sesielectours par artifice et à first d'argent. Mais il seldefendit publiquethènt, de vive voix et par berit, course telle utculskibh qualifut fatte en face par quelque jatoux: Cu qui usu certant f chest utill'avait et é soigneusement élevé dans luverte et dans les lettres. Des do il ent pris possession de son siège; A envoya des députés au pare Pie II, residant pour lors à Mantone, et à d'empereur, à Vienne, pour obtemir du premier , la constantion de son élection avec le pallium pet du seedad; un délat par rapport aux préléminaires. de son investiture. Le papé ne se tendit pas d'abord à sa demande, prétendant qu'il dealt gagné par argent; duatre des principaux chanothes, entre les mains desquels on avait com--promis pout son election. Mais paul les instances de ses dépures, et à certaines conditions qu'ils accepterent; il fut ellvoyale pallium, et le reconnut parila phasesseur legitime de son siege. L'empéreur, de son coit, par ses lettres, datées du riafdi avant la Sainte-Lucie ; ("Y" décembre y, lui accorda le dela fion an pour se faire divestir durtemporel de son électorat. Intention Diethère avait cependant up concurrent dans la personneld'Adotlede Massau-Wisbaden; Quintaite on the batance some lettion, et oceasione la voie du compromis. Prederic; électent palatin, avant embrasse te parti d'Atlone, Diethère tel décitra la guerre, et vour en supporter les fruis, 'Alfamposa le viaglièmie sur ses sujets. On en vint aux mains, le 4 juillet (fête de saint Ufric), de l'an 1460, près de Pfedersheim, à deux lieurs de Worms, et la victoire se déclara pour le pulsain, qui obligea le prélat de prendre la fuite avec Louis le Noir, comte de Deux-Ponts, son allie papres avoir fait un grand curagé de leurs reoupes. Diethère, valueu sansièire déconcerlé use thit en devoir de prendre sa revanche. Mais bientôt, s'apeforvant de la faiblesse de ses efforts, il demanda la paix reili obtinu, em payant au palatia les frais de laiguerre. Peu de rems après Diéthère apprend que les · juges de la chambre apostolique l'ont fisopté d'intérdit pour n'aradir, pas remboursé, au terme convenu, la somme que ses députés avaient empruntée des banquiers de Rome pour recevoir le pallium qu'ils du avaient apporte. Pique de cette sentence injurieuse à roulle rollige électoral, la prélat appeleus un pape au futur concile; dans la diète de Nurumbergi, tenue le samedi resoure de secondalistanche de Carênce de Pah 446 v. 1 Les élépteurs. palatina et de Brandebourg, l'évêque de Wurtsbourg, et d'autres prélats et seigneurs, se joignement à lui et promettent de l'appoyer. Mais, dans la diète qui se tiut du mois de juin suivent, à

Mayence, ils l'abandonnent, après, avoir out la réponse qu'un des légats fit à ses plaintes contre la conduité du pape à son égard. Limithère, abatto, par nette défection, prit alors le parti de renomeer à son appel, non pas en public, mais en secret, devant les nonces et peu de personnes, Il, n'y gagna rien. Le pape résolu de le pousser à bout, lui fit signifier par ses légais, la 26 septembre de la même année, une septence de déposition; qu'il avait rendue, le 21 août prégédant, contre luit Il fit plus, il excomunia Diethère et ses adhérents, le 1 fevrier 1462. Diethère, neanmains, continua de se poster pour archevêque, et d'en faire les fonctions l'espace d'environ deux ans. Les dont rivaux ayant levé des troupes. Diéthère met en déroute celles d'Adolfe; le 4 juillet 146a. Adolfe i cepandant, trouva moyen de susprendre Mayence par trahison, le ay octobre suivan Mais enfin. l'an 1463, le mercredi après la Saint-François (5 october), par la médiation du landgrage de Hesse, il fit. prês de Zeilsheim, une transaction avec Adolfe, son compétiteur Par get acte, confirme à Francfort, le mercredi anrès la Sajuti-Senège (19 octobre ), il renonça au siège de Mayence. et dégages toutes les places qui en dépendaient du semment qu'elles lui avaient fait, à la reserve de Steinheim, de Diepurg, de Honghet, at de Lahnstein, qu'il retint, et qui lui furent accordées pour sa vie avec une pension qu'Adolfe lui promit. Pie Happrouve co traité par son bref, du co janvier 1,65, où il complante de louanges de même Diéthère qu'il avait atterré. (Struve, nag. 748; Raynaldi, ad up., 1462, no. 26 et ad an, 1463 June 5746 - 1 1 15 17 10

SamoV, the nest randour not be a Single string of we have no . **ADDLEE** The extension and the new contents of the new contents.

raform. Adolevin dei Nassau-Wishaden, fils d'un père de même stom, steven des archevêques Adolfe I et Jean II, ses prédécesseurs; chanoine de Mayence, prévot de la collégiale de Saint-Pierre, proviseur d'Erfort, préfet de Rustenberg et d'Eighsfeld, postulé, l'an 1459, après la mort de Thierri, par une partie des capitalents pour le siège de Mayence, y parvint l'an 1450, le a naoût, en verte des bulles du pape Pie II, données le même jour que telles de la déposition de Diéthère. Le jeudi après la Saint-Michiel (1 octobre) de la même aunée, il fut proglamé, par le clergé, le sénat et le peuple, tandis que prétait au futur toncile. Celui-oi, s'étant retiré dans les places qui lui demembrent fidèles, fit tous ses efforts pour résister à son adversaires Adolphe ayant surpris Mayence, le 27 octobre de l'an 1460, Diéthère peusa y être pris, et eut à peine le tema de safaire descendre par-dessas les inumilles avec une

corde. Il y eut beaucoup de sang répandu, fant en cette ects sion que dans les différentes repontires des deux partis et l'on fait monter à deux cent, mille florins la dépanse que couta cette querelle à l'église de Mayence, jusqu'à pe que la concorde y fut rétablie au mois d'octobre 1463, de la manière qu'on l'a ci dessus raconté, à doltes passible possessaux du siège de Mayence, donna ses soins pour, réponcilier, parfaitement Diéthère avec le pape et l'empereur, et n'oubla aucuite des sonditions du traite ou il avait fait avec lus de la sucrette ou il avait fait avec lus consenses de condi-

tions du traite qu'il avait fait avec une au sant de page di l'an 1465, pour des raisons, qu'on ignere, Adolfe page il pour son coadjuteur, au spirituel et au temporel, contre la mou de son chapitre, Henry, his puine, di l'irie, comte de Wintem-berg Mais Frederic, electeur palatin, dans un traité d'allance perpetuelle qu'il fit le 3 mars de l'adhec suivante aven Adolfe. Ini fit promettre que , de gre ou de force, il congedierat Henri, et l'obligerait de douner sa démission. Adolfe, y rémsit, par, la mediation du marquis de Baden qui determina Henri à se demettre de la condutorerie aux conditions en onceres dans lastrensaction qui fut faile à se suigt, le 15 août de l'an 1467 (Ser-rius, tom. 1, pag. 284.) Jusqu'alors, Adolfe n'était pount epone sacre; il ne le fut meme que, l'année suivante. At ne recettl'investiture de l'empereur Frederig III qu'en 1479, Il eint intimement he avec ce princes, qu'il accompagna dans la plupart de ses voyages. Il était, l'an 1475, avec lui, dans son camp, devant Nuys, qu'il était venu secourir contre le duc de Bour-gogne, qui en fésait le siège. Une maladie l'y ayant surpris, il se fit porter au château d'Elifeld, où il mourut le 6 septembre de la même apnée. Son corps fut porte de la au monastere voision d'Erbach pour y être inhume, en a state a morivorq dest

PIETHERE, pour la meande stivillation de perma 12,75. Diethère, après la mort d'Adolfe de Nassau, su une seconde sois élu non par compromis, mais par le ghaguire métropolitain en corps, le o novembre, pour remplir le chése de Mayence. C'etait Adolfe lui-même qui d'avait designé pour le moigne en écrivant, le 31 décembre, au pape Sixte IV appur lui notifier cette élection. Elle ne fut nullement agréable au pontife, qui avait exclu Diéthèra sous peind d'excomunication, dès qu'il eut appris que le siège était vacant. Mais le bref, qu'il adressa sur ce sujet au chaptire, parriva que la tra dérecembre, un mois après que l'affaire était faite. Diéthère inémemoirs, lui ayant demandé la confirmation de son élection, ille pas difficulté de la lui aggogdernt par ses letters du 5 evrit

1476. Il approuva de plus, par sa bulle du 22 novembre de la même année, la fondation de l'université de Mayence, par où Diethere avait débuté dans son gouvernement. (Guden., tom. IV, pag. 448.) Diethère n'était encore que diacre. Il se déterminu enfin, l'an 1478; à récevoir le sacerdoce. Nous avons la bulle de Sixte, en date du 13 noût de la même année, par laquelle il lai permet de se faire ordonner et sacrer par tels. évêques qu'il jugera à propos de choisir. L'an 1479, il demanda pour coad uteur Albert, qui sunt, au même pape, qui l'accorda par sa bulle du 12 fanvier de l'année suivante. Diéthère ainfait les tournois, et permit à la noblesse d'en ouvrir un à Mayence, l'an 1480, le vendrédi après l'Assomption. Il en avair prévenu le pape, par une lettre du 10 mai précédent, où il prétendait justifier ces exercices militaires, et distinguer! les toursiers des Allemands de ceux que les canons avaient, proscrits! (Ouden., tom. IV; pag. 452.) L'an 1481, étant avec l'électeur de Saxe dans la citadelle qu'il avait fait construire hors des mars de Mayence, il courut risque de perir dans l'in-, cendie qui la consuma; pendant la nuit du 9 mars. Il était occupe a la reconstruire, forsque la dysenterie l'enleva dans la ville d'Aschaffenbourg, le 6 mai de l'an 1482. Son, inhumation se'ffe dans l'église métropolitaine, où l'on voit encore aux jourd'hai son épitaphe au bas de sa statue placée sur un pilier.

## ALBERT, OF AUXLBERT IN DE SAXE.

1464 Athent, fils d'Ernest, electeur de Saxe, et d'Elisabeth de Bavière, né à Méissen, en 1467, chandine de Mayence, établi proviseur d'Erfort, en 1479, et quelques jours après, préfet ou gouverneur du château de Rustenberg, et de toute la contrée d'Éichsfeld, nommes sur la fin de la même année, coadjuteur de Diéthère, à l'âge de quinze ans, lui succéda l'an 1482, et ne lui survécut que deux ans, étant mort le 1er, mai de l'an 1484. Il fut extrémement regretté, dit Serarius, parce qu'il donnait de grandes espérances fondées sur ses belles qua lités de corps et d'esprit. Somépitaphe, gravée sur son tomboau dans l'église métropolitaine, où il est enterre, ne dément point est eloge.

a non BERTHOLD DE HENNEBERGA (in Address a state of the s

1484s Banquorn, fils de Georges; comte de Henneberg-Rombild, settle Martie, fille de Philippe de Nassau Wellbourg-Sarbruck, doyen-de l'église métropolitaine de Mayence, en fut élu archevêque, le 20 mai 1484; ce que le pape Inna.

cent VIII confirma peu de tems après, en lui envoyant le pallium Le 4 janvier de l'an 486, par une lettre en forme d'édit, come muniquée à ses suffragants, is défendit de publier avenue traduction allemande de la Bibbe, sans l'approbation des commissaires qu'il nomatiait à ce sujet. Sia raison était que la langue allemande ne peut condre toute la fibree du latin pi du grac. Les versions alternandes quion a abjourd'huir dementent bien cette assertion. Lemême édit offre un témoignage très-précis pour assurer l'origina de l'imprimerie à la ville, de Mayence: Cum mitium hujus artis 4 y est-il, dit, in huovaurea nostrar moguntia; ut verd epus appellatione utamur, divinitàs ginerserit hadieque in eu politissimu atque emendatissimu persoveret, justissime ejus aris decus à nobis defenmibiture (Gudens, topn. 17; pag. 470.) Berthold, cette même année,) s'étant rembu con grand cortège à Francfort, y condonrut, le 16 février; dans la dicte électorale. malgré les insimuations dissussoires des rois de France et de Hongrie, à l'election de Macinillen pirol des Romains. L'ayant ensuite conduit à Bantz sur le Bhin gried intronisa, le 30 mars, dans la chaire de pierre, où il sit le serment accoutume. De là, il l'accompagna à Aix la-Chapelle, pour son couronnement, qui fut fait le 9 avril , par l'archegaque de Cologne. Maximilien. connaissant la capacité de Berthold pour les affaires, l'engagea, l'an, 1493, à de suivred pour remplir par lui-même, à sa cour, les fonctions d'archichancolier. Avant de partir, il établit un lieutenant pour gouverner lesteutarat en son absence: L'histoire ne dit point comment il pourvut, tlans cet intervalle, à l'administration de l'archevenhé. L'an 1496 à étant à la diète de Worms, après y avoir roçu de l'empereur, l'investiture des regales, il convrit l'avis, qui futtadopte, d'établir une chambre impériale rierpétuelle pour jugar par appel, et en dernier ressogt les causesides états d'empire, et laures delles qui ont rapport à la paix publique. (Voy. Maximilien la empereur.) L'an 1496, Charles VIII, roi de France, accusé par la voix publique de parter sea vuea sur la couronne impériale, écrivit du château d'Amboise, en date du ir août, àil'élacteus de Mayence pour dementir se bruit. of the informed dans is explicible.

Berthold, frappé de la décadence des meaurs et de la discipline dans sa province, tint, l'an 1400, à Mayence, un concile pour les rétablir. (Hartzheiñ.) L'an 1502, Maximilien, pressant les élècteurs de lui fournir du secours contre les Turcs, Berthold, àccette occasion, assembla ses collègues à Gelrihausen dans la Wétéravie, et y conclútiavec, eux la célèbre union qui fait encore aujourd'hui partie des lois fondamientales de l'empire. Elle portait, entrautres articles, qu'ils s'assembleraient en personne tous les ans pour le bien de l'église et de l'état.

le changerent cette disposition : l'année suivanté, à la diète de Franchort, au mois de novembre, et convincent de ne tenir ces assemblées électorales quie tous les sécurizans, mais d'enroper chappie année depre trainistensi dins la ville qu'ile aussient désignée pour p traitent en l'act apper pales affaires de l'empire. (Barres) Class deliberations deplisant it lamparary qui on the moigne and ammenation termidates as allanchoving use substance - Lie projek receipte pala garanti in bushi di Maximblian ipang pang i panti fice sa conduitment chilocoles has challegment et quis morma sinnée setant alla de la company de la participa de la participa de la company de la c encourage land house engalories (Candons). Berthold apour ut le as (at non panileing) decembra, aliaqui Gudonus, parlant de cet enhanent, dit: Primme sie englischten emirorit about: fervide illa cum Maximiliano reguscontentios (Erly, persitos) Prithemie, described and a consideration of the construction of the construct meté, sda mai prondon com des sons applications antistavait pude : on especifé pour de sondente des affaires o de son els que pec et de son habilaté à manier des caprities Il stait d'Acut des diètes, comme le marque M. Schmidte (Mist) desuditemy dy Albyrch. 301) a. 10 Both for impigna a Air la Chapelle, pour son conconneme and the fair le JAPETAMERILE SECUENCE DAME. Maximill " remeasured la capacite de Berthold pour les alfaires, l'engage

rögs Taegons, föls de lähere de Liebenstein bå de Lievende tid ver Suider et d'agnise mettopolitaine de l'agnise mettopolitaine de l'agnise mettopolitaine de l'agnise de l'ag

pice in sea province, 500 clar 1400 a Mavence, unice et econacites (relabire (Harehette) Lan 150a, Maximino et excess the electrons de his tantair da secons contre les Tuices.

abiblis Dates public des Joseph dites. Il anna, de Grammingent, avacé de Gelmherslieism, et de llingita de Nasonstein's docteur de Joseph de Maronstein's docteur de Joseph de Morms, emitite moment public de Maribach par le chapitre métropolimin de Mayenne, puis dopeir de social église; s'étais tranda si célèbre que son savoir à

que l'empereur le nomma d'un des joges de la chambre impériale établie à Spire. Ces emplois furent autant de degrés par lesquels il parvint au siège de Mayence, après une élection camoniquement faite le 27 septembre 1508. La cupidité avait introduit depuis long-tems en Altemagne l'abus qui subsiste encore, de rétinér, sur une même tête, des cambnicats de différentes églises. Uriel prinstruit des régles et zélé pour leur observation, donnaises soins, des qu'il fut élu, pour le faire abolic. Il abtint, à cet effet, une bulle de Jules 11, qu'il publis le 27 mars 1509. Le clergé, leix de se soumettre; appela de rette publication set obtint dei Rome, sa son tour ; une défense de mottre la buile à exécutibne jusqu'à nouvel ordre: Le prélat, cité à ce tribunal de essuya tant de sobicaines, qu'il fut contraint d'abandonaer l'entreprise: Uriel, avecses bonnes qualités, n'était pas sans défauta. Le trait enivant, rapporté par Serarius, d'après un manuscrit plus récent, à la vérité, de plusieurs années que de prélat, fait i voig qu'il n'étht pas potijours maître des premiers mouvements de sa colère d'un jour, ayant surpris son sommelien qui lui volait son vin dans a cave d'Aschaffenbourg, il prit un martesu de tomneber qui se trouva sous sajmain ; et hai on déchargealuni si grand coup sur la tête, qu'il l'étentiet mort par terro. Le regret qu'il en eut, dit un autre manuscrit's cité par le même d'mais qu'el regarde comme suspect q'ferl tell qu'il se fit passer pour mort quat fit enterrer sous son num de sommelier qu'il avoit tue, tandis que lui se retirait secrétement dans une chartreuse fore éleignée où il finit ses jours. Un troisième manuscrit, cité par Diessenbach, porte qu'après le coup malheureum dont on vient de parler, saisi de térreur, il revint en diligence ; le 30 janvier 1514, par un froid extrêmement rigoureux; à Mayence; et que, le 6 février, un hindi, d'étant trouvé sans parole len sortant de pon litt, il resta, dans cet état, jusqu'au joudi suivant qu'il rendit-l'esprit: Quoi qu'il en soit, à la cathédrale de Mayence, privoit , à la gauche du chour, son sombeau avec une épitaphe qui porte qu'il moutut le 9 février de l'armée qu'on xient de marquer : 1 ... ' developed a programs to the con-

## ALBERT, OU ADELBERT IV DE BRANDEBOURG.

L'514: ARBERT, ou ADERBERT, né, l'an 1490, de Jean le Ciceron, électeur de Brandebourg, et de Marguerité de Saxe, chanoine à la fois de Mayence et de Trèvés, succèsseur, le 31 aout 1513, d'Ernest de Saxe, dans l'archevêché de Magdebourg et bévêdhé d'Halberstadt, devint archevêque de Mayence le 9 mars de l'amée suivante, ce qui fut confirmé, le 18 aout de cette même unnée, par le pape Léon X, avec dispense pour

garder les deux archevêchés. Etant à la diète d'Augsbourg. l'an 1518, il y recut, le 1er août, des mains du nonce Cajetan, la pourpre romaine que le pape lui avait décernée en plein consistoire , à Rome, le 24 de mars précédent La reconnaissance d'Albert, envers le pape, h'alla point susqu'à lui faire sacrifier ses devoirs d'électeur aux intérêts de la cour de Rome. Après la mort de l'empereur Maximilian, arrivée le 12 janvier 1519. Leon X se, hâta d'envoyer amb électeurs le casolinal de Saint-Sixte, pour les prévenir que le royaume de Naples ; étant feudataire de l'église romaine, achie qui le possédait (il entendait Charles d'Autriche.) ne poquait stre elevé à l'empire à moins qu'il ne renonçâte à outre monanchie. Le légituavait ordre de sommer les électours de donner chaonn ¿là dessus, une réponse nette, précise, et dégagée dectoute habigaités Le vollège électoral était alors assemblé à Ober-Wesel, pour délibérer sur les moyens de pourvoir à la sûreté de l'empire, pendent l'interrègne. Thierri Zobel, scholastique de Mayence, repondit au nom de la diète, que son objet m'était point d'élection d'un empereur; que lorsqu'on p'assemblerait pour ce sujet, on soumit soin de n'élire pour empereus qu'un pance gapable de maintenie l'houneur du saint siège, de travaillerià l'agenoissement de la redigion, et de rendre l'empire doppidable à ses conemis; qu'au surplus, le collège électoral était sarpris que le pape s'ingérât ; par une entreprise nouvelle, de lui dieter des lois pour le choix d'un chef de l'empire. (Boecler, de neb. share XVI, part. II, p. 303.) Albert, qui avait suggéré gotto réponse vigoureuse, montra la même fermeté dans la diète d'élection tenue le 28 juin suivant. La vain Léon X s'efforça, par ses légats , de faire donner également l'exclusion, au voi Erançois 19 at à Charles all'Autriche. L'électeur de Mayenge se déclara hautement pour ce dernier. et lui gagna les suffrages de quatre autres de ses collégues. Albert, après avoir (asmeté p les poroctobre de l'année suivante, au couronnement imperial de ce prince, qui le fit à Aix-la-Chapelle, le regut, de 23 novembre, à Mayence, où il passa pour aller à la diète de Worms, et l'accompagns ensuite à dette assemblée. L'an 1522, dans la diète d'Ulm, il adhèra, le 17 mars, à la ligue de Suabe; qu'on y proregge pour, enze ans. L'ant de là parti le mercredi après le dimanche Oculi (a6 mars). il se rendit à une pouvelle diète qui so tint à Nuremberg sor les moyent d'arrêter, les progrès que faissient les Tures en Hongrie et dans les provinces voisines. L'an. 1525, pandant qu'il est en Saxe, le luthéranisme s'introduit dens son diocèse, et y cause, parmi le peuple ; un soulévement contre le clérgé. Mais Frouven de Hutten, son lieutenant, ayant pris les armes, calmo les esprits par la terreur, et fait rentrer les rebelles dans la de-

voir. Deux ans après, pou s'en fallut que toute l'Allomagne ne füt en feu à l'occasion suivante. Otton de Pack, vice-chanceller de Georges, due de Saxe, avait présenté au landgrave de Hessé la copie d'une lique formée contre les princes protestants par les princes catholiquestet les évêques, aspe promesse d'en produire l'acte original qu'il avait l'éli-friême labriqué. Mais ce faussaire, ayant été juque kius terns après ; convaince d'imposture, fut obligé de prendre la foite il mena, depuis, une vie errante, jusqu'en 1536. Ayant été arrêté ; cette année , à Vilvorde en Brahant; it for mis à la question, le volveptembre; et par sa propre confession? condamné à être écartele. Le landgrave, cependant, feignant de croire la ligue réelle, était entre , à main armee, dans le pays de Mayence DE électeur, voyant qu'il ne voulait pointuelle désabusé, et métant pas en force pour lui résister, ne trouve, pour l'éloigner, d'autre expédient que de lui payer une somme de quarante mille ocus:

L'an 15 29, a le diète de Spire, l'électeur de Mayence fut celui qui diétaile décret, touchant le maintien de la religion catholique, contre lequet les partisans de Luther firent des protestations, qui, dans la suite, firent donner à tous ceux de la secte, le nom de Processains. Albert pe parut pas avec moins d'éclat; l'année suivants, à la fameluse diète d'Augsbourg. L'empereur s'étant irendu pet 15 juint; en cette ville paccompagné de Ferdinant, assur frère, et du vardinal Campéga; légat du pape ; ce fut l'élécteur de Mayence qui, à son arrivée, le haranga. Dix jours après, il fut à la tête des prélats et princes catholiques, qui devaient entrer en conférence avec les députés des Protestants, suivila confession de foi que reux-ci avaient présentée à la diète. Diles s'ouvrirent cervonférences, le 7 août, et durèrent loureste du mois sans produire aucun effet.

Albert concount, le 5 janvier 153t, dans la diète électorale de Cologne, à l'élection de Ferdinand, roi des Romains, et l'ayant accompagné de là à Aix-la-Chapelle, il fut présent à son concomment, qui s'y fit le 'tr (et nou le 13) du même mois. De retour à Mayence, il se donna pour coadjuteur, avec le consentement du chapitre métropolitain, le 1r mars, Guillaume, évêque de Strasbourg, qui se démit volontairement de seu emploi des 24 novembre suivaitt. Cependant Albert travaillait, du contestiaves l'électeur palatin, à prévenir les nouveaux troubles, dont la digue protestante de Smalkalde menaçait d'électeur de Saxe, le 26 mai, des députés, pour conférer avec seux de la ligue sur les moyens de rétablir la paix. Le peu de soccès de cette conférence, ou rempse sur avait envoyé, de non été, Christophie le Ture, chance-lier de Hell, ne rebuta point le prélate 11 en abiant, l'année

stivante; une autre qui se tintid'abord à Schweinfurt, puis & Nuremberg, où la paix fut enfin conclue, sous la condition que personne ne serait inquiété, sur la religion jusqu'au concile qui. devait se tener, et au cas qu'il n'est pas lieu, jusqu'à ce que les élats evasent imaginé quelque empédient pour terminer les disputer (Sleidan, pagi 205; Seckendonf, S.I.X., pagi 19.) Albert, s'étant joint, l'an 1534, à Georges, duc de Saxe evant encore à bout de récongilier l'électeur de Stre avec le roi des Romains, par un tentre de paix qu'il sit conslure entre eux à Cadan, en-Bohême, le 29 juin. (Sleidan, p. 224.) L'an 25364 voyant que la ligue de Smalkalde se fostissatida jour en jour, il entra dans celle que les princes catholiques firent, par les soins d'Helf, vice-chancelier de l'emgateur mà Nuremberga, et à laquelle on donna le, non de sainte. Albert se disposant o llanta 545 et à se rendre, su soncile de Tritute, tombe dans une maladie de langueur, et y envoie des députés qua la tête desquels était. Michel. Helding, évêque de Sidon, son vicaire général, il meurt ple cette maladie le 24 septembra de la même année cet quatre jours après, il est inhumé en grande pompe, dens, sa cathédrale. Ce prelatiouissait d'une estime universelle pagni, les Froiestants comme passar les Catholiques, Sorarpus nous a conservé son épitaphe, composée par Georges Sabin, gendre de Melanethon, et projestant comme son bean-père, L'auteur y, fait l'éloge de sa modération a de son amour pour la paine de son habiteté dans le maniement des affaires, ides l'éloqueuce qu'il faisait briller. dans les diètes, de sa charité pour les pauvres ent de sa libéram, lité envers les gens de lettres de medération dont il usa envers ( Luther, mui lui écrivit plusieurs fois pour l'attirer dans soit parti, fit maître, dans spinleques esprite, detecopipçons sor la purreté de sa foi. Mais il donne, en différentes occasione, des, preuves si éclatantes de son étaphement à l'églisson qu'elles dissipèrent entièrement ce nuage et dirent voir est en traitant cet. hérésiagque avec honnéteté, il n'avait les vuegque de de faute revenin de ses régaraments. (Voyes: les antheviques de Magdar more Devoted as a comment of the contract DOT HE CUIT ( agreed

154511 Sénàstien, fils de Martin de Heusenstam, piqui futa quelque cremé virlame de Mayence, ret d'Isabelle-Brendel. de Hombourg, scholastique de l'église-métropolithine de Mayence, dicteur en d'un et l'autre droit, sub éluy le au outébre 2545, pour succéder à l'erchevéque. Albert, dictu présent p d'an 1548, à l'inventiture que désurire, duoide Same, reçut, de la dignité électorale à la diète d'Angshourge, le sufévrier, après que le duc-Jean-Frédéric en est été dépouillé. Il me fit pas un personnage

ally (**SEBROTIEM:** ) — eb. d. as seeros J

muet dans cette occasion. Ce fut lui que l'empereur charges de répondre à la demande que Maurice fit de cette dignité, et qui dui lut ensuite la formule du serment de fidélité qu'il devait faire. Il tint'à Mayence, dans le mois de novembre saivant, un synode diocessin ; aux autes duquel il joignit un catechisme sur presque tous ten antéles de foi. Sérarius a donné la préface de ces actes, qui est très-édifiante. Sébastien assembla, le 6 mars 1549, 'an concile provincial qui fut le vingt-troisième et dernier de Mayeneel Lan 1551 d'apprenant que le concile de Trente avait recommence, le 161, mai, ses sessions, il s'y rendit, le 20 soût, avec l'électeur de Trèves; et sièges parmi les pères dans les sessions dousième et reizième et quatorzième: L'arrivée des ambassadeurs; des princes protestants à Trente, ayant occasione; le 24 janvier 1552; une congrégation extraordinaire pour leur donner audience, les trois électeurs écclésiastiques y assistèrent de même qu'à la session tenue le lendemain, où l'oir renvoya au 19 mars suivant, la décision des matières en favetiendes Protestants; qui demandaient cette prorogation pour attendre l'arrivée de leurs théologiens. Cependant . on apprit à Trente que l'électeur de Bane, le landgrave de Hesse, et Albert de Brandehourg, s'étalent jetés armés dans la Thuringe et les contrées voisines, qu'ils ravageaient. L'électeur de Mayence part à cette nouvelle i le 21 mars, avec l'électeur de Cologne; et à son retour, il s'applique à fortifier sa ville capitale pour se préparer à tout événement. Mais, voyant, malgré ses soins, l'ennemi prét à l'acrabler, il crur devoir ceder à sa furcer y et abandonna Mayence: Albert de Brandebourg, dit l'Alcibiade, vetantentre peu de tems après, obligea les citoyens i prêter serment un voi de France, et taxa l'élécteur et ses chanoines à six cent mile sorins de contribution. La somme n'ayant point été payée au terme assigné, it livre aux flammes le palais de l'électeur, avec les églises de Saint-Albano de Saint-Victor, de Sainte-Croix, et la Chartreuse y et en fit autant à la citadelle d'Aschaffenbourg. L'électeur était cependant retire à Bitfeld. Il y mourut le 18 mars + 555, consume par le chagrin que lui causa la désolation de son pays. Son corps fot rapporté à Mayence, ou il fut inhume le 20 du même moiste en a me ं अध्यास्त्र west & Burres is a militaring at so

13. Charles DANIEL DE HOMBOURGE (17 on 1906). A la contract de tablet (2 on nombre grad de 29,000 route) (2 on nombre grad de 29,000 route). A la contract de la contract d

1555. DANIEL, né, le sa mars 1523 de Frédéric Brendel de Hombourg, et de Marquerite de Bellersheim, l'un et l'autre illustres par leur naissance et leur attachement à la vraie religion, chanoine et scholastique de l'église de Spire, puis chanoine de Mayence, était, en qualité de député de cette der-

nière église, à la diète d'Augsbourg, lorsqu'on lui annonça la mort de l'archevêque Sébastien, avec ordre de s'en revenir pour l'élection d'un nouveau pasteur. Elle tomba sur lui, le 18 avril 1555, saus qu'il s'y attendît armalgré la brigue de sou confrère Richard, de la branche palatine de Simméren, qui d'an 1559, devint prévôt de Mayence pet, quelque temp après passabrassa le luthéranisme.

l'an 1558, on vit, arriver à Francsort, au moie de sévrier, le prince d'Orange, qui venait à la tête d'une buillante aunbassade signifier aux électeurs l'abdication de l'empire, faite par Charles-Quint des le mois de septembre 4556, seg faveur de Ferdinand, son frère, roi des Bothains. L'élegteur de Mayence, escorté de deux cents chevaux ese rendit, le 40 février, en ce lieu, où, quatre jours après, Ferdinand fut reconqui solennellement empereur par tout le collège électoral. Daniel était, l'annéesuissante 1559, à la diète d'Augsbourg : lorsqu'elle confirma le recès de celles de 1555 (plus conniscen Allemagne sous le nom de paios religieuse), portant qu'on m'inquiéterait personne pour cause de religion, soit qu'il pergévérât dans l'ancienne religion, soit qu'il embrassat la nouvelle ; mais que les ecclésiastiques qui prenducient ce demine parti, seraient déchus pan la de leurs bénéfices et dignités. L'année; 1562 ast memorable idens les fastes de Mayence par la pompe avec laquelle Daniel y fit célébrer la fête du corps de Jesus-Christ. Il porta luismême le saint sacrement à la procession , précédé de tout son clerge revêtu d'ornaments prégieux, et postant , suiza vant la coutume, des couronnes de feuilles de chêne pour se garantin des ardeurs du soleil. Il concourut , la même, année , à l'election de Maximilien II , roi des Romains, qui se fit , le 24 novembre, à Francfort, et six jours après, il fit au même lieu-la cénémonie de son sacre. Le 27 décembre suivant, l'empereur , sollicité de demander au pape l'usage du celice pour les laïques et la permission de se marier pour les prêtres, écrit aux trois archeveques du Rhin pour avoir landessus leur avis. S'étant assemblés cen conséquence à Coblentz et ils, envoyèrent chacun des députés à Vienne pour diseuter, ces deux points avec les députés de l'archevêque de Saltzbourg et Albert de Bayière, sous la présidence de l'évêque de Gurck. Sur le premier, an convint unanimement que l'asage du calice pouvait être accordé aux laïques sous le bon plaisir des ordinaires. Mais il y eut partage sur le second. Les députés de Mayence rejetèrent le mariage des prêtres comme une innovation qui renverserait toute la discipline de l'églison les autres furent d'un avis contraire. 136 or morning.

L'empereur écrivit, le 14 août 1563, à Daniel pour l'engager

à se relâcher sur le célibat des prêtres. Mais le prélat, àyant conféré sur ce sujet, le 6 décembre, avec ses deux collégues à Coblentz, répondit qu'il ne posvait se décider sur une matière aussi grave sans avoir consulté, dans un concile provincial, ses suffragants. L'empereur avait, cependant, envoyé des députés au pape Pie IV, qui ; par sa lettre du 16 avril 1564, à Daniel, permit la coupe au peuple dans le sacrement, sous cortaines conditions. Mais on ne voit pas qu'on aft usé de cette indulgence dans l'église de Mayence, et il paraît qu'on n'y changes rien à cet égard dans la discipline, non plus que pour le célibat des prêtrès.

L'an 1570, à la diète de Spiré, Daniel célébre le mariage d'Elisabeth, fille de Maximilien 14, avec Charles 1X, roi de France, représenté par l'archidoc Ferdinand. Henri, due d'Anjou, frère de Charles IX ; ayant pris sa route par l'Allemagne, l'an 1573, pour aller se mettre em possession du trône de Pologne, l'électeur de Mayense-luis ût une réception solennelle, le 15 décembre, à son arrivée dans cetté ville. Daniel, l'an 1575, à la diète de Ratisbonne donna son suffrage, le 27 octobre; pour l'élection de Rodolphe II, nouveau roi des Remains, qu'il couronna le ver novembre suivant. Maximilien II. père de ce prince; étant mort; le 12 octobre 1576, à Prague, Daniel , invité à ses l'unersities ; y chvoya , pour tenir sa place, Wolfgang, prévôt de sa enthédrale, qui, dans la marche du convoi (le 22 mars 1577), eut à ses côtes les électeurs de Cologne et de Trèves, et son siège dans l'église immédiatement après le nouvel empèreur. ( Gall. chr. 1000., tom. V, cel. 581.) Daniel augmenta les révenus de sontéglise par la sécurion qu'il y fit, en 1859 ; de la plus grande partie du comté de Reineck, comme d'un fief de sa mouvance, vacant par la mort du dernier comte Philippe. (Les électeurs de Mayence en firent-depuis une nouvelle inféodation aux comtes de Nostits. ) Ce prélat termina la carrière de sa vié, le 22 mars 1582, dans son palais d'Aschaffenbourg, et fut inhumé dans sa cathédrale, li avait des mœurs très-régulières, et un grand zèle pour la foi catholique, quoique sa ville et son palais même fussent remplis de Protestants. " ""

#### WOLFGANG.

7 4 6 2 10

. 74 11. 1

1582. Wolfrang, le même dont on vient de parler, fils de Frédéric de Dalberg, et d'Anne de Flectsenstein, chanoine et prévot de Spire, choisi par l'archevêque Daniel pour son visire général, en 1563, et nommé, l'année suivante, scholastique par le chapitre de Mayence, fut élevé sur le siége de cette

église par une élection canonique, le 20 avril 1582. Ce fut l'empereur Rodolphe qui annonça cette promotion au pape Gregoire XIII par sa lettre du 7 mai, qui contient un eloge complet des talents et des vertus de l'élu. L'en 1584 "Auguste, électeur de Saxe, allant aux eaux de Schwalbach avec l'élec-, trice, sa femme, passa pan Mayence, wi Wolfgang lui fit une, reception convenable à sas dignité. L'archeve que de Trèves s'y rencontra dans le même tems: Quoique de religion, différente, les deux prélats et Auguste, désiraient également, la paix de l'Allemagne, et s'entretinrent ensemble, pendant deux jours, des moyens de la procurer. Entre les divertissements que l'on donna al cette occasion. Serarius remarque la représentation de la tragédie d'Esthern qui sut souée au golfège des Jesuites, et dont les acteurs étaient a distil, au mombre de cont dix , qui firent à métveille chacup leur personnage (1811) ; .......

Canise ayant été prise , le 22 octobre 1600, per les Turcs, cet événement jeta l'alarme dans l'empire, et fit pensen Rodolphe... l'année suivante, à convoquer une nouvelle diete pour obtenir de nouveaux sécousse linfit, part, de son dessein à l'électeur de Mayence par le canal du bardnide Neuhauss; l'uni des conseillers auliques qu'il lui envoya... Le pape Clément, VIII , également. consterné des progrès de llennemi du christianisme, écrivit, le 13 janvier 1601, une lettre, très-touchante et en beau latin à Wolfgang pour l'exhorter, et par lui, seg collégues les électeurs de Trèves et de Cologne, à venir au secours de la religion et de l'empire également menacés par leur plus redoutable ennemi. Cette. lettre-trouva. Wolfgang malade dans son palais d'Aschaffenbourg. Sa santé dépérissant de jour en jour, il termina le gours de sa vie le 5 avril 1601. Son corps ayant été ripporté à Mayence, fut inhume dans la cathédrale le 17 du même mois.

## JEAN, ADAM.

1601. JEAN-ADAM, fola de Philippe, de Bicken, maréchal de la cour de Mayence, et d'Anne de Brendel, sœur de l'archevêque Daniel, chanoine, puis scholastique de l'église de Mayence, en fut élu archevêque le 15 mai 1601; dignité qui lui fut confirmée par le pape Clément VIII, le 27 août suivant. Pendant son épiscopat, qui ne fut que d'environ deux aus et demi, il se donna beaucoup de peines pour rétablir l'ancien culie dans le corate de Reineck et de Koenigstein. Une maladie l'emporta, le 10 janvier 1604, à l'âge de trente-neuf ans, dans son palais d'Aschaffenbourg, d'où il fut rapporté dans sa cathédrale pour y être inhume.

. , :2 (xi).

ب راد

2 2 2 1 1 1 1 2 1 mg

#### JEAN SUICARD.

1604. JEAN SUICARD, fils de Hartmud de Cronenbourg, et de Barbe de Sickingen, ne le 5 juillet 1553, pouvu, l'an 1564, d'un canonicat, dans l'église métropolitaine, par l'archévêque Daniel, élevé ensuite dans le collège allemand de Rome, créé, l'an 1576, prévôt de l'église de Saint Pierre hors des murs de Mayence, par le cardinal Moron, nonce apostolique, elu scholatique de la métropolitaine, en 1582, par le chapitre, nomme par Wolfgang, son vicaire general, en 15844 fait prévot de Saint-Alban en 1588, doyen de la métropolitaine en 1595, succeda, le 17 février 1664, à l'archeveque Jean-Adam par une élection que le pape Clement VPII confirma par sa bulle du 2 août suivant. Le pullium fui fut accordé dix-sept jours après, et, le 21 novembre de la même année. il recut la consecration épiscopale. Les affaires de l'empire étaient alors dans une grande décadence. Pour aviser aux thoyens de les rétablir, l'électeur de Mayence; après une conférence tenue à Coblentz avec ceux de Trèves et de Cologne, Indiqua une diète electorale à Fulde pour le 15 septembre 1606. Il n'y parut que par ses députes, ainsi que les deux autres prélats ; et deux mois après, l'empereur Rodolphe conclut un traité de paix avec le Turc. Ce traité; en rendant la paix à l'empire, ne la rendit point à son ches. Rodolphe avait encore, dans la personne de Matthias, son frère, un ennemi qui travaillait à le dépouiller. Après l'avoir contraint de lui ceder la Hongrie et l'Auffiche, Matthias, de plus encore, exigea de lui le sacrifice de la couronne de Boheme. Jean Suicard était singulièrement estime de Rodolphe. Appelé par ce prince pour le conseiller dans sa détresse ; 'Il vint le trouver à Prague le 26 avril 1610, et de là, s'étant rendu à Vienne, il reussit à faire une sorte d'accord entre les tleux frères. Pendant le cours de cette négociation, il recut, en qualité d'archichancelier de Germanie, le grand et le petit sceau, qui lui furent apportes par le vice-chancelier Stralendorf. Dans l'usage qu'il en fit durant son sejour à la cour impériale pour sceller différents actes," il s'apercut de plusieurs abus qui s'étaient introduits dans les taxes de la chancellérie. Pour les réformer, il fit, le 15 septembre 1610; un reglement qu'il eut soin de faire enregistret; et dont il recommanda l'execution au vice-chancelier en lui remettant les sceaux à son départ. L'an 1612, après la mort de Rodolphe, il concournt dans la diète de Francfort à l'élection de Matthias pour la couronne de Germanie, qu'il lui imposa, le 24 juin, en le

secrant au même lieu. Deux jours après, il couronna pareille-

ment l'impératrice Anne.

La ville de Francfort n'était pas alors tranquille. La bourgroisie se plaignait d'Atre opprimée par le senat et demandait qu'on lui fit justice. L'empereur, en quittant Francfort, chargea l'electeur de Mayence et le landgrave de Hesse d'accommoder ce différent. Ce ne fut point sans peine qu'ils en vinrent à hout. Mais enfin, après avoir examiné soigneusement les moyens respectifs des parties, ils dressèrent, le 31 décembre 1613, une transaction qu'ils les engagerent à signer. Mais les querelles se renouvelezent l'année suivante, et furent portees jusqu'à la sédition. Il fallut, pour la réprimer, en venir aux voies de rigueur, Après avoir fait arrêter les principaux d'entre les mutins, on rendit, le 28 février 1616, un jugement qui condamna les uns à la mort et les autres au ban-nissement. Les troubles qu'occasiona, l'an 1617, la cession que Matthias fit du royaume de Bohême à l'archiduc Ferdinand. son cousin, donnérent un nouvel exercice au zèle de l'électeur de Mayence. Il travailla, de concert avec l'électeur de Trèves. à étouffer cet incendie dans sa naissance; mais ce fut saus succès. L'embrasement s'étendit de proche en proche dans toute l'Allemagne, et ne s'éteignit qu'au bout de trente aus par la paix de VVestphalie. Cependant l'empereur Matthias etant mort le 20 mars 1619, il fallut proceder à une nouvelle election, L'électeur de Mayence en ayant indiqué le jour au 20 juillet suivant, le palatin demanda une prorogation du terme, attendu le peu de sûreté qu'il y avait pour lui et ses collègues à sortir de leurs états au milieu des troubles qui régnaient en Allemagne. Les électeurs de Saxe et de Brandebourg s'étant joints à lui, on ne put so dispenser d'accorder leur demande. La diète électorale fut dissérée d'un mois, et l'élection de l'empereur Ferdinand II se fit, le 28 août, à Francfort, où l'électeur de Mayence le couronna le q (et not le 20) septembre sujvant. L'électorat ayant été transporté, l'an 1624, de la maison palatine dans celle de Bavière, ce fut l'electeur de Mayence, par le conseil duquel cela s'était fait, qui reçut le segment du duc Maximilien le 27 juillet, et l'aggrégea ensuite au collège électoral. Ce prélat mourut le 17. septembre 1626, dans son palais d'Aschaffenbourg, à l'age de somante-treize ans , fort regretté de ses sujets et des princes de l'empire hien intentionnés. Son corps fut porté: dans sa cathédrale, el son cœur avec ses entrailles aux Jesuites d'Aschaffenhourg,

#### GEORGES-FRÉDÉRIC.

1626. Georges-Frénéric, né, le 8 septembre 1573, de Diéthère de Greifenklaw et d'Apollonie de Reiffenberg, èlevé à Rome, et, pendant qu'il y séjournait, fait chanoine de la collégiale de Bleidenstadt; le 25!février 1580, nomme chanoine de Mayence, en 1587, chanoine énsuite et prévôt de l'église de Worms, chanoine, chantre, puis prévôt de celle de Spire, pourvu depuis encore de la scholastique et de la prévôté de Mayence, sans parler de la custodie de Saint-Alban, élu, le 15 septembre 1616, évêque de Worms, fut enfin élevé sur le siège de Mayence le 20 octobre 1626, et confirmé duis 'cette dignité, de l'abrée suivante, par le pape Urbain VIII Après son sacre ; fait le 18 août de la même année, 'il se rendit à la diète dectorale qu'il avait convoquée, pour de 18 octobre , à Malhausen. L'objet de cette assemblée, à laquelle se trouverent les députes de l'empereur, était de chercher des remèdes aux maus qui accablaient l'Allemagne, devastée, comme de l'était, par les troupes des différentes puissances qui avaient pris parti dans la guerre de Bohême. Mais on disserte beaucoup sans rien conclure. L'an 1629, l'empereur nomina Georges-Frédéric pour faire exécuter; dans son electorat et des provinces voisines qu'il de la rendu pour la restitution des biens ecclésisstiques usurpés par les Protestants. Mais la mort, qui l'enleva le 6 juillet de la même année, ne hui permit pas d'exercer cette périlleuse commission.

### ANSELME-CASIMIR.

r629. Anselher-Casime, né, de 30 novembre 1582, d'Eherhard, wambold de Umstadt, et d'Anné de Reissenborg, succéda, le 6 août 1629, à l'archevêque Georges-Frédéric, après avoir été chanoine de Saint-Victor et scholastique de Saint-Alban de Mayence, chanoine et acholastique de la métropolitaine, et prévot de l'église d'Halberstadt. L'an 1630, étant à la diète de Ratisbonne, il se joignit aux électeurs de Trèves et de Cologne, pour s'opposer à la révocation de l'édit concernant la restitution des biens ecclésiastiques usurpés par les Protestants; révocation demandée par l'électeur de Saxé, et consentie par la plupart des princes eatholiques. Llan 1631, voyant l'armée victorieuse de Gustave-Adolphe, roi de Suède, approcher de son électorat, il prend des mesures pour se mettre en garde contre une invasion, il place des troupes dans les gorges du Rhingaw,

par où l'ennemi pouvait pénétrer; il garnit de pieux et remplit de pierres l'embouchure du Mein, pour empêcher la navigation de cesseuve dans le Rhin, et sait venir une garnison espagnole dans Mayence. Mais toutes cès précautions surent inutiles. Gustave-Adolphe sorça les passages, prit Mayence, que la garnison rendit, le 23 décembre, sans avoir presque sait de résistence, et soumit, par sa seule présence, le reste de l'électerat. Anselme-Casimir ne l'avait pas atttendu, et rétait retire à Cologne, en attendant que l'orage sût passé. Céssut la quill ratissa de j juillet 1632, le traité de paix conclu ceutre l'enopereur et l'électeur de Saxe, qu'il notissa ensuite auxidivérs soudres du cerebe du sthin.

L'an 1632, l'électeur de Mayenre, apprenant que le roi de France était entré , à la têse llime armée ; en Lorraine ; lui députa l'évêque de Wurtzbeing; pour le prier d'engager le roi de Suède à restituer les évêchés dont il s'était émpard, ét à ne plus inquieter les ecclésiastiques ni dans leurs personnes ni dans leurs possessions. Le député fut reçu avec béaucoupiditionéteté et favorablement écontes Mais ce fut tout le fruit de sa mission. Le roi de Suède a qui parcourait d'Allemagne comme un torrent, ne s'était arrêté dans le pays de Mayense qu'autant de tems qu'il lui en fallait pour le soumetre. En partant qu'il y laissa son chancelier Oxenstierni, avec ordre de ne rien omettre pour lui assurer la possession de cette conquête. Le ministre seconda parfaitement des vues de son maître. Non content de mettre de bonnes garnisons dans toutes les places fortes, et de plater hors de la capitale , unictitus de cavalerie pour les courses nécessaires di ajouta de mouveaux ouvrages à ses foulifications il joignit les deux bords du Rhin par un pont de bateaux, il fit construire un autre pont sur le Mein, vis-à-vis de Costheim, et éleva au confluent de ce fleuve avec le Rhin, un fort qu'on nomma Gustave - Schanz. La mort de ce monarque, arrivée le 16 novembre 1682, no changea rien à l'état des affaires en Allemagne, Ses généralus contribèrent la guerre sur le plan qu'il avait tracé. La bataille qu'ils perdirent ; le 6 septembre 1634. à Nordlingue, semblait annoncer une révolution dans le succès de leurs armes; elle n'en fit point. Les suites m'en furent que funestes pour le pays de Mayence, où les Impériaux étant entrés. scheverent de le désider par les efforts qu'ils firent pour en chasser les Français joints aux Suédois. Rufin , le 24 octobre 1635, l'ennemi avanti évacué Mayence, la plus grande partie de l'electorat rentra hientoù sous da puissance de son maître. Anselme-Casimir ne tardal pasus y revenir, après quatre ans et six mois d'exil. L'an: 1636 pàrla demande de l'empereur Ferdinand II, il convoqua une diète electorale, où Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie, fut élu roi des Romains. Le cou-

ronnement de ce prince ayant été fixé au 30 du même moist L'électeur de Mayence, chargé de faire la cérémonie, commenca par se faire prdonner prêtre (il n'était encore que diacre), puis sacrer évêque dans les fêtes de Noël. De retour chez lui, son principal soin fut de chasser de Hanau, le général Ramsai, qui de la falsait des gourses funestes dans tout le voisinage. La chose réussit à son gré par la valeur de Louis-Henri, comte de Nassau. Ce général ayant surpris, le 22 février 1638, la citadelle, força l'ennemi à rendre la ville et à se retirer. L'an 1644, Je théâtre de la guerre fut de nouveau transporté dans l'électorat de Mayence. Anselme-Casimir; voyant les Français approcher de sa capitale, prit la fuite après avoir fait rompre le pont de bateaux, et choisit pour sou asile le fort d'Hermanstein. situé sur le Rhin, vis à vis de Coblectz. Il y resta l'espace d'environ trois ans. Enfin, ne voyant point d'esperance d'une meilleure fortune, il transigea, de l'avis de son chapitre, le 9 mai 1647, avec le maréchal de Turenne, pour suspendre, de part et d'autre, les hostilités; mais comme Mayence était toujours accupée par les Français, il se rendit à Francfort où il mourut le 9 octobre de la même année. Son corps fut porté à Mayence, où l'inhumation se fit dans la cathédrale, le 7 novembre suivant.

#### JEAN - PHILIPPE.

1647. JEAN-PHILIPPE, né; le 6 août 1605, au châteat d'Eschbach, dans la forêt occidentale, appelée le Westerwald, de Georges de Schoenborn, et de Marie-Barbe Von-der-Leyen, colonel du régiment de Hatzfeld, cavalerie, puis, ayant embrassé l'état ecclésiastique, élu prévôt de Saint-Burchard, à Wurtzbourg, le 15 novembre 1635, et, le 8 septembre 1645, élevé sur le siège de cette église, en fut transféré, le 19 novembre 1647, par une élection unanime sur celui de Mayence, et reçut le pallium par une bulle du 13 septembre 1649. Ce prélat, en 1648, fut sur le point de perdre sa dignité, par l'ardeur que la Suède mettait dans les négociations de la paix de Westphalie, pour y faire entrer la sécularisation de l'archeveché de Mayence, qu'elle voulait s'attribuer. C'est principalement à l'électeur de Saxe, qu'on est redevable de la conservation de ce siège. La paix tourna même à l'avantage de l'église de Mayence, en ce qu'il fut stipulé que l'archevêque pourrait racheter la Bergstrasse, ou le chemin de la Montagne, que l'archeveque Diethère avait engage, en 1463, à l'électeur palatin. C'est ce rachat que fit effectivement Jean-Philippe, en 1651, pour la somme de cent mille slorins du Rhin. La même paix

obligeait les Français à lui remettre la ville de Mayence.

(Gundling, pag. 306.)

L'an 1651, l'empereur Ferdinand III, par ses lettres du 27 avril, ayant convogué, pour le 31 octobre suivant, une diète à Ratisbonne, jugea de son intérêt et de celui de l'empire, d'avoir préalablement une conférence avec les électeurs, et les invita à se rendre auprès de lui à Prague. Il s'agissait de les engager à élire roi des Romains Ferdinand, son fils, déjà roi de Boheme et de Hongrie. L'affaire était délicate, et fut traitée sous le sceau du secret. Mais quand l'empereur eut obtenu la promesse qu'il désirait, et même auparavant, le public fut instruit de l'objet de la conférence, et chacun raisonna à sa manière sur les motifs qui avaient déterminé les voix des électeurs. Quoi qu'il en soit, Ferdinand IV fut élu roi des Romains dans la diète de Ratisbonne, le 31 (et non pas le 24) mai 1653, et couronné, le 18 juin suivant, dans la même ville par l'archevêque de Mayence. Cette ceremonie souffrit plus de difficulté que l'élection. L'archevêque de Cologue, Maximilien-Henri de Bavière, protesta contre l'entreprise de son confrère, prétendant que le droit de saçrer le roi des Romains appartenait. à son siège. Résolus d'emporter la chose de force : les deux prélats firent entrer, chacun de son côté, des satellites armés dans l'église, au moment où le sacre allait commencer. On s'attendait à un combat : mais l'empereur, le prévint en priant l'archevêque de Cologne de céder pour cette fois à son collégue, l'honneur contesté, avec promesse que cela ne tirerait pas a consequence pour l'avenir. Maximilien-Henri déféra de mauvaise grâce à la demande de l'empereur, et partit aussitôt sans prendre congé. Après sa retraito, Jean-Philippe couronna, non seulement le roi des Romains, mais encore l'impératrice Eléonore, seconde femme de Ferdinand III. Ce prince étant mort le 2 avril, de l'an 1657, l'électeur de Mayence indiqua. le 14 août suivant pour l'élection d'un nouvel empereur. Eile ne se sit néapmoins que le 18 juillot de l'année 1658, et tombs. sur Léopold, devenu l'aîne des enfants de l'empereur défunt, par la mort de Ferdinand IV, son frère, arrivée le 9 juillet 1654. La querelle pour le sacre semblait devoir alors se renouveler. Mais, pendant l'interrègne, les deux prélats, qui se disputaient cette cérémonie, ayaient fait, le 25 juin 1657, un traité, portant que desormais chacun la ferait dans son diocèse, et que hors de leurs diogeses, ils la feraient alternativement. En consequence, le nouvel empereur ayant voulu être sacré à Francfort, où il venait d'être elu,, ce fut l'archevêgue de Cologne qui Lit cette fonction, le 31 juillet, en présence de celui de Mayence, sins contradiction.

L'évêché de Worms étant venu à vaquer l'an 1665, les chainoines se réunirent pour l'offrir à Jean-Philippe, qui ne l'accepta que par l'ordre du pape Alexandre VII. Il se trouva par là chargé de trois églises; car outre Mayence, il avait de Wurtzbourg. L'histoire, néanmoins, lui rend la justice de dire que ce ne fut point l'amour des richesses qui lui fit accumuler des bénéfices, mais le désir de servir la religion, reste à savoir si ce désir devait le faire passer par-dessus le règles.

Ce prélat était instruit de presque toutes les langues de l'Europe, à quoi il joignait un rare fond de prudence et une connaissance profonde des intérêts de toutes les cours ce qui le mit en correspondance, non-seulement avec les princes tant catholiques que protestants d'Allemagne, mais encore avec la

Plupart des souverains étrangers.

La guerre que faisaient, en 1672, les Français sur les frontières de l'Alsace, donnant lieu d'appréhender qu'elle ne passat en Allemagne, l'électeur de Mayence crut devoir se prémunir par un traité d'alliance avec l'empereur, les électeurs de Trèves et de Saxe, l'évêque de Munster et le margrave du Culmbach. Jean-Philippe approchait alors du terme de ses jours. Etant tombé malade à Wurtzbourg d'un catarrhe, sur la fin de janvier 1673, il y mourut le 12 février suivant; et comme il avait declaré plusieurs fois, qu'en quelque lieu qu'il mourût, il voulait y être inhumé, les chandines de cette église retinrent le corps, qu'ils enterrèrent au bout de treize jours, auprès de l'évêque François de Hatzfeld, dont il avait été l'intime ami. Son cœur fut porté à Mayence, où les chanoines le placèrent derrière le grand autel, sous, une châsse portée sur quatre colonnes d'airain.

## LOTHAIRE-FREDERIC.

1673, LOTRAGRE-FRÉDÉRIC, no. le 29 septembre 1617, de Jean-Gérard, baron de Metternich-Bérscheid, lieutenant de l'électeur de Trèves, et de Marie, issue de l'ancienne maison des seigneurs de Von-der-Leyen, chancisse de Trèves, de Spire et de Mayence, élu, le 11 avril 1622, évêque de Spire, et coadjuteur de Mayence, le 15 décembre 1570, deziut le successeur de l'électeur Jean-Philippe, en 1663, et fit son entrés solennelle, à Mayence, le 23 évrier de la même année. Mais il ne fut mis en possession, per la haut clergé, que le 13 mars suivant. Le lendemain, du consentement de ce même clergé, il vendit à Jean Hartwick, comte de Nositz, et chancelier du royaume de Bohême, le comté de Reineck, en Françonie, à titre de fief, dont il lui donna l'investiture le 24 noyembre,

the avoir reçu de lui l'hommage et le serment de fidélité. Peu de jours après son intromisation sur le siège de Mayence, l'évêche de Worms lui fut déléré par l'élection unanime des vocaux. Les soins qu'il se donna, non moins louables qu'infructueux, pour éloigner la guerre de l'Allemagne, lui méritèrent une lettre de félicitation du pape Clement X, en date du 10 join 1673. Il n'eut, à la vérité, ténu qu'à lui d'écarter les armes françaises de son électorat ; mais il fallait pour cela se détacher de l'empereur ; et c'est à quoi il ne crut pouvoir consentir. La branche palatine de Simmeren, s'étant éteinte par la mort de Louis-Henri-Maurice, arrivée le 4 janvier 1674, l'électeur de Mayence envoya deux commissaires dans la préfecture de Boekelnheim, pour en prendre possession en son nom, comme d'un domaine réversible à son église, faute d'héritiers en ligne directe. Mais l'électeur Charles-Louis, prétendant que cette succession lui était dévolue comme au plus proche agnat, eut bientôt chassé les garnisons que les commissaires de Lothaire-Fredéric, avaient mises dans les places du pays. On en vint aux ormes de part et d'antre. Mais l'empereur, ayant interposé son autorité pour étouffer cet incendie haissant, mit en sequestre la présecture confestée, jusqu'à ce que le procès sût terminé, ce qui n'arriva qu'en 1715, après la paix de Radstaft. Lothaireliederie mourat le 3 juin 1675, et fut inhume dans sa cathédraie, le 25 du même mois.

#### DAMIEN - HARTARD.

1675. Danien-Hartard, né, le 2 mars 1624, de Damien Von-der-Leyen ou de la Pierre, seigneur d'Adendorf, et président de la vour provinciale de Trèves, et d'Anne-Catherine de Walpott Bassenheim; chanoine d'abord de Trèves et de Mayence, puis, l'an 165a, fait prévût de Saint-Alban, et ensuite prévôt de la cathodrale de Trèves, et frère de Charles-Gaspar, archeveque de cette église, , fut place, le 3 juillet 1675, sur le siège de Mayenes ; et neuf jours après evoir postulé pour relui de Worms. Le durée de son gouvernement ne fut que d'environ trois ans et demi. Ce fut lui qui acheva les ouvrages commencés par son prédécesseur dans le palais électoral. Ses morers etsient donces et son abord affable. Il mourut le 6 décembre 1678, et fut enterré, le 28, dans une chapelle de l'église métropolitaine, dédiée à Saint-Laurents '/... 4.3.5

#### CHARLES - HENRI.

1679. GHARLES-HEMRI, fils de Guillaume de Metternichs
XV.

Winnebourg, et d'Eléphore, de l'illustre maison de Bromsa de Rueded'heim, né le 15 juillet 1622, chanqine, d'abord, des églises de Trèves et de Mayence, nommé, le 15 awril 1655, scholastique de la dernière, et bientôt, après, custode de Saint-Alban, fait chorévêque de Trèves, l'année suivante, fut élu, le qui janvier 1679, archevêque de Mayence, et le 30 du même mois, évêque de Wagns. Une apoplesie l'emporta, le 26 septembre suivant, dans son château d'Aschaffenbourg, d'où il fut transporté à Mayenge, pour y être inhumé dans l'église métropolitaine.

## AMSELME-FRANÇOIS.

x679. Anselme-Francoiste na., le 16 septembre 1634, de Georges-Jean d'Ingelheim et d'Anne-Elisabeth de Sturmfederin-d'Oppenweiler, chanoine de Mayence, nomme par l'archevêque Lothaire-Frédéric, en 1674, camérier de la même ville, et, l'année suivante, sen lieutenant à Erfort, succéda, le 7 novembre 1679, à l'archevêque Charles-Henri. L'an 1684. il souscrivit, le 15 août, à la trève conclue à Batishonne, pour vingt ans, entre l'empire et la France; et, le 20, octobre suivant, nour marquer à Dieu sa reconnaissance de set heureux evenement, il fit present à don église d'un magifique estensoir d'or, enrichi dei diamants, pour y placer le saipt sacrement. Mais il me jouit pas aussi long-tems qu'il l'aspérait de cette tranquillité dont il stait ; si flatte. Des l'ap. 1688, la France rompit la trève, et recommença da guerre à l'occasion des stroubles de Cologue. L'electeur, de Mayence, sommé par le dauphin, qui commandait l'armée, française, de livrer sa capitale; l'abandonna, dans l'impuissance de le défendre, par traité du 17 outobré, et choisit lirfort pode sa retraite. Le séjour qu'il y fits fut d'environ onze mois. Mayence ayant été rendue par le . marquis d'Uxelles, le 8 septembre 1689, au duc de Lorraine, après sept semaines de itranchée, ouverte, l'électeur ne tarda pas a v revenime l'ancabque il consenent : le 24 janvier dans la -diéte électorale d'Augsbourg à l'élection de Joseph, roi des Romains, qu'il sacra deux jours après. Il avait couronne, dans - la même ville, sept jours apparaunt, l'impératrice Eléonore-... Madelaine 4 mète slo : oc. primoc/. L'année auivante, accablé de la goutte, ile serfit; domocnipour mondisteur, par son chapitre, - Louis-Antoinet, grand-maître de l'ordre Teutenique et prévôt d'Elwangen, fils de l'électeur palatin Philippe-Guillaume, et l'obtint, le 19 avril, par une élection ananime. Il résidait pour lors à Aschaffenhourg, dans la crainte que les Français, qui . avaient, tenjeurs les yeux sur Mayence, ne réussissent à y rentier; ce qui pensa en effet arriver par la trahison de Consbruch, commissaire-général des guerres, dont ils avaient corrompu la fidelité. Au mois de mai de l'an 1691, il accéda au traité de confédération, fait entre l'empereur et d'autres princes contre la France. La mort le ravit à son église dans son palais d'Aschaffenbourg, le 30 mars 1695. It fut inhumé dans l'église de Saint-Pierre de cette ville, auprès de l'archevêque Thierri.

## " "LOTHAIRE-FRANÇOIS,"

1695. LOTHAIRE-FRANÇOIS, ne, le 4 octobre 1655, d'Erwin, baron de Schoenborn, selgneur de Reigelsberg, frère de l'archeveque de Mayence, Jean-Philippe, et de Marie-Ursule de Greiffenclati, chanoine de Wurtzbourg, de Bamberg et de Mayence, elevé sur le siège de Bamberg, le 16 novembre 1693, fait ensuite coadjuteur de Mayence, le 3 septembre de l'année suivante, devint le successeur d'Anselme-François à Mayence. où il fit son entrée solomnette le 30 avril #695. Mais, il ne fut maugure que te 2: mai 'suivant', et sacre qu'au commencement : de novembre de la même année. Le commonateur de Serarius, qui écrivair du vivant de ce prélat ; déclare que ce n'est qu'en tremblant qu'il entréprend de tracer l'histoire de son gouvernement, tant il juge la matière au dessus de ses forces. Tel est le langage de l'adulation. Nous ne voyons, en effet, rien de fort mervellleux dans ce qu'il radonte de ce prélat. Un étranger de : condition obscure, nomme Jacques de Boville, ayant été pouteus pair le pape Innocent Mil, d'un canonicat dans la cathédrale de Worms, le chapitre refusa de l'admettre jusqu'à ce qu'il ent fait preuve de noblesse d'extraction, conformément aux statuts de la compagnio Boville, hors d'état de satisfaire à cette condition, porta ses plaintes au pope du refus qui lui était fait. L'auditeur Bonicusa y chargé de connaître de cette affaire, donna gain de éause au pourvu ; avec injunction au chapitre de le recevoir sous peine d'interdiction. Toute la mation germanique fut extrêmement peinée de ce jugement, domme donnant atteinte à ses libertés. L'élècteur de Mayenco, en qualité ile metropolitain, prit le partidu chapitre, et serivit, la 10 juillet 1699, une lettre au pape, pour le prier de casser la sentence de l'auditeur, et de laisser les hauts chapitres d'Allemagne dans la possession où ils étalent, de n'admestre parmi eux que des nobles et des nationaux. La lettre fit son esset, et Boville fut obligé de se désister.

Eminyoo, Lothaire-François, voyant la guerre prête à se reneaveler churc la France et l'Allentagne, fait ajouter des nouvelles fortifications à la ville d'Erfort pour mettre le pays à

l'abri d'une invasion. Ce qu'il avait prévu arriva, L'élévation de Philippe, petit-fils de Louis XIV, sur le trône d'Espagne, remit aux prises la maison de France et celle d'Autriche. L'électeur de Mayence, attaché à la dernière, n'oublia rien pour augmenter le nombre de ses partisans. Ayant convoque les états du cercle du Rhin à Heilbron, il les engagea à se contédérer pour le service de l'empereur et de l'archiduc Charles, son fils, compétiteur de Philippe. Il sollicita, par ses députes, les cercles de Suabe et de Franconie d'embrasser les mêmes intéreis. Il agit dans les mêmes vues auprès de l'électeur de Bavière. Le roi des Romains ayant entrepris, l'an 1702, le siège de Landau, il lui envoya un corps de troupes, et fit passer. dans son camp des vivres et de la poudre. Landau fut rendu le 10 septembre de la même-année. Elisabeth-Christine de Brunswick - Wolfenbutel, destinée pour être l'épouse de Charles, archiduo d'Autriche, ayant embrassé la religion catholique, ce sut l'anchousque de Mayonce qui reçut, le 1er. mai 1707, son absuration dans la cathédrale de Bamberg, et en consequence la réconcilia solennellement à l'église. Lothaire-François obtint, l'annique, pour son condjuteur, le 5 novembre, Erançois-Louis, sils de Philippe-Guillaume, électeur palatin, evêque de Worms et grand maître de l'ordre Teutonique. La mort de l'empareur Joseph, arrivée le 17 avril 1711, donna occasion à l'airchevêque Lothaire-François de déployer ses talents plendant l'interrègne de six mois, qui suivit cet événement. En sa qualité d'archichancelier, il indiqua la diète électorale, et n'adressa sa lettre de convocation, ni à l'electeur de Cologne, ni à celui de Bavière, parce que l'un et l'autre avaient été mis au bau de l'empire. L'autre firent leur protestation contre l'élection future. La diète s'ouvrit, le 25 août, à Francfort. L'electeur de Mayence y, signala son zele pour la mauon d'Autriche. Après avoir engagé la diète à rejeter les protestations des deux électeurs bannis, il insista pour faire tomber, ou plutôt conserver, la couronne impériale dans cette maison, qui en était en possession depuis trois siècles. « L'empire, disait-il, est une belle épouse sans dot, et dont l'entretien » exige de grandes dépenses, et il n'y a que la maison d'Au-» triche qui soit en état, par ses grands revenus, de soutenit » une si grande dépense. » Sur ses représentations, tous les suffrages pour l'empire se réunirent en faveur de l'archiduo Charles, qui était pour lors en Espagne, occupé à disputer la trône de cette monarchie à Philippe, V. L'election se fit le 12 octobre, et l'électeur de Mayence couronna Charles le 22 decembre suivant. L'ouverture des conférences pour la paix s'étant faite à Utrecht, en 1712, l'électeur, de Mayence n'en devint que plus ardent à souffier l'esprit de la guerre dans le cercle dont il était directeur. Il fit même augmenter les fortifications de sa ville capitale. Mais le succès ne répondit pas à son attente ; et il ent la douleur de voir les armes de France prospérer contre l'empire jusqu'à la paix de Radstadt, conclue le 6 mars 1714. Depuis cette épaque ; il se s'occupa plus que du soin de son diocèse. L'an 1724, il fould à Mayence un hôpital, dont il posa la prémière pierre le 13 novembre, et qu'il dota libéralement. Cette ville lui est encore redevable de plusieurs embellissements utiles aux oftoyens. La mort y enleva ce prélat le 30 janvier 1729, à d'âge de soitante et quatorze aus

# FRANÇOIS-LOUIS.

Philippe-Guillaume de Neubrurg, électeur palatin, et d'Elisabeth-Amélia de Hesse-Darmstadt, évêque de Breslaw, le 30 janvier 1683, présôt d'Elwangen en 1694, évêque de Worms le 12 juillet de la même année, nommé grand-maître de l'ordre Tentonique le jour suivant, élu coadjuteur de Mayence 5 novembre 1710, puis archevêque de Trèves le 20 février 1716, quitta, ce siège 1 le 5 mars 1929, pour aller prendre possession de celui de Mayence. Il mourut à Nelsa, en Silésie, le 18 avril 1732, set, fut entierré à Breslave.

## , antenlipre-charles. It says a

pandi ma s va papada di - 19 6 fi 1732. PRILIPPE-CHAPLES D'ELTZ-KEMPENICH, de l'und des plus sucionnes familles du Thin, qui tire son nom du chitean d'Elsa; à deux milles de Cochem, dans l'électorat de Trèves, mé, le 24 botobre 1665, de Jean-Jacques d'Eltz, et d'Anne-Marie de Schinfedberg, chanoine de Trèves, chantre de Mayence en er 10, chonévêque de Trèves et prévot de cette église en 1789, succède, par une élection canonique, le 9 juin 1732, à l'archévêque François Louis, dont il avait été le conseller intime. Il fut satré, le 18 novembre suivant, à Mayence. Le prélat me dut son élévation qu'à ses vertus et à ses qualités personnelles qu'il continua de faire éclater jusqu'à la fin de sa vie. Attaché à la maison d'Autriche, il détermina la diète du 26 février 1734 à déplater la guerre à la France; ce qu'elle fit le 9 avril suivant, malgré les protestations des électeurs de Cologne, de Bavière et palatin, qui embrassèrent la neutralité, Les fortifications qu'il ajouts à sa ville capitale, la mirent à l'abri des insultes de l'ennemi, qui se venges sur le plat pays.

lian 1744; as famille su rangule contendu saidt tempire.

Après la mort del l'empereur Charles VI, artivée le 120 octobre 1740, l'électeur de Mayence indiqua, pour le 27 février A742, la diète d'élection, qui ne s'ouvrit que le 4 novembre suivant. Philippe Charles m'assista qu'alla première conférence qui se tint le 120 du motre mois per le 17 représenté dans les autres par son neveu Auselme-Casimin (comten Eluz Altreparut, assannoins, a) l'assemblée du 24 janvier 1742, où la couronne impériale apt déférée à Charles, élection de Bavière il reçot ce prince, le 3 du même mois la Francfort, et conscitit que, sans préjudice à ses droits, l'électeur de Cologne, frère de l'empereur, fit; la 12 février suivant qua cérémonie de son couronnement. Etant partir le 23 du même mois, 'il laissa au même prélat l'honneur de couronner également l'impératice le 8 du mois suivant:

Philippe-Charles travailla ensuite, mais avec peu de succes, à ramener la paix dans l'empire. Il mourut, le 22 mais 1743, à Mayence avec la réputation hien méritée d'un prélat, ami et protecteur des arts et des sciences. L'église d'Allemagne lui est redevable d'une traduction de la Bible en sa langue, qu'il fit

imprimer en 1738.

### JEAN-FRÉDÉRIC-CHARLES.

1743. JEAN-FRÉDÉRIC-CHARLES, né, le 6 juillet 1689, de Jean-François-Sébastien, baron d'Ostein dans la haute Alsace, fait comte d'empire en 1712, et d'Anne-Charlotte-Marie, nombre de Schoenborn, custode de l'église métropolitaine de Mayence, etc., fut elu précipitamment, le 22 avril 1743, suchavêque de Mayence dans le tems que les Français et les Bimarois d'un côté, et les Autrichiens de l'autre, s'approchaient de cette wille pour y faire nommer un prélat attaché à leur parti. Dès la première année de son épiscopat, il fit, en faveur de la maison d'Autriche, une demarche qui eut de grandes suites et lui attira bien des chagrins. La reine de Hongrie lui ayant fait remettre divers actes pour la conservation de ses droits contre la France et la maison de Bavière, il les fit porter, le 23 septembre, à la dictature de l'empire; ce qui indisposa l'empereur contre lui, comme ce prince le témoigna, par une lettre circulaire du 28 du même mois; aux états de l'empire. Soutenu par les armes victorieuses du roi de Prusse et des troupes francaises, l'empereur parla avec tant d'énergie, que l'électeur, effraye, se rendit en personne, le 20 octobre, auprès de lui à Francsort pour se justifier et se recommander à sa protection.

De retour, le 24 du même mois, à Mayence le ne voulut plus quitter cette ville, malgré le danger qu'il courait de la part des Français, qui ne lui pardonnaient pas son attachement à la neutralité. A coux, qui lui conseillaient la retraite, il répondit ) Ma demeure, en s'écroulant, dut-elle m'écraser, je ne quitterai point mes sujets; leur sort sera le mien. Il persista dans ces dispositions, et vit avec une douleur accompagnée de fermeté, son · . . électorat dévasté par l'ennemi.

Le trône impérial étant venu à vaquer par la mort de Charles VII, arrivée le 20 janvier 1745, l'électeur indiqua la diète d'élection pour le 1er, juin suivant, Elle fut retardée jusqu'au mois depentambre; et adapaget intervalle, l'électeur recut; le 15 juillet, la visite du grand-duc de Toscane, qui obligea les Français d'évaquer l'élactorat. Le 13 septembre suivant; les électeurs, à la reserve de deux ; réunirent leurs suffrages pour élever ce prince à l'empire. Ce fut Jean-Frédérie-Charles qui le couronna, le 4 octobre, à Francfort.

La guerre que le roi de Prusse declara ensuite à la reine de Hongrie, replongea l'électeur de Mayance dans de nouveaux malheurs, qui durgrent depuis l'an 1757 jusqu'à la paix conclus. le 15 février, 1763, à Hubertshourg. Liélecteur Jean-Brédérios Charles ne survécut pas long-tems à cet évéhement, étant most

le 4 juin suivant.: 1

### EMERIC-JOSEPH.

1763. EMERIC-JOSEPH, issu des barons de Breidbach de Burrisheim, ne le 11 povembre 1707, grand doyen de l'église metropolitaine de Mayence, en fut élu canoniquement archevêque le 5 juillet 1763. Un polype, qu'il avait dans le coeur, l'enleva subitement de ce monde le 11 juin 1774.

#### FRÉDÉRIC-CHARLES-JOSEPH.

1774. FRÉDÉRIC-CHARLES JOSEPH, baron d'Erthal, né le 3 Janvier 1719, trésorier du grand chapitre de Mayence, obtint vingt-une voix sur vingt-sept, dont est composé ce chapitre, le 18 juillet 1774, pour l'archeveché de Mayence, qui lui fut en consequence déféré. Huit jours après, il obtint encore l'évêché de Worms. Le 11 septembre suivant, il reçut la prêtrise des mains de son suffragant ret, le lendemain, il célébra sa première messe.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

ing strep interior in

a dicinoide qu'ou usit la estidate see mare, al elemente estate en entre estate en entre entre entre entre entre estate en el estate en entre entre en estate en el el estate en el entre en entre en el entre en el entre en el entre en el entre el entre en entre en entre en entre en el entre en el entre el entre en entre entre

ARCHEVEQUES EP ÉLECTEURS DE GOLOGIE :

ARCHEVEQUES LA RECTEUR DE COMMENTANTE DE COMENTANTE DE COMMENTANTE DE CO

con Zowine et Maraillin, Cologie en reprose procesio Supropen, willestrate sin le Rhine (homeste ou lain Caloni, Agrippineneis . com Aggriphenstant, 21 Cutonia Ctundia, 11 Celbrile American : Culturin Eleletiche ; et sine plument Colonie; bu Colonie ad Rhonum, squi est son premier nom), a pour fondateuls its Uliens: peuple de Germanie, lesquels s'étaire donnés & Vi nius Agrippa, lorsqu'il vint faire la guerre dans ce pays qu'l'aidérent à subjugues les Suèves pleurs voisins en leurkjeunemis. Agrippa. Ish de Rome 788 ... wilvest Tiltentont dis mest au ment Some Christ), syant été obligé de quitter la Germanie, pour aller au secours d'Auguste ; son beau père , et Espagne, temporte les Ubiens en dech du Rhin pour garder les rives de ce fleuve qui acryait alors de limite à l'emphe remainem Cerfot alors qu'obligés de se munir contre les irruptions des Germains, ils bâtirent was wille, en forme de charp-retranchey out fur nommée d'abord Oppidam Ublorumi Germanieus, fils de Bruste et d'Antonie i miète d'Auguste i étant venu depais sur la Rhin, Agrippine, sa femme, mit au moride à Cologne, d'an de Rome 767, une file nommes comme sa mères Lasjoune Agrippine, syant épousé l'emptrour! Chaude ; fit asquienter le direste de la ville où elle avait pris maisancourat u vers l'un de Jestis-Christ sig, elle y envoya une colonie de vélérans; sevadi de aprimer vette ville Calania Agripphendist i L'ma 68 de désur Christ : "Vitellius, designé:proconsul de la basse Germanie, "put l'empte reur Galha, aerine à Cologne, et y établites résidence el y fut proclamé lui-même emperant, le la janvier de l'année suivante, par l'armée qu'il commandaiti. A son-inauguration, en lui mit

en main le glaive de César, conservé dans le temple de Mars, et on le promena par les principales rues. (Mascou, Hist. des Allem., part. 1, p. 117.) Cologne, après son départ, se laissa, entraîner dans le parti de Tutor, révolté contre les Romains; et lorsque Céréalis eut défait les rebelles, elle égorgea la garnison allemande qu'on avait laissée dans ses murs. Mais Vespasien, nouvel empereur, ne tarda pas à faire rentrer cette ville, dans le devoir. Trajan, salué empereur, prit la pourpre, l'an 98, à Cologne. L'an 306 (et non 307, comme D. Morkens le marque), Constantin, ayant été élevé au même honneur dans la Grande-Bretagne où il commandait, s'avança par la Belgique, jusqu'au Rhin, et étant arrivé à Cologne, il y apaisa les mou-vements des Germains, prêts à se soulever. (Tillemont, ex-Gregorio Turon.) L'année suivante, il sit construire un pont sur le Rhin, vis-à-vis de la citadelle de Tuits, pour arrêter les courses des Francs, situés au delà de ce fleuve. Les Francs prirent Cologne. l'an 355, et la dévastèrent après avoir fait le même traitement à quarante autres villes sur le Rhin. Mais, l'année suivante. selon Zosime et Marcellin, Cologne fut reprise par le césar Julien, qui repoussa les Francs au-delà du Rhin. Une nouvelle irruption, qu'ils firent dans les Gaules, l'an 388, sous la conduite de Marcomife : Genobaide et Suanon, jeta l'épouvante dans Cologne; mais elle so premires ide haute funcar, i Elle n'eut pas le mênte bonheur derstum Astilantroi des Munh pa'achemina vers les Gaules, en 451. Ce barbare prit et dévaste Cologne; ainsi que plusieurs autrenvelles situées, prosidu Rhin. Mais ce ne fut qu'un orage passager. Les Romains relevèrent les ruines de Cologne et y ajoutèrent de nouvelles fortifications. On la crovait hors d'insulte; mais les Francs étant revenus dan 464 (suivant MM. Eccard et de Honteim), l'emporterent d'assaut après avoir mis en fuite Egidius, qui était accouni-penar da défendre; en chassèrent les Romains et systeblirent une mongelle colonie, qui eut pour roi Sigebert, dit le Boiteux, parent de Childerid. Un appela cet étable dens lequel Trèves était métiprise. le royaume des Ripuaires. Sigebert eut un fils nommé Gloderic. lequel, à la persuasion de Clovis . roi de France, assassina son père, vers l'an 509, suivant M. Eccarde Glovis recneillit le fruit de ce parricide, et réunit le royaume de Cologne à la couronne de France, après avoir fait mourir Clodenic pour le punir d'un crime qu'il lui avait conseillé. " AVOS TO PERSON !

Par le partage que les rois Charles le Chauve et Louis le Germanique firent, en 870, de leurs états, Galogne comba dans le lot du second. Les rois de Germanie y eurent des-lors un palais. (Chron. Gatwic., tom. II, pag. 465.)

Cologne, sous les Romains, et peu de tems après sa fonda-XV tion, était une métropole civile, Elle devint ensuite métropole ecclésiastique, après que le christianisme y eut été établi. Mais l'origine de cet établissement est obscure. On convient que saint Materne fut le fondateur de l'église de Cologne, sainsi que de celles de Trèves et de Tongres. Mais les uns prétendent qu'il était disciple de Saint-Pierre, les autres mettent sa mission au commencement du quatrieme siècle. Suivant la première opinion, il faut distinguer deux Malernes, "éveques de Cologne: car on voit, parmi les souscripteurs des conciles de Rome, en 313', et d'Arles, en 314, un evêque qui signe en cette manière: Maternus Aggrippinensis. Il faut, de plus, convenir avec dom Morkens (Conat. Chron., in vatel. Ep. Coton.), aprèse n'a nulle certitude sur la suite des évêques de Cologne ; depuis le premier Materne jusqu'au second! Selon la 'seconde apialon, Punique Materne; après avoir sonde, vers la fin du troisième siècle, les églises de Trèves, de Tongres et de Cologne, se restreignit à la dernière. C'est 'en admettant ce sua inment, comme le plus vraisemblable, que nous allons commencer la chronologie des évêques de Cologne. of its or to only years,

### SAINT MATERNE,

modern the

· . intain ti

off mangel

The state of the same of

MATERNE, recommandable per son'savoir de sa vertui, jouit, à la faveur de ces titres, d'une grande considération à la cour de l'empereur Constantin. Ce prince, sur les accusations formées par les Donatistes contre Cécilien, évêque de Carthage, donna ordre à celui-ci, l'an 303, de se rendre à Rome pour y défendre sa cause devant le pape Melchiade, Reshions, évêque d'Autun, et Materne. Quoique la lettre de l'empertur à Melchiade, d'où ceci est tiré, n'exprime pas le siege qui occupait Materne, nous savons d'affleurs que c'était celuiche Cologne. On donna pour juges (à Cécilien); dit Optat, Materne, , évêque de la ville d'Agrippine; Rheticien d'Autun, eta (bil. I, Cont. Parmen., sub fin.) On s'assembla dono, au nombre de dix neuf évêques, le 6 octobre, dans le palais de Latran, et Donat y fut condamné sur sa propre confession, pour avoir couféré un second baptême et imposé de nouveau les mains à des Evêques qui étaient tombés. Cécilien ; au contruire, y fuit absous sur la déclaration que firent les témoins produits par Libnut, qu'ils n'avaient rien à lui reprocher. (Ibid.) Materne assista partillement, l'année suivante, au concile d'Arles, qui se tint sur le même sufet. On croit que ce fut de son tems que l'imperatrice Helène fit construire à Cologne une église dédiée aux martyrs de la légion thébéenne. L'année de sa mort est incertaine.

#### EUPHRATAS.

EUPHRATAS, groc de nation, fut le successeur de Materne. It se rendit. l'an 347, par ordre de l'empereur Constant, avec les évêques de Trèves et de Mayence, au concile de Sardique. La fermeté qu'il y fit paraître contre les Ariens, lui mérita l'honeeur d'être député par l'assemblée, avec Vincent, évêque de Capoule, à l'empereur Constance qui était pour lors à Antioche, pour demander le rétablissement de saint Athanase. Après qu'ils se furent acquittés de leur légation, des Ariens leur dresserent un piège digne de la malice de ces hérétiques et de la cause qu'ils défendaient. Etienne, évêque d'Antioche, l'un de leurs chiefs, fit entrer de quit, dans l'appartement des deux prélats, une fermine publique pour les perdre de réputation et kur ôter tout crédit. Mais la fourberie fut découverte et retourna sur son auteur, qui fut déposé l'année suivanté. On croît qu'Euphantes mouret l'an 365 on environ. Ce prélat n'avait pasété toujours aussi ferme dans la foi orthodoxe, si l'on s'en rapporte aux actes d'un concile tenu, l'an 346, à Cologne. On y voit, en effet, qu'il fut déposé pour avoir embrassé l'hérésie de Photin. Mais ces actes, inconnus avant le huitième siècle, souffrent de grandes difficultés, qui ont engagé le nouvel éditeun des Conciles des Gaules (tom I, col. 106, 106, 100, après. les moir discutés avec autant de lumières que d'impartialité, à metere l'assemblée qui en est l'objet au rang des conciles douteux. Od no peut, toutefois, également révoquer en doute l'épiscopat d'Euphratas, quoique Rotger, dans la vie de saint Brunon; archevêque de Cologne, et Helinand, moine de Cîteaux, dans les actes de Saint-Géréon, ne le comptent point parmi les évêques de Cologne. S'il fut réellement déposé en 346, il faut supposer qu'il fut ensuite rétable dans son siège, comme le furent les fameux Ariens, Ursace et Valens, sur quelques marques. de répentir, ou bien dire que le nom de son successeur immédist est inconnui.

### SAINT SEVERIN.

365 ou environ. Suvenus, natif, à ce qu'on croit, de Bordeaux, flit élevé sur le siège de Cologne, vers l'an 365. Grégoire de Tours le représente comme un prélat doué de toutes les vertus. Cet écrivain rapporte qu'un jour de dimanche. Severin, faisant la procession autour des lieux saints avec son clergé, selon sa coutuine, eut révélation de la mort de saint Martin de Tours, à l'heure même que ce saint, passa à une

meilleure vie. Il mourut quelques années après, vers l'an 403, suivant D. Morkens, qui est confind d'avec un autre Severin, qui vint d'Orient à Bordeaux, sous l'épiscopat de saint Amand.

#### 

403 ou environ: EBREGISTE, ou EVERGISTE, ne dans le pays de Tongres, devint le successeur de samt Severin dont il avait été le discrple. Son zele ne se borna point au soin de son troupeau. Il passa dans sa patrie pour travailler alla conversion des barbares qui s'y étaient établis. Il'y rencontra la mort. Des woleurs, disent les acles de sa vie, dounes par Surius au 24 octobre, le tuèrent la muit, comme il allait faire sa prière dans une église. D. Morkens rapporte cet événement à l'an 418 ou environ, et le P. le Cointe, là Hant 1439. Le corps de saint Ebregisile, ayant été trouvé dans le dixième siècle, sous L'épiscopat de Brunon, frère de l'empereur Atton de visur levé de terre et place dans l'église de Sainter Cécileur out on l'ent ferma dans une châsse de vermeil. Mais la vie de Brunon musit pas mention de son martyre. Il embellis tellement Gologoe, suivant les actes cités, qu'on la nommait la villa donés. Cos est-il croyable d'un évêque du cinquième siècle : qui privattan milieu des ravages qu'exerçaient dans son ternitoire des barbares? C'est la reflexion de M. de Tillemont! (Mem. decles), tom X. n. 3), qui regarde comme fort douteux l'épisdopati di Ediregio tinks nere et uluser ics de ses ren en rene in betigt in

# Tes deute prédats, après avant d'entre proposer de la commente de distribution de la commente del commente de la commente del commente de la commente del la commente de la commente del la commente de la commente de la commente del la commente de la commente de la commente del la commente del la commente del la commente del la commente

AQUILIN, évêque de Cologne, est confondut par plusieurs avec Solim, ou Solinve, que d'autres lui doinneit pour successeur. Simonée, on Simonée, paraix ensuité sur le siège de Cologne, dans les anciens catalogues. Ces évêques gouvernèrent l'église de Cologne dans des tems fort nébuleux, qui nous dérobent le détail de leur; vie le la durée de leur épiscopat.

Domisten n'est pas mieux connu. Quelques-uns le prepnent pour l'évêque de Tongres de même nom. Mais on voit auisant la leçon de deux anciens manúscrits, du concile de Clermont, tenu en 535, rapportée et adoptée par le P. Sirmond, un évêque qui souscrit les actes de ce concile en cette manière : Domitianus in Christi namine épiscopys écclesiae Coloniensis, Si cela est certain, il faut le distinguer de Domifica, évêque de Tangres.

The Wall of the State of the St

## CARDTERNE. VICTOR STORES

CARETERNE (et non Carentin, comme on le nomme vulgairement), évêque de Colagne; serbit enseveli dans un profond oubli, sans le soin que Fortunat, évêque de Poitiers, a pris de nous transmettre le souvenir de sa chavité, de sa vigilance, de son zele pour le maintien de la dispipline ecclésiastique. C'est dans le troisième des poèmes de ce prélat, adressé à Careterne lui-même, que cet éloge est renfermé. Ils étaient donc contemporains, Or, Fortunat est mort vers le commencement du sixième siècle. Les modernes mettent, par conjectures, la mort de Caréterne en 500; ce qui ne blesse point la vraiseme blance na

## and the square of the special state of the same of the

Soulou environ. Eungoisian fut le successeur de Careternel La reine Brunchaut faisait un cas singulier de son mérite. Cette primesse l'employa en diverses ambassades. Grégoire de Tours raconte du elle l'envoya plusieurs fois vers le roi d'Espagne, et que, dans un de ces voyages, il rapporta, non sans courir de grands risques, un grand bouclier d'or garni de pierres précionselsa Gregaire Jui-même fut depute avec Ebregisile, l'an 590; par leurdi, Childebert, fils de Brunehaut, pour aller à Poitiers terminer les dissensions qui s'étaient élevées entre l'abliesse Leubouère et plusieurs de ses religieuses excitées par Chrodielde: Les deux prélats, après avoir fait les informations nécessaires, donne remi gain de cause à Kabbesse, et condamnerent Chrodielde avec ses adhérentes. Grégoire dit que l'évêque Ebregisile clait recommandable par sa justice et son intégrité; et le jugement au il rendit contre Chrodielde, quoique fille du noi Cha-ribert at cousine de Childebent, en est la preuve. On n'est pas assuré de l'année de sa modernes placent en Pap 608 Juden som som site och sen som som

#### rapport of carea at (REMEDIUS, the control

REMEDIUS, ou REMI, successeur d'Ebregisile, gouverna l'eglisé de Côfogne dans de facheuses conjuncturés. Thierri, roi de Bolffgogne, et Théodebert, roi d'Austrasie, vivaient dans une tilésimelligence qui influait sur la tranquillité de leurs étais. Excités par Brudehaut, leur aïeule, ils en vinrent à une guerre ouverte. Théodebert, battu par Thierri, d'abord à Tout, ensuité à Tolbiac, se sauva au-delà du Rhin. Mais, le jour même de cette seconde victoire, Thierri s'étant rendu à

Cologne, reçut le serment de fidélité des citoyens. Théodébert, arrêté dans sa fuite, lui fut amené dans cette ville et de la transporté, par son ordre, à Chalons sur-Saône, où il le fit mettre à mort la même année 612. (Frédegaire, c. 38:) D. Morkens met la mort de Remedius au 18 janvier 623, sur des raisons assez plausibles.

#### SAINT CUNIDERT:

623. CUNIBERT, d'une famille illustre de la Mosellanique élevé, dans sa jeunesse, à la cour d'Austrasie, où il se fit aimer et respecter par la douceur de son caractère et l'innecence de ses mœurs, engage ensuite dans l'état, ecclésiastique et fait archidiacre de Trèves, fut porté, malgré lui, sur le siège de Cologue, et inauguré le 25 septembre de l'an 623. Dagobert, fils de Clotaire, residait alors en Austrasie, avec le titre de roi, Le mérite de Cunibert'inspira de l'estime et de la confiance au jeune monarque pour ce prélat. Il le mit à la tête de son conseil, et gouverna bien tant qu'il se régla par ses lumières. Ayant depuis succede à son père, mort l'an 628, Dagobert nomma, l'an 633, Sigebert, son fils, pour le remplacer en Austragie, et comme ce prince etait encore dans la première adplessence, il le mit sous la conduite de Cunibert, On voit par quelques. diplômes, que ce prelat faisait la fonction d'archichancelier auprès de Sigebent, ainsi qu'il avait fait auprès de son père. Cunibert, en prenant soin des affaires du prince et de l'état, n'oublia point ce qu'il devait à ses ouailles. Pasteur aussi zele que ministre habile, il remplit avec la plus grande exactitude, tous les devoirs de l'épiscopat. Sa charité ne se borna point à son diocèse; elle s'étendit aux peuples situés au-delà du Rhin, chez qui la lumière de l'évangile n'avait point encore pénétré.

Cunibert avait pour adjoint, dans l'administration du royaume d'Austrasie, le due Adalgise, qui le seconda aussi dénis le soin de l'éducation de Sigebert. Ce jeune prince se montra très-docile à leurs leçons, comme l'atteste la piété sincère qui brîlle dans tout le cours de sa vie. L'an 600, après la mort du roi Dagobert, le maire Pepin de Landen revint de la cour de Neustrie; où il avait presque toujours résidé, à celle d'Austrasie, et renouvela l'amitié qui était entre lui et Curibert. Ils partagèrent ensemble les fonctions du gouvernement, ainsi que la conduite du Sigsbert. Grimoalde ayant succédé, l'an 640, à Pepin de Landen, son père, dans la dignité de maire du palais, eut, pour l'évéque de Cologue, les mêmes égards que lui, fant que le roi Sigebert vécut. Mais, après la mort de ce prince, Cunibert, voyant que Grimoald voulait ravir la couronne à Dagobert, l'héritier légitime,

pour la mettre sur la tête de son propre fils Childebert, il se retira dans son église, et y resta jusqu'à la quatrième année du règue de Clotaire III (660 de J. C.). Bathilde, mère de Clotaire, et régente du royaume de France, en ayant détaché de nouveau l'Austrasie, en faveur de Childéric, son second fils, il fallut que Cunibert assistât encore ce jeune prince de ses conseils. Ce saint et illustre prélat mourut le 12 novembre de l'an 663, et fut enterré dans l'église de Saint-Clément, qu'il avait fait bâtir aux portes de Cologne, et qui porte aujourd'hui le nom de saint Cunibert.

## BOCALDE.

663. BOCALDE, on BOCADE, dit aussi BECHADE, successeur de Cunibert, gouverna l'église de Cologne l'espace de dix ans. L'histoire ne fournit aucun détail sur son gouvernement, qui finit, par conséquent, avec sa vie, vers l'an 673. C'est vraisemblablement le même que Rothalde, qui est nommé dans la chronique d'Albéric, après Cunibert.

#### ETIENNE.

6/3 eu environ. ETIENNE, qui vient après Bocalde dans les catalogues des évêques de Cologne, est dit, en quelques anciens monuments, avoir gouverne cette église l'espace de cinq ans, sous Thierri III, roi de France, et par les modernes, dix ans, sous ce même prince. Le catalogue de M. Eccard, qui est du onzième siècle, et qui paraît le plus authentique, ne fixe point la durée de son épiscopat, qu'il met sous le règne de Thierri III, qui s'étend depuis l'an 673, en partant du rétablissement de ce prince, jusqu'en 691. C'est tout ce que nous pouvons assurer.

## ALDEWIN ET GUISON.

Aunemin, ou Adelwin, dit aussi Baudouin, gouverna l'église de Cologne après Etienne. Les modernes lui donnent, sans preuve, quinze ans d'épiscopat. De son tems, S. Willibrord et ses compagnons prêchèrent l'évangile en Frise. Aldewin prit part à cette bonne œuvre, et donna, dit-on, dans une île du libin, à Cologne, un hospice à ces saints missionnaires, qui devint, dans la suite, un monastère sous l'invocation de saint Martin. Mais les auteurs du nouveau Gallia christiana, révoquent en doute la charte de cette donation.

Guison, successeur d'Aldevin, est appelé Gison dans un ancien catalogue, qui met son épiscopat sous les règnes de Clovis III et de Childebert III, dont le premier monta sur le

trone en 691, et le second mourut en 711. Plectrude, femme de Pepin, maire d'Austrasie, après la mort de son époux, se mit sous la conduite de Guison. L'année de la mort de ce prélat est incertaine, quoique D. Morkons la mette en 709. Il fut enterré à Cologne, dans l'église de Saint-Severin, où l'on voit encore aujourd'hui (1785), son tombement de

#### 

Annon gouvenna, comme parte lecctalogue, de M. Eccard, l'église de Cologne , sous le trègne de Dagobert III, qui commença au mois d'arcil 712 met fluit le 24 juin 7:15. Un ancien auteur, cité par les Bellandistes, le sait assister à la translation des reliques de saint d'ambert, qui se ble au décembre 721 ou 722. Mais le tirre d'archétéque, qu'il donne à respiralat, fait voir qu'il écripais long-temainent est entendies et que son autorité, par sopréquent, alest pardius grand, poidsi On prétend qu'Annon fut inhume dans l'église de Saint-Severin.

the Carley account control of the greater and the control of the c

. Il est petrain y per un actè de 1985; cité dans le nouveau Galliu christianus d'après Brower et Geleniès, pur afois Rathirhoi occupals le siege de Cologne: C'esti-vaisemblablement le melle Reginfridas poquit, avec d'autres prélats, se trouva au Concile de Carloman assembla en Allemagne (M. Eccard pretend gutt de fut à Salezbourg) de na avril 742 de 743, selon le P. Manst, dans sa dissertation sur les lettres du pape Zacharie et de same Bomface. Il avait ceste de vivre en 743, avant le mois d'octobre ?tar, avant cette époque, les Français'élant convenus d'ériger l'églisé de Cologne on métropole, suivant la résolution prise antérieurement dans le concile de Soissons ; de fixer saint Boniface, comme métropolitain , dans one eglise qui fut voisine des infidèles, le pape Zacharie approuva de dessein dans la lettre exxxvni, parmi celles du saint; écrité, le 39 octobre 745, en ces termes: De rivitate illa, ques unper Agrippina vocubatur, nunc ver à Colonia, juxta pelilionem Francorum, per nostra autoritatis praceptum nomini tuo metropolim confirmavimus, et tua sanctitati direximus. Le siège de Cologne était donc alors vacant. Mais ce que le pape avait fait en fayeur de cette église, fut transporté, vers le même tems, à celle de Mayence, après la déposition de son évêque. Gewilleb, auquel saint Boniface fut substitué.

# Here, as the significant colours of proof of

AGILOLFE, ou AGILMER Cétair évêque de Cologne en 747, date de la lettre du pape Zacharie, aux évêques de France, qui est la CXXXVI. Abire técliés iles saint Bonitsée, puisque dans l'inscription, il est nommé Agilus Coloniensis episcopus. Il suitire du monarère de Malmedu, deut il était albé, ainsi que de Stavele, pour étan placé sur le siège de Cologne, suivant senaces peu sincères, publiés par les Bollandistes (ud diem IX julie) L'an 448, le pape ayant confirme à l'église de Mayence, la prerogative d'être la métropolitaine; par oue lettre du premier mai, assaigt Bonitses l'église de Cologne ful soumise à celle de Mayence, L'épiscopat d'Agilus d'un très court', ce prélat ayant aldéqué pour retourner la Stavelou, seton ses autes.

#### HILDEGAIRE.

HADROALRE parvint au siège de Cologne, vers l'an 7502 (fiellights no., tom III, col. 6314) al L'an 7534 dit l'annaliste « de Fulde, le roi Pepin, provoqué par une nouvelle révolte » des Saxons; marcha contre eux et ravagea leur pays, ayant, « avec lui, l'archévêquel de Cologne; Hildégalte, qui fut tué » dans cette expédition ». C'est par anticipation, comme on l'observe dans le monyeau Galliche. « que de ture d'archévêque est le popué à ce prélatic cas saint Boniface, idans sa lettre au page fliguage, nou la est fait mention du chief de l'église de Gologne angle qualifie jamais que du titre d'évêque ( Joan)

Beka ja chron, pag. 15.)

D. Markensi, d'après le Gall. chr., donne à Hildegaire pour successeur. Hildebert, dont il n'est fait mention dans aucun ancien catalogue des évêques de Cologne, ni dans aucun most nument authentique : car la lettre de Ludger qu'il cite, outre qu'elle est généralement reconnue pour fausse, ne parle point de l'évêque Hildebert, mais d'Hilsegère, qui est le même qu'il ldegaire. On voit, à la vérité, dans les petites annales de Cologne, un chorévêque Hildebert, dont elles placent la mort en apa, et c'est à lui que se rapporte l'épitaphe d'Hildebert, rapportée par Gelenius dans son Hierothera pretiuse.

# on muly read of the many BERTHELIN.

"7539 BERTHELIN', dit aussi Bertholin, Berthelm, et Berthelm, successeur d'Hildegaise, intervint, le 13 août de XV.

la onzième année du roi Pepin (de J. C., 762), au diplôme de la donation de l'abbaye de Pruitt, donné par ce prince. (Mabil., Annal; tom: It, Append., pag. 705) Le P. le Cointe rapporte sa mort au 5 fevrier de l'an 771, et les Sainte-Marthe, au même jour de l'armée suivante : mais un catalogue des archevêqués de Cologne; qui partit être du thouzième siècle, imprime par Hahmus (Collectio mondantes), tom: I ; pag. 387), ne lui donne que illix ans d'episcopet: Ce meme catalogue en donne vingt deux à Rituffe et tilente quatre à Hildebolde, qui suivent. Oi, te derifier étant mort en 819, verait, soivant cette supposition, confinered son épiscophe en 85, et Ricuffe, le sien, en 763; ce qui s'accorde très-bien avec 185, et Ricuffe, que nous venons de Etter, les justifié les époques que nous adoptons.

763. Riculfe, ou Riculfe, successeur de Berthelin, fit, en 768, un échange avec Scorannus, abbé du Mont Blandin, à Gaud, selon Sanderus, rapporté dans le Gallia christièma. Il termina sea jours l'an 785, selon le catalogue de la ciré, et non 782, comme disent Gelenius et les autres écrivains de Cologne. Ce fut sous son épiscopat, l'an 778, que les Saxons firent une irruption dans le diocèse de Cologne, où ils exercèrent leurs ravages sur la rive droite du Rhin, et s'avancèrent jusqu'à Tuits, vis-à-vis de la capitale. Charlemagne était alors occupé à faire la guerre en Espagne, (Eccard, de Red. Franca grante, jon. 14, pag. 657.)

# ap adding the manner HITDEBOTDE! of a call

Hildebolde fut aussi charge, la meme année, avec neuf autres, tantévêques de reconduire de Proportion Mildebolde. L'an 794, au concile de Francfort, où Charlenjagne obtint de l'assemblée la permission d'avoir habifuellement à sa soire l'évêque Hildebolde, en qualité d'archichapelain, pour les uffaires ecclesiustiques; comme il avait et precédemment, avec la permission da saint siège. Angelram, évêque de Metz, décède l'an 791. De prince, l'an 799; l'envoya au devant du pape Leon III, qui venait le trouver à Paderborn. Mildebolde fut aussi chargé, la même année, avec neuf autres, tant évêques que comtes, de reconduire ce pontife à Rome et d'informer, sur les lieux, des crities quion lui imputait. Le rapport des commissaires ayant été favorable à Léon, ses accusateurs furent envoyés en France, pout pêtre punes. L'au 802, eu 1603, selon Equatif il sacra Ludgesévéppie de Maussier. L'au 812, il

fut le premier des sept archevêques en présence desquels ce prince, trois ans avant sa mort, disposa, par un nouveau testament de sen trésor et de sa garde-robe. Hildebolde présida, l'an 8x6, aves Riculfe, archevêque de Mayence, au concilé teau, 1le a juin, dans cette, gille, (Labbe, Conc., tom. VII; col. 1240, h.l'an 8x4, Charlemagne, étaut à l'extrémité, le fit appeler pour lui administres, les sacrements. Thegan, à cette

occasion, l'appelle familiarissimum imperatoris.

Il sut envoyé, l'an 816, par Louis le Débonhaire, avec l'archevéque d'Arles et l'évêque d'Orléans, au-devant du pape Etienne IV, pour l'amanes à liaims, où ce monarque le reçut. Ayant accompagné de le l'empereur à Aix-la-Chapelle, il assista au concile qui s'y, tint, dans le mois d'octobre, suivant Schaten. (Ann. paderborn., liv., 11, pag. 60.) L'an 818, suivant le Gall. christiana et, l'opiniou commune, ou l'an 819, selon Morkens et M. Eccard, il mourat le 3 septembre. Théodulphe, évêque d'Ogléans, dans un de ses poèmes, adressé au roi Charles le Chauve, fait l'éloge de la piété d'Hildebolde, de sa douceur et de son affabilité. Ce sut sous l'épiscopat de cè prélate, de l'aveu de sous les critiques, que l'églisé de Cologne sut engée en metropole. Mais on n'est pas d'accord sur la date de cette érection, que l'agi et Eccard se contentent de placer entre 194, et 799.

# HADEBALDE.

1. P. C. Pope 819. HADEBALDE, ATTEBALDE, OR HAGEBALDE, que quelques uns identifient mal à propos avec son prédecesseur, à cause de la ressemblance des riorns, fut son successeur sur le siège de Cologne. Il assista, l'an 821, dans le mois d'octobre, avec ses suffragants, au concile de Phionville, où l'on porta des lois contre œux qui emprisonnaient bu frappaient les cleres. L'an 825, il fot un des membres de l'assemblée mixte que Louis, le Débonnaire tint à Air la Chapelle, pour foire exécuter les anciennes et pouvelles lois concernant les clores et les moines. Dans le capitulaire qui fut dresse à ce sujet, un arbitant des commissaires, sous le titre de missi dominat, pour faite la visite des églises et des monastères, avec pouvoir de configer et de punir, et Hadebalde fut choisi avec le comte Ecutand pour la province de Cologne. L'an 6 de fot célèbre par les quatre conciles que l'empereur assemblat pour avisér dux remèdes qu'exigeaient, les mans de l'églisbier de l'état. Hadebalde fut présent à celui de Mayence. Elant tombé, il an 604 y dans une thaladie de langueur, il ordonna poùr choreveque Hidebert, dont on a parlé ci-devant, atin d'en être soulage dans ses fonctions. Il fut i l'an 837 i de

l'assemblée où l'empereur donna la meilleure partie de la France (et non la Germanie, comme le marque D. Morkens) à son fils Charles. (Eccard, Franc. orient., tom. II, pag. 298.) On ignore ce qu'il fit dans la suite; mais il était mort en 642, comme la suite le fera voir.

# we to the extension of the property of the pro

ar street gari . 842. HILDUIN était archevêque de Cologne en 842. Cela est constant, par les petites annales de Cologne, dont l'auteur vivait alors: Anno 842, disent-elles, Hilduinus accepit episcopatum Co-Ionia. (Eccard, Franc. orient., tom. II, pag. 917.) Il n'est pas aisé de dire quel était cet Hilduin. Ce n'était certainement pas, comme le prétend M. Eccard, Hilduin, abbé de Saint-Denis, mort en 840. D. Bouquet, tom, VIII, pag. 376, a publié un diplôme de l'empereur Lothaire, que cet éditeur rapporte à l'an 841, ou environ, dans lequel, après, ayoir parlé de Louis, abbé de Saint-Denis, et de ses religieux, il ajoute : Quorum precibus jungentes se Hilduinus, venerabilis, vocatus archiepiscopus, sacrique palatii nostri motarius summus, etc. On le voit encore dans les diplômes de Lothaire, jusqu'en 855. (Martenne, ampl. Coll., tom. I, col. 137 et seq. ), mais sous la qualité d'archevêque. Si c'est dans tous ces actes le même personnage, il faut dire qu'Huilduin aurait donné sa démission avant 850, sans avoir été sacré. En effet , suivant Rembert, dans la vie de saint Anschaire, (cap. 38), lors de la tenue du second concile au sujet de l'union des églises de Brême et de Hambourg, c'est-àdire en 849, selon le P. Pagi, (ad an. 858; n. 3,) et d'autres, le siège de Cologne vaquait depuis long-toms. Cum buc agerentur, dit-il, Colonia civitas, ad quam Bremensis parochia suffraganea erat, eo tempore absque benedictione episcopali degebut, quad quia diuturnum exstitit, etc.

# ..., GONTHIER.

re differ ex

850. GONTHIER, d'une maison distinguée, comme ce qui va suivre porte à le croire, fut élu, le 20 avril 850 varchevêque de Cologne, et sacré peu de tems après. Jaloux des droits de son siége, il souffrit impatiemment l'union qui avait été faite des églises de Brême et de Hambourg, parce qu'elle diminuait le nombre de ses suffragants. Ce ne fut néanmoine qu'au hout de plusieurs années qu'il fit éclater le dessein ne il était de la faire casser. S'étant rendu, pour ce sujet, l'au 857, à la diète de Worms, il demanda hautement que les deux églises fussent de nouveau séparées. Mais, à la réquisition des rois Louis et les

thaire, qui étaient présents, et des évêques; il consentit enfin à se relâcher de ses prétentions, sous le boniphaisir du pape, qu'on obtint sans peiner de qui mit fin à la querelle. Gonthier, l'an 860, s'en attira une setre bien plus facheuse, avec le saint siège, en favorisant le divorce du roi Lothaire et de Thietberge, sous la promesse que ce prince lui fit d'épouser sa sœur, ou, selon d'autres, sa nièce. On ne répétera point ce qui a été dit ci devant sur cette affaire et ses suites, tant à l'article des conciles, que dans celui des pois de Lorraine. Ce que nons afouterons foi se réduit à ce précis. Conthier et Theurgard ; archévéque de Treves, son complice we stant rendus, "lah 863, a' Rome, pour se justi-" fier, le pape Nicolas I; après avoir examine dans bir concile l'écrit qu'ils lui avaient présente l'les déposa et les priva de la communion. Furieux de te fugement. Gonthier alla trouver à Benevent, l'empereur Louis 11, qui demanda grace, par differentes lettres, wour les deux prélats deposés. Les évêques de Lorraine en firent de même! Mais Nicotas denicura ittilexible, declarant dans ses réponses à l'empereur que l'Gonthier et Theutgaud pourraient, en shumiliant, erre retablis dans la communion sans lamais experter de remontel sur leurs sièges. Louis, offense de cette reponse trop dure à son gre, se mit en !! marche pour alter s'assurer de la personne du pape. Cetui-ci prévint son arrivée par la foite. Ayant ensuite obtehu ses sure! tes pour caller conferer avec ce pirice, Micolas le desabusa de 111 manière que les deux prélats éurent ordre avec leurs partisans de retourner en France. Toujours obstiné. Com hier adresse des lettres encycliques à tous les everties pour les soulever contre le pape, Il fait plus; il charge le clerc Hilduin; son frère, d'aller deposer ces lettres sur le tombeau de saint Pierre. ( Annal. Bertin ) Hilduin's acquitte de sa commission, al la tête d'une troape de gons armes ; qui forçent les portes de l'église du Vali ticant. Lothaire, cependant, presse par les évêques, ne put s'empêcher de destituer Gonthier, et mit en sa place l'abbé Hugues, fils de Conrad II, comte d'Auxerre, dont il devint le successeur. Ce choix était digne de Lothaire. Hugues possédait dejà les abbayes de Saint-Martin de Tours, de Saint-Germain d'Auxerre, de Saint-Vast d'Array, de Saint-Odentin et de Saint-Bertin: Il était de plus prince et marquis, et avait combattu plusieurs fois contre les Mormands. Quolque sous diacre, 'A' menalt une vie stoute mondaine. C'est la raison qui fit que n'ayant point rouvé de consécrateur; il résigna Parchèveche l'an 866, au clerc Hilduir chère de Gonthier Hildiin, sans 🕏 avoir été sacré, gouverna l'églisé de Cologne comme par provinon, jusqu'à la mort de Eothure, arrivee l'an 869. Depuis ce tems, le siège de Cologne, demeura vacant jusqu'à la mort de

Gonthier, arrivée en Italie, suivant M. Eccard, vers le mois d'hout 673. Gonthier mournt penitent, et nous voyons que, des l'an 869, il avait été rétabli par Adrien dans la communion qu'il reçui, des mains de ce pontife avec le roi Lothaire au Mont-Cassin, où l'un et l'autre étaient venus demander leur absolution. (Gall. chr., tom. 111, 1001.641.)

# WILLIBERT, ou GUILLEBERT.

873. WILLIBERT, elu, le 16 janvier de l'an 870, sur la nomination du roi Louis le Germanique, par le clergé et par lé peuple, archevêque de Cologne, et sacré le jour même de son election malgre lui, suivant les annales de Metz, par Liutbert, archevêque de Mayence, fut rejeté par le pape Adrien, ainsi qu'Hildum son compétiteur, parce qu'il était monté sur le siège de Cologne; avant qu'il eût été déclaré vacant par le saint siège. Les choses restèrent en cet état pendant le reste du pontificat d'Adrien, et de la vie de Gonthier, qui suivit de près Adrien au tombeau. Le pape Jean VIII, qui vint ensuite, voyant l'obstacle levé par la mort de Gonthier, confirma la nomination de Willibert, parce qu'elle avait été ratifiée par une élection libre du clergé et du peuple, et en conséquence lui envoya, l'an 873, le pallium. L'année suivante (Hontheim, Prodrum. hist Trevir. pag. 81), Willibert presida, le 26 septembre, avec les archevêgées de Trèves et de Mayence, à un concile national, assemblé, par ordre de Louis le Germanique, à Cologne; et, le lendemain, il dédia, en présence du concile, sous le titre de saint Pierre, son église cathédrale, commencée par Hildebolde, l'un de ses prédécesseurs, et achevée par luimême. On reprit ensuite les sessions du concile, où l'on traita du partage des biens ecclésiastiques entre les divers membres du clerge, de la fondation du monastère virginal d'Asniden ('aujourd'hûi le chapitre d'Essen ), et d'autres objets ( Voy. les conciles. ) L'an 876, Willibert fut envoyé par Louis le Germanique, avec'les comtes Adalard et Meingaud, auprès de Charles le Chauve, qui venait de se faire couronner empereur à Rome, pour négocier la paix entre les deux princes. Mais Charles, qu'il vint trouver à Pourhion, le 4 juillet, n'ayant point voulu en-tendre aux propusitions qu'il lui fit, il revint sans 'avoir rien fait, et trouva, a son vétour, le roi mort, le 28 doût. (Aunal. Bertin. ) Louis III, son second file, roi de Saxe, averti par le prélat des mauvais desseins de Charles, se mit sur ses gardes, et, ayant ramassé des troupes, marcha contre lui, et le battit près & Andernac. ( Annul. Fuld. )

L'an 885, sur la demande que Godefroi, chef des Normands. evait faite, avec monaces, à l'empereur Charles le Gros, des territoires d'Andernac, de Cobleutz et de Sentzich, pour avoir des vignobles dans ses domaines, ce monarque lui députe le duc Henri avec l'archeveque Guillebert, pour conferer avec lui. Les ambassadeurs, étant paryenus, à l'île de Betau, traitent avec le prince normand, pendant une journée, de l'objet de leur mission, sans pouvoir rien conclure. Le soir étant venu. ik sortent de l'île pour resourner à leur hospice. Le duc Henri permade alors au prélat d'engager la princesse Gisle, femme de Godefroi . à venir le trouver le lendemain hors de l'île. Elle part pour se rendre à cette invitation. Henri ... cependant, revient auprès de Godefroi, amenant avec lui le comte Everhard. qui venait se plainure des usurpations qu'il faisait sur ses terres. Tandis qu'on dispute là-dessus avec chaleur, Everhard, sur des piroles autrageantes proférées par Godefroi, le frappe d'un coup de sabre, et aussitôt des satellites, qu'il avait apostés, paraiment etl'achèvent, après quoi tout les Normands de l'île sont massecrés. ( Annal. Met. )...

Guillebert tint, l'an 887, à Cologne, un sonsile provincial, dans lequel, entr'autres réglements, on défendit aux abbés laïques d'aliéner les biens de leurs abbayes, sans la permission de l'évêque. Ce prélat mourut au commencement de l'an 890, et su enterré dans sa cathédrale. Regimon, shhé de Pruym, l'appelle un saint évêque, également versé dans les choses divines et humaines. Son nomise trouve dans plusieurs marty-rologes.

# HERMAN I.

899. HERMAN, au HARTMAN, surnessamé LE PIEUX, devint archevêque de Cologne, après la mort de Guillebert, et
assista en cette qualité au concile de Forcheim, tenu au mois
de mai doo. L'un de sea premiers soins fut de revendiquer
l'église de Brance, qui Adalgaire, archevêque da Hambourg,
voulait soumettre à sa juridiction. Le pape Etienne V, à qui
l'affaire fut portée, en reuvoys l'examen à Foulques, archevêque de Reims. Ce prélat tint un concile à Worms, où cette
contestation fut soisnessement discutée; mais on ignore le jugement qui en résulta: il paraît qu'il ne fut pas définitif; car
Foulques, écrivant à Formose, successeur d'Etienne, le prie
de l'appuyer de son autorité pour l'exécution de sa commission.
Depuis ca tema, il n'est plus fait mention de Foulques dans
cette affaires Ce fut Hatton, archevêque de Mayence, que Formose commit pour l'examiner de nouveau. Hatton assemble sue

ce sujet. l'an 892, un concile à Francfort, où l'archéveaue de Cologne, plaida fortement sa cause, et obtint un jugement contre Adalgaire. Le pape Formose adoucit la sentence es laissant l'évêché de Brême à l'archevêque de Hambourg, avec obligation, pour celui-ci d'assister, aux consiles de Cologne, où il serait appelé. Herman sacra, l'anigar, par ordre de Gislebert, duc de Lorraine, Hilduin, que ce prince avait plate ser le siège de l'église de Liège, sant égard pour le veeu de la plus grande et plus saine partie du olergé et du peuple qui assient élu Richer, Le pape Jean X fit de grands reproches à Hérman de sa faiblesse, dui ordonnant de la réparen, en fhisant chaser Hilduin, et metter Richer à sa place. (Vor. Richer desque de Liége. ) Herman: la même année intégocia la paix entre Chiles le Simple et Henri l'Oiseleur, qui se disputaient la Lormine; il ménagea une entrevue de ses dous princes, à Bont, ioù leur guerelle fut serminée par un-traité:, auquel il souscrività la tête de tous les autres prélats et seigneurs qui étalent présents. assista, l'année suivante, au concile de Coblemz avec l'archèvêque de Mayence et six évêques. Si mort arriva le a nami de Lan 925 y spivant le nécrologe de Fulde. 110 1 . 120 mar. d. 13 ma commended and the forest sealing and the specimens

## 

sur le siège de Cologne dans des tems orageux où le pays état ravagé par les guerres des Français et des Alfemende des désdé par les incursions des Hongroisi C'est la raison pour laquelle il m'est point fait mention de ce prélat avant le règne d'Otten !, qui fut sacré avec sa permission par les archevêques de Mayente et de Trèves, l'an 936, à Aix-la-Chapelle. Il présida, l'an 942, au concile de Bonn, où se trouverent un grand modifire detedues de Lorraine et de Germanie. L'an 4484 il fur du double destrente-deux évêques qui composèrent le consile d'ingelhéin, assemble, le viuin ou le 9 juillet, par le légat Marin, en présence des rois de Germanie et de France, Otton et Douis Depuis ce tems, il tomba dans un état de langueur dut pe fint ou avec su viel Les auteurs du Gallia christianu metrent su mier au'7' join 458; et M. Gundling au q de ce mois! List chromque de Liège se trompe en l'avançant d'une armée: Commence of the first of the first of the commence of the comm r i i Janot kir 🗓

#### BRUNON.

in garakan serjing

1 3 3

co 953. Baundny fils du roi Hedri l'Oiseleur, et frère d'Otton I, monta; le 30 auût 953, sur le siège de Cologne, avet le consentement et les applaudissements unanimes des grands, du

clergé et du peuple. Dès l'âge de quatre ans, il avait été mis sous la discipline de Baldrici, évêque d'Utrecht, pour être élevé dans les lettres. Les progrès rapides qu'il y fit, l'élevèrent audessus de ses égaux pour l'âge ; autant par le savoir qu'il l'était par sa naissance. Rappelé d'Utrecht à la cour par son frère Otton, après la mort de leur père, il ne se laissa ni amblir par le plaisir, ni vaincre par les obstacles, ni entraîner par l'exemple; mais toujours serieux dans sa manière de penser, il partagea exactement son tempentre l'étude et les exercices de piété. On lui donna pour instituteur Israel, évêque irlandais, et le fameux Rathier, qui, de moine de Lobbes étant devenu évêque de Vérone, avait quitté ce siège pour retourner en son monastère. Brunon, sous la conduite de ces deux guides, avança beaucoup dans la connaissance des lettres divines et humaines. A l'égard de ses mœurs, on rapporte qu'Israël, étant un jour interrogé sur ce point, répondit hardiment que c'était un saint. Avant d'être élevé à l'épiscopat, il entra dans le monastère de Corvei, où il fit profession; ce qui l'a fait appeler, par le chroniqueur de cette maison, Bruno commonathus noster. (Leibnitz. Script. Brunsa., tom. II, pag. 301.) Devenu ensuite abbe, comme il est qualifie par Frodoard dans sa chronique, il fut chargé à la fois de la conduite de plusieurs monastères. Fidèle aux obligations que cet emploi lui imposait, il fut attentif à rétablir l'observance régulière dans quelques-unes de ces maisons où elle était déchue à défendre leurs possessions contre les ravisseurs, et à les faire jouir de la tranquillité nécessaire pour y-maintenir le home ordre. La même année pet dans le même jems qu'il parvint au siège de Cologne, il fut pourvu par le roi son frère, du gouvernement de Larraine rous le titre d'archiduc. Nous parlerous séparément de carqu'el fits en l'une et en l'autre qualité d'évêque et de gouverneur. Il fit son entrée à Cologge, au milieu des asclamations publiques, le 26 août. Peujde jours après son sacre, il fit partir Adamare, abbé de Fulden pour aller demander, en son nom, despallium au pape Agapit. L'abbé lui rapporta cet ornement, axec la permission d'en user toutes les fois qu'il le trouverzit honen Queties vellet. dit son higgraphe. Adamare apportait aussi i des reliques du martyr saint Pantaléon, que le pape lui avait neposes pour Brunon. Ces reliques furent déposées, par le prelat , dans une ancienne église de ce saint, voisine de Cologne, et à demi-ruinée. Brunon la fit réparer, et y joignit un monastère, dont il fit abbé un homme respectable, nommé Chretien. L'an 960, il leva de terre le corps de saint Ebregisile, l'un de ses prédécesseurs, mis à mort environ cinq cents ans auparavant à Tongres. XV.

et le transports dans l'église de Sainte-Céulte, à Cologne. La même année, il reçut Ansegise, évêque de Troyes; que le comte Herbert avait chasse de son siège; et donna ses soins pour le faire rétablir. (1) Ansegise, par reconnaissance, lui ayant fait présent du corps de saint Patrocley que saint Parre, martyr, il l'envoya à Soëst, en Westphalie, pour être place dans une magnifique église, qu'il fit bitir en son homeur, et sout établit un collège de chanointe y destinée à instruire le memple gressier de se canton: Lies religiouses de Saint Mathien y dans de Posse, sivant trop familierement avec les humanes de lour vouinage, al les transfére dans le monastère de Keenigstorp, et mit en leur přape des chaneinosy qui changèrent le nem du ituliane atocelui de saint-André: (Certe collégialmes reheure célèbre de morjotirs) Pour trancher en pour de anous, Bridnen ne négliged vien de ce qui pouvait dontribuer à la réfordiation des messes, auxétablissement de la discipline ; et à la majesto du service divin. Sa charité, pour les besoins tempelels de seb onailles ; était égale à son zèle pour leur salut. Sa manière de vivre était simple, éloignée du faste; son air grave ; ses mœurs douces, son caractère tranquille. Attaqué plusieurs fois par des calomnies vil ne les repoussa que par la patience, et il vint à bout, par la d'en triompher, et de desarmer ses ennemis, in the distriction

En qualité d'archiduc, Brunon ne montra pas moins de capacité, pour, le gouvernement ill, retint dans l'obeissance les Lorraina, sollicités, de soutes, parts, à la révolte, et dégosa, l'an 959, Rainier au long cou, comte de Hainaut, qui troublau, par ses excursions, la paix de cette province. Il fit rentrer dans le devoir Ludolphe, son neveu, fils d'Otton I, qui s'était mis à la tête des macontents, l'engagea de le venir trouver à Bonn, et le réconcilia avec son père, il défendit Lothaire, roi de France, fils de sa sœur, contre ses ennemis domestiques, et affermit sur sa tête la couronne qu'ils voulaient lui enlever. L'an goi, Otton, son frère, partant pour son expédition d'Italie, le momma vicaire de l'empire dans toute l'Allemagne. Il ratifia dans Trèves, le 17 avril 963, l'échange que Wiger, abbe de Saint-Maximin, sit, avec le comte Sigefroi, shu château de Luxembourg, contre un domaine situé dans les Ardennes. Etant venu, l'an 965, à Compiègne, pour actorder ensemble ses neveux, le roi Lorhance et les enfants de Hugues le Grand, il y fut saisi de la flevre, et de là, s'étant fait purter à Reims, al y finit ses jours le 11 oc-មានជាតិ នោះ ។ នាក្នុង fils ... if the all the

ene en mar alteration

<sup>(1)</sup> A l'article de Robert, contte de Troyes, t'est en 985 qu'Annegise est chassé de son siège ; par ce printe (Note de l'Esteur)

tebre. Thierri, évêque de Mese, grapporta son comes à Cologne, et il fui inhumé, comme il l'avait demandé, dans l'église de Saint Papsaléon. Ses vertus et ses talents lui ent mérité le titre de Grandine.

the arthur their formed by Mark the tries of the

offic Pounta pop Younda paramé aussi Pourtan, sarom de naissange prévôt de la collégisla de Bonn, et archidiacre amience finance de la collégisla de Bonn, et archidiacre amience de la peuple par la comination de l'empereur. L'au géé, il live de terre ple 12 obtobre, le corpa de parit Macrin, abbien arithme de terre ple 12 obtobre, le corpa de parit Macrin, abbien arithme de terre ple 12 obtobre, le corpa de parit Macrin, abbien arithme de terre ple 12 obtobre, le corpa de parit de diocèse. C'estle assa trait remanqueble que nous savons de son pontificat. Religion, moise de Seint-Pantalées i lui dédis la vie de son prédécesseur, la mourut le 18 juillet de l'an gégl, suivant Dithmet et la chassique de Seint-Pantalées.

were a group love ratio and manufact the worse etail sime for

ofh. Genon, fils de Christiern IP, marquis de Losace, fut du canbulquement pour succeder à Folmar, malgre Pempereur Otton, ennemi de Dithmar III, ffère de ce prélat. L'opposition du prince et fe refus qu'il fit de lui accorder Pinvestiture, subsiderellépéndant deux ans, et il fallor, dit on, l'intérventione dun grigo, pour vaincre l'aversion d'Otton, et le réconcilier avec defon. A la fin, il lui accorda son amine, et consentit, après Pavoir investi, qu'il recut la consecration episcopale. Geton bit envoye, l'an 971, à Constantinople, pour amener aujeune Otton la princesse Théophanie, qui lui était destinée pour épouse! (Chr. Plavinge: apud Labbe bibl. mis., tom. I.) L'an 1973, il assista Pempereur Otton I à la mort, et célèbra ses invelailles à Magdebourg. Il mourut lui-même de l'éthargie, suiville Dithmar, le 29 juin 976. Géron est lone comme un prélat d'une vie édifiante.

with the court of the parties of the things of the court

Archo W. Arin, archidiacre de Cologue, fot élu, d'un commun consentement, pour, succéder à Gérqu. L'empereur
Otton ell, en partant, l'an 1982 propue l'Italie, giravait conféson fils de même nom, âgé de quatre ans, et son successeur
désigné, pour l'elever et le défendre contre ses ennemis. Le
monarque étant mort, l'armée suivante, à Rome, Warin fit,
à la véritée controuner sous pupille le joug de Noël de la même
année, à Aix-la-Chapelle; mais l'ayant ramené aussitôt à Colo-

gne, il le livra à Henri, duc de Bavière, cousin du jeune prince; qui brûlait d'envie de régner. (Dithmur, pag. 347.) Fut-ce trahison ou duperie de sa part? on l'ignore. Warin, mourut le 21 septembre 985, suivant la chronique de Saint-Pantaléon, composée à Cologne même.

# EVERGÈRE.

985. Evergère, vidam de l'église de Cologne, différent, à ce qu'il pareit, d'Evergère, grand custode de la même église, fut, élu pour succéder à Warin. Il érait, suivant l'historien de l'abhage de Cladhach, d'un caractère porté à la sévérité. Ayant envahilles biens de ce monastère, il les distribua à ses nassaux, et transporta les moines à Saint-Martin, de Cologne, pour remplacer les chanques de cette église. (Spicil., in-fol., tom. II, chap. 17.) On varie sur le tems de sa mort; mais nous croyons devoir nous en rapporter au négrologe de Fulde, qui la place en 999, et à celui de Siégeberg, qui en fixe le jour au 14 juillet. Dithmar, liv. IV, dit que, l'an 901, il avait fait l'inhumation de l'impératrice Théophanie dans l'églige de Saint-Pantaléon.

#### HÉRIBERT.

999. HERIBERT, fils de Hugues, l'un des principaux nobles de Worms, et de Thietwine, d'une famille comtale d'Allemagne, c'est-a-dire de Suabe, et frère utérin de Henri, évêque de Wurtzbourg, fut élu en son absence, d'une voix unanime, dans le mois d'août ou de septembre 999, pour remplir le siege de Cologne. Il était alors en Italie, à la suite de l'empereur Otton III, auprès duquel il faisait les fonctions de chancelier : son mérite éclatant détermina son élection. Après avoir fait ses premières études à Worms, il s'était retiré à l'abbaye de Gortze, où il avait fait de grands progrès dans les lettres et la piète. Rappele ensuite par son père, il fut nommé prévôt de l'église de Worms. Après qu'il eut reçu la prêtrise, l'empereur lui offrit l'éveché vacant de Wurtzbourg, qu'il refusa. Ce fut à Bénévent que les députés de Cologne apporterent, à l'empereur, le décret de son élection, que le prince ratifia avec joie. Ils n'y rencontrèrent point Hérihert, qu'Otton ayait envoyé, à Rayenne, pour apaiser une sedition. Dans les premiers transports de son allegresse, Otton lui écrivit une lettre, dont l'inscription portait : Otto imperator Augustus sold Dei gratia Hereberto archilogotheta gratiam et Coloniam, et Pallii cubitum unum. Heribert, après avoir rempli sa commission, vint trouver l'empereur à Bénévent, et de là il se rendit à Rome pour recevoir le pallium des

mains du pape. Etant parti ensuite pour Cologne, lorsqu'il apprucha de la ville, il descendit de cheval, et acheva la route nu-pieds, dans une saison où les mellieures chaussures n'étaient pas de trop. Il arriva la veille de Noël, et le lendemain, suivant Rupert, il fut sacré à la messe de l'auvore.

L'an 1001, Héribert accompagna l'empereur Otton dans sa nouvelle expédition d'Italie. Ce prince y étant mort l'année suivante, il rapporta son corps en Allemagne, et l'inhuma, le jour même de Paques, dans Péghse de Sainte-Marie, à Aix-la-Chapelle. Pendant qu'il s'acquittait de ce devoir, on était assemble'à Francsort pour l'élection d'un nouveau roi de Germanie! Elle tomba sur Henri, duc de Bavière. Heribert, qui n'y avait point assisté, refusa d'abord de l'approuver, et retint, en consequence, les ornements impériaux qu'il avait apportés d'Italie, dans l'intention de les remettre, suivant les dernières volontés de l'empereur défunt, au comte palatin du Rhin. Cette opposition du prélat, qui s'en désista dans la suite, fut la source d'un long refroidissement du prince à son égard. Henri lui conserva néanmoins la dignité de chancelier, et Héribert l'accompagna en cette qualité, l'an 1004, dans son voyage d'Italie, où il fut couronné roi des Lombards. Henri accorda même à sa prière, l'an 1007, le comté de Cambrai à l'évêque de cette ville. Mais Héribert, d'ailleurs, ne figura point à la cour de Henri II, comine il avait fait à celle d'Otton, et n'eut aucume part dans ses conseils. Il fut encore du voyage de ce prince; en ror4, pour son couronnement impérial à Rome. Depuis ce tems, réduit au soin de son église, il s'y livra tout entier. Le Gallia chr. dit que ce fut alors qu'il fonda l'abbaye de Tuits, ou Deutz; mais une charte de ce prelat, datee de l'an 1003, atteste qu'il avait dès-lors bâti et dédié ce monastère. Notum sit ... qualiter ego Heribertus ad monasterium quod cgomet in Tuitto constructi et dedicavi. (Kremer. Acad. Beitrage., t. III., p. 10.) Il entreprit aussi de construire l'église collégiale des douze apotres à Cologne: mais la mort ne lui permit point de suivre ce dessein, dont l'éxécution fut réservée à son successenr. Il releva plusieurs autres édifices sacrés que la vétusté ou les malheurs du tems avaient détruits. Une grande famine, qui désola la France et l'Allemagne, fournit à Héribert l'occasion de signaler sa charité. Les malheureux, que ce sieau chassait de leur patrie, vinrent en foule, de toutes parts, se réfugier à Cologne; le saint prélat les reçut avec bonté, et leur administra tous les secours dont ils avoient besoin. Non content de secourir ceur qui accouraient à lui, il envoya des clercs, dans plusieurs villes, pour y porter ses aumônes, retraçant ainsi l'inepuisable charité de saint Jean l'Aumonier. L'an 1020, la malice des

flatteurs et des envieus gonveit la plais qu'avait faite en ceus de Henri . l'opposition d'Héribent à son élévation. Il était en marche pour réduire le compe Otton qui vexait. l'église de Mayence: Heribert ayant reçu ordre de lui agreper des troupes. le prélat, attaque pour lors de la fièvre, de trouve hors détat d'obeir. Il eut beau faine des eneuers, l'empereur ; les régardant comme frivoles ou controuvées, résolut de le traitemen nebelle. le vint à Cologne, dans se dessein, après avoir soumis le comte. Otton. Majo L'humble et respectueuse soumingion ausci laquelle il fint requipar. Héribert : le déserma qui point que : contre l'attente des constisans . il l'embrassa cordialement, et non-sculement his conditines bonnes gances, mais bliedenande même pardon. Héribent ne survieut pas long-term à cettenéces. ciliation. L'an hous, faisant les vieites de son dincèse, intemba malade à Naysu Lea progrès supistes du mal·lui annonçant que sa dernière heure approchait , al appola lighie , abhé des Saint-Martin, en l'isle siet après avoir necu de sa main les demirers sant crements, il se transporta sur le Rhin à Cologne, où il randis l'esprit, le 16 mars de la mitraé ancés i Son corps des plotté à l'abbaye de Tuits pour y être inhumé. Plusiours miracles quise firent à son tombeau, déterminèrent la papa Grégbise Wikà le mettre au nombre des saints. or the same of the same of the same of

1 . P. Com to the MPELLEGRANGE FOR a tob on home mularistical second winner some second of the second - 1021. PRILEGRIN, on Pillingnin, ditamei Brugnam, fiele. successeur d'Héribert dans le siège de Cologsie. Peu de tent. après son inauguration, il assista, avec l'empereur, au concite d'Aix-la-Chapelle, où l'on agita la diapute qui était entre lui et Durand, évêque de Liége, touchant l'abbaye de Porcet, sevoir si elle était du diocèse de Cologne ou de celui de Bitige. L'assemblée ayant décidé pour ce demier : Pollegria comit cirée colera, di Baldrig., saus aueum respect pour ses jugesti Dins de même concile non décerna des secours pour l'expédition que, l'empereur méditait contre les Grecordo la Poulte. Les ampes vêques de Calagne et de Trèves accompagnèrent et prince en Italie avec leurs troupes. Leon de Marsico dit que le premier fut envoyé à cheme à la tête de vingu mille hummer; pparare rêter Pandolfe prince de Gapono y et Athenuliu abbeidu Mont-Cassing qui favorisaient les Grecs ; que le secondilui échappa y mais qu'il eur le bonheur de prendre le prince de Capoue, qu'il amens à bempereur et dont il eut peine à obtenir la grace. Il se krouva , l'an 1023 , à l'entrevue de l'empeleur et du roi de France, qui su fit à: Yvoi pidans le Luxembourge L'an so24, après la morti de Honrie II, illuso laissa engager,

ainsi que plunieurs autres égéques, par Corticton, duc de la basse Lorraine, à s'opposer à l'élection que les princes saxons resient faite de Contad le Salique, pour remplir le trone de Germanie. Mais bientôt après i il reconnut ce prince i et nous voyons qu'en cette même année von 4; il assista à la diète que Conrad tint in Ains-lai-Chapeller Il couronna même, en 1028, dans cette ville, roi des Romains, Henri, fils de Courad. Ce prélat finit ses jours de abisont 1035, vet fut inhumé dans la collégiale des spokes mulil avait fundee. Le nouveau Gallin christiana met sa morten res6, fondé sur une inscription trouvée dans son tombem Alan 1648, et rapportée par Gelènius. Mais comme on y spute Madiction XV au lieu de l'indiction IV, qui confait cette année; en paraît que de monument a été mai lu. Il est dalleurs cortain que le successeur de Pellogrin assista, le 25 mai 1836 de la dédicace de l'église de Paderborne Pellegrinuest compté au nombre des saints qui ont rempli le siège de Cologne: Mais: mai kistorien n'est ontré dans le détail de ses vertuant from a constraint of the state of t

Pollegoin est le premier erchevêque de Colegnequi a porté le titre d'archiohanneller d'Italie, comme en le voit par des chartes de 2032, 2033, 2035 et 2036. (Ughelli, Ital. Sac., tom. II, p. 165, tom. V, p. 149; Murat., Antiq. Mai., tom. I, p. 596, tom. VI, p. 51.) Gundling, p. 457, a imprimé un diplôme dont la souscription, porté : Hermanus sacri palotic cancellarius vice Pellegrini archiepiscopi et archicancellarii recognovit; ce qui prouve qu'i Hermani, qui suit, energant l'office de vice-chancellari de palais, en Italie, avant de salccéder à Pellegra.

# THE PART PRESMANTIL

A. 20.35 5 A GO STANKE BY THE P 1036. Hannan year Marinan, surnomme un Plaux et LE NOBLE, archidisore de Cologne, fils d'Exon, comte palatin et peut-tilagepar Mathilde, su mère, de l'empereur Otton il, parvint de l'animo 2006, à l'archevêché de Cologne. L'animo 48; ses parents!, exités par lui , marchent contre Thierri IV; conte de flollande, pour venger la most de son frère que ce comta avais! tué malheurousement dans un tournoi. Les conlédérés premient Dordrecht, qui est presque aussitôt repris par le comte. Voila ce que s'accordent à raconter deux antagonistes : M. Dujardia et M. Cerisier. Mais le silence de la chronique d'Egmond sur oè meurire et ses suites nous rend très-suspect ce recit. La même année : Herman accompagna l'empereur Henri dans son expedition contre le comte de Flandre et le duc de Lothier. Il recut , l'année suivante 1049, à Cologne, ie pape Loon AX avec l'empereur Henri III. Ayant ensuite

accompagné Léon à Mayence, Her assista a pcile gu ême aunée. 1051 y tint au mois de novembre de la haptisa, aux fêtes de Paques, le princ L'an 1054, le 17 juillet, il iit, à Aix-Henri, fils de Chapelle, la co du couronnement de ce jeune prince Liupold, archevêque de Mayeaue ja qui ute for dait comme primata eut peine à lub en ce il fut obligé de se plier à l'autemité de l'empereur, qui voul dit. Lambert d'Aschaffenbourg, moure fut Henman qui co ronnat som fils, et par consideration poun lla naissance de q ' prélat, et parcaque la cérémonie devait et faire dans metivill dependante de sa métropole. (Ohr. als Rantola) Etappe des mi racles de saint Udalnic, évêque d'Angsbourg , sulont quelques Luns s'étaient indpérés isur-lui-même. Hermandique lettes fête sidans, son diordes et l'assignatau 4 juillets Ses infirmités ne dui permettant plus d'exercerises scinctions vill poit pour coadjuteur Annony que l'empercur dui, avait envoyé clost, selon d'autres , il prédit seulement qu'Amon deviendent sou suc-- gesseur. Ce prellat mounutile sp eurle et février 1056 (p. st.). Il paraît a disentiles auteurs du nouveau. Gallia schrist., qu'Herman jount de la dignité d'archichancelier du royauma d'Italie, ... comme l'archevêque de Mayence de la même, digniséign Alemagney et, celuj de Trèves dans les Gaules Cela sest, certain, et, depuis Polleggin, les archevêques de Cologne se sont touinjours; qualifiés, aiusi, quoiqu'ils n'eussent auguné let admais is seulemental'usige en leur faveusous, en en entereur si re the property of the state of th erre. oblige de ! . it une conference MONNAG orre sur l'enorme de de March & Cherry · ; · (k. 1. 70 1056 ANNON, allemand, c'est-àndire angles, de anaion, frere de Werner, ou Wezilon, archevenue den diagrichouse, set prévôt de l'église de Goslar, compoillement personnées, ouchanceller de l'empereur Henrichlis, fut inprimé gapage prince i à l'archevêché de Cologne après la mort, d'Heiman Son anente : determina le choix da monarque entre plusious sujeta quon · lui avait présentés. Avant d'embrasser, l'état pégglésigetique, Annon avait suivi le partir des lapmes al Anno opples maternel, chanoine de Bamberg, le retirante iccum milice ipqui l'enger dans celle de lesus-Christ. Ibservitidans cellers i aung autantet plus d'ardeur que dans la primière de lempgroup, instruit de see talents, et ide sa ivertille de fit inditigrantiffe idealy, pour edifier sa cour et laire usage de ses conseils. Ampen génoudit ai parlattement aux vuosindentlienti ma qu'il printi ne punyon mieux faire que de la placer enn la siège vacantudes béglise de Cologne : he prelati partit mour sa destination aussitot après

melt recuillinvestiture, et fut sacré dans son église métropolitaine, le 8 mars de l'anvio56. Son premier soin fet de connaltre d'état de son troupean par une visite exacte de son diottes il trouva de grands abus dons le clergé et dans le pupley et son zèle n'omit men pour le réformen Le jeune, l'aumone, la prière, les exhartations publiques et particulières, la dougeur ; la patience ; et quelquefois aussi la sévérité. furent les principaux moyens qu'il employa pour rétablir, dinsisoni delise, la purette des moeurs et l'observance de la distipline. Dieu benit ses travaux. Dans un concile qu'il tint à Cologne, l'an 1057, et buquel présida la pape Victor II., il ili dresser des réglements salutaires qui curent leur exécution. · les monastères, de sai dépendance reprinent des austérités de la règle qu'ils avaient abandonnées: il en fonda cinq nou-'resmi dont de principal fut l'abbaye de Siegberg, au pays de Bergade laquelle di fitulai dédicace en robbi-Mais voici un trait de la vie d'Annon, qu'il n'est par aisé de justifier en matuRichensey veuve de Micislas II., roi de Pologne, avait donné. Pan 1056, la terre de Clotten à l'abbaye de Braunweller. Annon; sans égard pour les intentions de la reine. transporta vi de son autorité, cette terre à l'église de Sainte-Marie des Begres qu'il avait fait bâtir près de Cologne (aujourd'bul dans la ville). Henri I, comte palatin, avoué de Braunweilers et pasent de Richense, revendique cette terre pour l'abbaye commise à sa garde. Mais il gâta la bonte de sa cause par la violence de ses procédés. Ils furent tels, que le prélat se crut obligé de l'excommunier. Ce coup atterra le comte. Il eut une conférence avec Annon, qui lui parla avec tant de force sur l'énormité de sa conduite, qu'il abandonna tout pour aller se renfermer dans l'abbaye de Gorze. Mais après y avoir passé engiron trois ans, le regret le prit, et il nevint comme un fureux assièges l'archevêque dans Cologue. La brave résistance que firme les habitants, rendit inutiles ses efforts. Get. échec hircants uno alienation d'esprit totale, qui obligea de le renferment (Noys les courtes palatins.) Quelques uns blament aussi le conduite qu'Annon tinte l'égard de l'impératrice Agnès. Charge par les dernières volontés de Henri III, en 1056, de l'éducation de son fils. Henri IV, qu'il laissait en bas âge. Annoir avait remis le jeune prince entre les mains de sa mère, princesse sage et vertueuse Mais : l'au 1962, mécontent de la voir gouvernée par Monri, évêque d'Augsbourg, il lui enleva son fils par stratageme (Lambers. Schafnab.), et se mit à la tête des affaires. Il est vertain que le conseil d'Agnès avait conservé béaucoup de l'esprit de despotisme par lequel s'était gouverné son époux Annon tácha de régler la conduite de son XV.

pupille sur des principes plus équitables et plus modérés: Tant que Henri fut docile aux leçons du prélat, l'ordre et la paix régnèrent dans l'empire. Mais bientôt ses passions, prenant le dessus, lui firent secouer l'autorité de ce mentor. Il y eut entre eux plusieurs alternatives de brouilleries et de réconciliations, qui aboutirent enfin, de la part de Henri, à chasser entièrement le prélat de sa cour (x). Adalbert, archevêque de Brême, dont les vertus elaient obscurcies par l'ambition et l'envie de dominer, s'était insinité dans l'esprit du jeune prince en flatrant ses inclinations, et était parvenu à se rendre maltre du gouvernement! Annon ne se wit pas supplante same dépit. Adalbert, après 'avoir, en vain, "essaye de l'adoudir, mit toute son application à indisposer l'esprit de Henri contre tal. Il y reussit de manière que, dans les fêtes de Paques de l'an vois, ce prince était résolu de poursuivre Annon les arms à la main, si l'impératrice 'Agnès, apprenant le trouble qui végnat à la cour de son fils, n'eut mis tous ses soms pour y retables lecalme. Mais le faste et l'insolence de l'archeveque de Brome croissant de jour en jour, Annon et l'archeteque de Mayence prirent le parti de convoquer à Tribur, au commencement de vo66, une diète générale de l'empire. On y examina la conduite d'A. dalbert, et il fut résolu d'un commun avis de déclaren air roi que, dans un' terme marque, il ent à congédier ce ministre ou à se démettre de la royauté. Henri, voligé de plier, chasa de sa cour Adalbert , et rendit l'administration des affaires à Parchevêque de Cologne en lui associant celui de Mayenne.

Annon, 'avant sa disgrace, s'était déglare, domine la cour impétiale et la plupart des évêques de Germunie, nouve le pape Alexandre II; sur ce qu'il avalute et et instants sans le consentement du roi. Par cette vaison, il favorise de parit de l'antipape Cadalous, que l'impératrice et som éconseit avaient opposé sous le nom d'Homories au pape Alexandre Ansistiffabandonna biento après; car ce fut lut qui procurs, l'anteoèz, la tenue du concile d'Osbor, ou cet antipape fut condanne. Après avoir récouvé la faveur du prince, Annon fut emoyé à flome, l'anticot, pour travailler à mettre fin au schisme il prit en passant Godelroi, marquis de Poscane; et étant arrivé avec lui à Rome, il parla ainsi du pape » « Commont ence,

<sup>(1)</sup> En saisant les affaires du prince, il n'avait pas oublié les siennes, et nous voyons, par un diplome de Henri, daté du mois de juillet 1063, qu'il avait obtenu de lui la neuvième partie de l'argent qu'il avait dans ses, cosses : Nonam perunte sue partem indecumque acquisilam. (Actà Acast. Pistat., tome III, page 185.)

» mon frère Alexandre, que yous avez accepté le pontificat e sans les ordres du roi mon maître? car il y a très-long-tems \* que nos rois sont en possession de ce droit, qu'on ne puisse y creer des papes sans leun consentement ». Il fit ensuite une longue énumération des patrices, des empereurs et des rois selon l'ordre et la volonté desquels on avait fait plusieurs papes : à quoi l'archidiacre Hildebrand répondit que les princes ne devaient point se mêler de l'élection des papes, et cita sur cela plusieurs, pères, et, plusieurs, conciles, principalement celui de Rome sous, Nicolas II y ce qui fit voir, suivant la remarque de Maimbourg, qu'il ne parlait que de l'élection précisement et de la demande du clergé et du peuple, et non de l'intronisation, laquelle , selou ce concile, ne peut se faire que du consentementi de l'empereur. L'archevêque ne répliqua rien ; mais il ne laissa pas selon l'ordre qu'il en avait de prier le pape de conveguer un concile sice qui fut accordé., Cent treize évêques, en effet, s'assemblement, la même année, à Mantoue pour examiner le drait des desus contendants. Annon fut du nombre, et se déclara pour Alexandre.

L'archevêque de Cologne continua de partagerla faveur de la cour anec l'archevêque, de Mayence. Ces deux, prélais, suivant l'historien du prémier, gouvernèrent l'état avec la concorde la plus intime set leiplus noble désintéressement. Mais Lambert d'Aschaffenboung rapporte une anecdote qui me confirme pas bouraessit oet elageria d'ancioza, dit-il, les archevêques de " Cologne et de Mayence, avec l'évêque de Bamberg, ayant · été stités : à cRome pan le pape Alexandre, ; ce poquise leur \* reprocha dimement qu'ils vendaient en vrais simoniaques les a orden osacrés, communiquaient, indifféremment, avec ceux \* qui les acheteicot, et leur imposaient même, les mains. Ce " queces prélats ayant promis de ne plus faire désormais, il " les rantova en paix dans leurs églises. " Lambert était-il bien outealminformen, c'est, ce que nous ne pouvons décider. Adalbertuskependants travaillait à rentrer dans le poste dont il était décha. La auceès de ses démarches aurpassa ses espécances. Il recouvra la faveur du prince au point qu'il ne lui manqua que le titre de roi, toute l'autorité, royale étant entre ses mains. Annen, nongédié, se retira dans son église, et laissa le champ libre à son rival. Mais l'abus que celui-ei fit de son crédit excita de nouveaux murmures dans toute l'Allemagne. Ils ne furent P<sup>25</sup> de longue durée. La mort qui surprit Adalbert, en 1072 . les fit cesser. Alors, pressé par les prières des grands, Henri rappela l'archevêque de Cologne, et , à force de prières, l'en-828ea à reprendre le timon des affaires.

Elles changerent de face entre ses mains Lambert d'Aschaf-

fenbourg confirme ici tout ce que dit à l'avantage du nouveat ministère d'Annon, l'auteur de sa vie. Mais le prince, étant revenu à son naturel vicieux, fit divers actes contraires à la justice et au bien de l'état, qui déferminerent Annon à demander son congé. Pour éviter une rupture ouverte, il prétent son grand age qui ne lui permettait plus de vaquer aux affaires publiques. Le roi lui accorda sans peine sa demande l'an 1073, ravi d'être délivre d'un pédagogue dont la sévérité tenait en bride ses passions. Elles prirent un cours libre après le départ d'Annon, et précipitérent le malheureux prince dans toutes sortes de crimes. Il herissa de châteaux la Saxe et la Thuringe pour contenir les peuples de ces provinces qu'il foulait par ses exactions. Précaution vaine! Les Saxons et les Thuringiens, excédés de mauvais traîtements, en vintent à une rebellion buverte, que le pape Grégoire VII , suivant le bruit public , favorisit sous main. Annon fut envoyé deux fois par le voi , savoir y en 1073 seul, et en 1074, avec les autres princes du Nimy pour conférer avec les chefs des révoltés! Mais l'esposé que culti-ci firent de leurs griefs fut si touchant', qu'il fut décide en pleine diete que si le toi ne se mettait en devoir de les satisfaire. on le déposerait et on en mettrait un autre en sa place. Lambert. Schufnab., pag 1363-867.) Pour étuder ce dééret : Henri députa de nouveau l'archeveque de Cologne aux Sanone ; afin d'empêcher la destruction de ses châteaux. Mais le prélatifrajant point réussi dans sa négociation, le moi s'en prit à lui et résolut de le traiter lui-même en rebelle. L'aventure suivante lui en fournit une belle occasion. Les officiers da prélat avaient saisi (l'on ignore sous quel prétexte) le vaisseau d'un riche marchand. Celui-ci sonne aussitôt l'alarme et met touce la ville en émeute. On court au palais; Annon n'a que le temb de s'enfuir. emporté par ses gens dans son église, dont ils barrichdent sussitôt les portes. Les séditieux étant près de les enfoncer pil s'échappe de l'église et de la ville par des issues secrètes, et va chercher affleurs une retraite. Annoh revient en forces quatre jours après, la Cologne. Ses gens, à son insu, le vengent des outrages qu'il avait reçus , par le pillage de la ville en diantres mauvais traitements faits aux/citoyens, sans égaire pour le pardon que le prélet aveit promis aux coupables. Land l'andré l'

Le roi ne fut pas plutôt informe de de désordre, qu'ils achemina vers Cologne, à la tête d'une armée, dans le dessein de venger les habitants sur la personne de leur archevêque. Mais les députés qu'Annon lui envoya, suspendirent sa colère par l'exposé fidèle qu'ils lui firent de l'étai des choses et des dispositions du prélat. Arrivé à Cologne, il est un tentretien avec Annon qui achevade le désarmer. (Lambr Schafnus; pp. 872-376.)

Depuis ce tems, Annon vécut retiré à l'abbave de Siegberg, d'où il ne sortait guère sans une nécessité indispensable. Sa santé l'ayant obligé de retourner à Cologne, il y mourut dans l'exercice de toptes les vertus, chrétiennes, et à la suite d'une longue maladie, le 4 décembre de l'an 1075, suivant Lambert d'Aschaffenbourg, auteur contemporain, et préférable à la chronique de Liége, qui met cet événement en 1076, et aux chroniques de Hildesheim et de Wustzbourg , qui le rapportent à l'année suivante. Le corps d'Annon, inhumé à Siegberg, fut, levé de terre et exposé à la vénération publique, cent huit ans après sa mort, compse nous le marquerons plus implement, à l'ani i 183. Les auteurs du nouveau Gall. christ. pronvent qu'il avait été, archichanceller de l'église, romaine. par une bulle d'Alexandre II, en faveur du manastère de Vendome và la fin de laquelle on lit : Scriptum per manus Rainerii subdiaconicet carecellarii, vice domini Annonis arch., VIII idus. 

Malgré les éloges dont Lambort d'Aschaffenbourg comble Annonpril me pout s'empêcher de dire qu'il était prompt à se facher renguil exhalait en foires sa mauvaise humeur contre ceux qui en étaient l'objett G'est le seul défaut qu'il seconnaisse en lui stodont il faisait, lui-même l'aveu. Mais on a eu lieu d'en faire remarquer d'autres dans de prélat d'ailleuss très-recurs mandebles.

# 29. 49 cm 6 by a mark mark of the order of the contraction

Bushing sections is already to company for I 1076. HILDOUPE ou HILDEBALDE, changine de Goslar, et chapelain de la cour. Interprésenté aux députés de Cologne pour leur archeveque, par l'empereur Henri, IV., tenant, sai cour, à Goder, aux fâtes de Noëla topo Mais ces quelités de coups, et. d'espritant deun paraissant part répondre à ne poste éminent. ils s'excusèrent de ne pouvoir l'agréer; sur quot l'empegeur les renvoyad la mi-Caréme a protestant qu'ils un auraient point d'autre archevêque. Trois cleros et quelques nobles de Cologne. clautireugros dans le terme marqué, consentirent , par timidité, à la numination d'Hildolfete que l'empereur ammena, aussitôt à Cologne noù il le fit sacrempar Guillaume , évilque d'Utrecht, (Lambert Schafnab, pp. 402-4052) La pape Chégoire VII ng laissa pas'impuni l'attachement d'Mildolfe à l'empereur. Il le trappa d'excommunication avec les autres adhérents de ce prince. qui lui-mêmei le congédia dans la diète de Tribur, tenue le 16 octobre 1076. ( Ibid. p. 408.) Hildolfe ne laissa pas toutetois de sermaintenir (, dui moins encore quelques, appées, seur son siège. La bingraphe de Stint-Annor (leffly d. 20) fait mention d'un concide qu'il sipt à Cologne il sa 1077, et qui se trouve consigné dans la collection des conciles d'Allemagne; t. III, p. 187. L'auteur de la vie de saint Wolphelme, abbé de Braunweiler, dit que, ne trouvant point Hildolfe disposé à lai faire rendre Palleu de Clotten, qu'Anmon un avait enlevé pour le transporter au chapitre de Sainte-Marie des Degrés, cet abbé se tourna de côté do pape Grégoire VII, qui en écrivir à Hildolfe, l'appelant son cher fils dans sa lettre; ce qu'il n'ent pas sait; s'il ent alors termé e prélat pour excommuné. (Bolland., t. III, april. p. 81) Pittéliffe mouret, suivant la chronique de Saint-Pantaléon, l'an 1079; et Gelenius fixe le jour de sa mort au 20 juillet. Il testidir, qu'il n'était plus archevêque en 1080, comme en fait foi un diplôme de Sigevin, son autoesseur, daté du'il 8 février de cette année, prime érdinations sum anno! (Kremer, academs Beifie) "t. III, p. 20.)

for all the state of the state

a cherge et un la c

rogg. Signvin; on Segnen, die dussi Segnen, archidiscre de l'eghise cathédrate de Cologne, devint le successeur d'Hildolfe, en 1079: Saint-Annon, à raisen de sa candeau, Mappriait un vrai istaclite; et aveit, dit-on, predit qu'il lui sucotherave: ( Fitti Annonis thid; 1. 11, c? 7! et 1. 111, ce. 151) 800 #inchement pour d'empereur Henri PV du attira la disgrece de Grégoire VIII. Il tint, le 2d avril 1083 y un concile pour établir la trève de Dieu. Le résultat de cette assembles à été public par M. Mœser, entre les preuves de son histoire d'Osnabruck; toll 3 m. Br. Sigevin assista; Pan 1085, pourtle jour après Paques à l'assemblee de Mayence, où les Schismatiques renouvelèrent! la sentence d'excommunication contre Grégoire VIII Ce pape, pour se venger, priva de ses privilégés l'église de Cologne; mais il ne put ôter à Sigevin le titre d'archichantefler de l'empire en Italie ( Ital Sucra ; t. 1914 p. 420) Sigevin montatile 14 mai de l'ani 1089, suivant le néchologe de l'église de Cologne: le 81 de cermois isolon d'autres 4 Gull. Chr. no., 16:141 Peol. 670. Gundling, d'après Segitturius, edit qu'il fut tué la veille de Noël avet deux autres étéques à la haraille de Glinchen; en Thuringe, domiée entre llempereur et le marquis Egbert ? ce qui est encore appuyé de la petite chionique d'Halberstadt. (Apud Leibnitt, t. II., p. angla le la Treated it seems for the Tilly or Er Same of said of the

or I pour I being a HEMMAH motor suivance, or example of the series of t

1089. HERMAN, surnommé LE Richer fut le successiur de Sigevin dans le siège de Cologne de les fils, réclon tous les modernes de Henri les Grass, de cude Sangueur de Museur et de Gertruite, et frère de Richense, qui devint femme de l'empereur Lothaire II. Mais M. Kremer (Academ. Beitr., t. III, p. 21) produit un diplôme de ce prélat, dans lequel il appelle Gérard, comte de Hocstadt, son frère; ce qui rend au moina douteuse leur opinion. L'an 1092, il sacra, le 1er, février, Othert, évêque de Liége. Il couronna, le 6 janvier 1099, dans Aix-la-Chapelle, le jeune prince Henri V, roi des Romains, et mourut le 21 ou le 30 novembre de la même aimée. Som inhumation se fit à Siegherg.

# frédéric I.

The state of the s

the safe

with the control of t 1699. FRÉDÉRIC, originaire du château de Schwarzerbourgs en Saxe, et frère d'Engilbert, marquis de Frioul et duc de Carinthie, et d'Hartwick I, évêque de Ratisbonne, fut nommé archevêque de Cologne par l'empereur Henri IV, à la demande du clergé et du peuple, l'an 1099, et non pas 1101, comme emirron don Morkens. On le voit en effet comme archerêque de Cologne, parmi les témoins d'une charte de Jean . evêque de Spire, datée du 6 janvier de l'an 1100. (Acta. Acads Palat., t. HI., p. 279.) Ge fut un prélat vigoureus et dont on n'affaqua, pas des droits et les possessions impunément. L'an 1102, il reposser Frédéric, comte en Westphalie, qui était venu faire des courses sur les terres de Cologne, le poursuivit chezduket assiéges son château d'Arnsberg, qu'il prit d'assaut. Il alla joindre ensuite l'empereur occupé à réduire le duc de limbourg, et fit avec lui le siège de la capitale de ce duches l'eut, l'année suivante, aver l'archevêque de Magdebourg une guerre encore plus vive pour la défense de l'empereur. (Marten. Ampl. Coll., t. I. Proef. p. 37.) Mais dans la diète de Mayence, ouverte à Noël 1105 (n. st.), il abandonna le parti de ce prince conclut avec toute l'assemblée à sa déposition et souffrit qu'on le députât avec l'archevêque de Mayence pouc aller lai rademander les. ornements impériaux. Il fortifia, l'an 1109 - Andernac, et, y éleva une citadelle pour mettre de ce côté-la ses domaines en streté. Il excommunia, la même année. Burchard que de roi Henri V avair mis de force sur le siege de Munster , où il se maintenait au mépris de l'interdit que le cardinal d'Alsace, légat du saint siège, lui avait fait signifier. L'an 1110, il partit, vers le mois de décembre, avec le roi Henri pour l'Italie, et fut présent, l'année suivante, à son couronnement impérial, qui se fit à Rome le 13 avril.

Prédérie se refroidit d'an 1112, centers l'empereur, après aveir requile décrets du contile de Latran contre les investitures. Il couronne néanmoins, en 1114, l'impératrice Mathilde à

Mayence. Mais, après cette cérémonie, on le vit hautenent se déclarer contre l'appeneur. Ligue avec les seigneurs saxons, il eut part, l'année suivante, à la bataille gagnée sur ce prince à Welphesholz. Ce fut encore sur la fin de cette année, suivant l'annaliste saxon, qu'il excommunia l'empereur pans un concile tenu à Cologne; ce qui lui mérita une lettre d'approbation du pape (Pez., Cod. Dipl. Hist. Epist., part. 1, n. 85, p. 300..) Il paraft que cette assemblée se tint après le dépar de Henri pour l'Italie, où il était alle pour recueillir la succession de la comtesse Mathilde, dont il voulait, comme heritier légitime, répéter par la voie des armes, les vastes do-maines qu'elle avait légues au saint siège. Frédéric ne laissa 'pas l'empereur tranquille en Halie. Il écrivit, l'an Tri7, aux Milanais pour les exhorter à secouer le joug de ce printe achismatique; qui faisait la guerre à l'église. D. Marlenie, grand panegyriste de Frédéric, conjecture de la que les Milanais chasserent l'empereur de leurs murs. (Ampl. Coll., t. l, Prof. p. 38. ) L'an 1119, le legat Conon, ayant assemble un concile à Cologne, y publis l'excommunication prononcte contre ce prince par le pape Gelase II. Au mois d'octobre de la même année, Frédéric envoya des députes an contile de Reims, assemblé et présidé par le pape Calliste II. Orderic Vital dit qu'ils remirent entre les mains du pontife, le fils de Pierre de Léon, que Frédéric tenait en otage, jeune homme, ajoute-t il, tres-bien vetu, mais noir, mal fait, et plus sem-blable à un sarrasin et à un juit, qua un chretien, te qui it rire toute l'assemblée. La chronique de Saint-Pantaleon dit su cette année (p. 927) que l'empereur vint à Cologne, où il fut hien reçu en l'absence de l'archevêque, lequel, à son rétour, mit la ville en interdit.

Frédéric approuva, l'an 1122, dans la diète de Worms, la réconciliation de l'empereur avec le saint siège. Il sacrà, l'année suivante, Albéron, évêque de Liège, après avoir rejeté, pour la seconde fois, Alexandre, usurpateur de ce siège, li couronna, l'an 1125, le 13 septembre, dans Aix-la-Chapelle, et non pas à Cologne, comme le marque la chronique de Saint-Pantaléon, l'empereur Lothaire II avec Rûchense, sa fémme. Mais il était brouillé, l'an 1127, avec ce prince, pisqu'à lui faire la guerre, et ne se réconcilia avec lui qu'à l'assemblée de Corvei tenue le 16 mai 1129. (Annal Saxa, pp. 602 et seq.) Ce prélat mourut, le 25 octobre 1131, dans le château de Wolckenberg qu'il-avait bâti, et fut inhumé à l'abbaye de Siegberg. Il faisait une singulière estime du célèbre Rupert, abbé de Tuits, et l'engages à composer plusieurs de ses traités.

# BRUNON II DE BERG.

1131. Baunon, fils d'Adolfe III, comte de Berg, prevôt de Saint-Gereon de Cologne, et de Coblentz, fut placé sur le siège de cette église , par la faveur de l'empereur Lothaire, au préjudice de Godefroi , prévot de Sanjen, que le clergé et le peuple avaient canoniquement elu. Il avait refuse, deux ans auparavant, pour des causes secrètes, latentes causas protendens, l'archeyeche de Trèves qu'on lui avait offert (Gesta. Trevii. Archien c. 131); après quoi il était retourné en France pour achever le cours de ses atudes qu'il y avait commencées. Ce fut de là que ses parents le firent revenir pour lui faire avoir l'aicheveche de Cologne, La vie mondaine et licencieuse qu'il avait menée jusqu'alors pipe le rendait, guere propre à l'épisconsultate sentant lui-même, et presse par les remords de sa consultate, all consultate par les parti qu'il aueit a prendre. Le saint homme, n'osant rien décider, le renvoya de vive voix et de concerter une acceptation ou un refus sur l'empsé qu'il ferait en détail de l'était de son ame. On ne sait point l'avis, que lei donna saint Norbert, mais à le jour de not de la même anné, i sur, il sut sacré par le cadinal legat, france de l'Alles de la mache de la mache anné, i sur, il sut sacré par le cadinal legat, érequel de Palestrine. Peu de Jours après il écuvit à saint Bettard pour lui faire quelque demande. L'abbé de Claireaux dans sacréponse après lui avoir marque qu'il avoir fait ce qu'il souhaitait de lui, tache de lui inspirer une grande frayeur sur le fardead dont il est charge. Il lui ecrivit encore une troisième lettre pour l'exciter à torriger, avec un zele mélé de discrétion, les vices de son peuple. Brunon accompagna, l'an 1136, l'empereur dans son expedition d'Italie, Il 19, trouva son tombeau, étant mort subitément à Trani, le 20 mai de l'année suivante. On l'enterra avec pompe dans l'eglise de Saint-Nisully de Bari, Mais, l'anitagy, Roger, roi de Sicile, s'étant medu maître de Bari, fit exhumer son cadayre de même que celui du duc Ranulfe, et les fit trainer juhumainement par es carrefours. Gelenius pretend que celui de Bruhon fut rapporte en uite, en Allemagne. Otton de Frisingue dit que ce prelatentait fort verse dans les lettres.

nedo el sach prit stelle sponnelle con control a sur Hugues, DE SPONNELLE CONTROL

doyen de l'égliss métropolitaine de Cologne, était en Italie à la suite de l'empereur, lorsque Brunon mourut. Lothaire XV.

aussitôt le nomina pour rémplacer le défunt, of se choix sut approuvé du pape Innocent II, qui sacra Hugues et lui donna le pallium. Le colergé et le peuple de Cologne, apprisent, avec joie cette nomination. Mais, au bout de quatre semajues, Hugues mourut, le 1°1, juillet, à Melfe, d'une saignée, saite à contre-tems.

#### 

Lucio 45 45 Garage 15:14 Ath. 1:35. 1138, Annoia prévôt de Saint-André de Cologne qu'on fait, sans fondement, fils de Henri, comte de Gueldre, succéda, vers le commoncement de llan, a 138, au plus, tard, à Mugues, dans le siège de Cologne. Au Carême de cette année, il concourut, dans la diète de Coblentz, à l'election du mi Conrad de Suaba; et l'ayant accompagné à Aix-la-Chapelle, il assista à sou couronnement, qu'il ne put faire, par, lui-même, parce qu'il n'ayait pas encore recu le pallium, L'aguation at commencement de janvier, il recut à Cologne saint Beroard, qui revenait de la diète de Spine, où al avait prêché la croisade pendant les fêtes de Noël. Le saint abbé célébra la messe le res dimanche de ce mois, dans la cathédrale a et fat la après l'avoir célébrés, un grand nombre de miracles, suivant Larchie diagre Philippe of gut l'accompagnait, et qui en fut jupiden térmoins. Le prélat couronna, le 30 mars de la même cannés. dans l'église d'Alx-la-Chapelle , le jeune Heuri, dits du roi Conrad, nouvellement che roi des Romains, à Francfort all fit, le 30 août suivant, la cérémonie de lever, de terre le corps de saint Héribert, l'un de ses prédécesseurs, fondateur du monastère de Tuits, où il était inhumé. Trois ou quatre mois après, il reçut à Cologne le pane Rugène et le gonduisit à Trèves. Mais, l'année suivante, m'hyant point compara que concile de Ruins, où il était appelé, il y fut interdit par ce pape, tant pour son absence quet pour sa négligence à nemplir les sonetions de son ministère. Eugène sut même angie de le déposer; mais il en sut détourné par la crainte que pue de la crainte que pue le crainte de la crainte de déposition, l'empereur Conrad étant pour lors à la croisade, n'excitat quelque trouble dans l'empire. C'est ce qu'il mande par sa lettre, du 28 novembre 114941à Conrad, qui, à sou retour, avait intercédé, mais en vain, pour le prélat. Arnold s'étant rendu , l'année suivante, à Rome, malgré son grand âge et ses infirmités, ne put lui-même fléchir le pontife, qui le renvoya comme il était venu. (Martenne, ampl. Coll., t. 11, Prof. p. 31.) Il ne survecut pas long-tems, à ce voyage, étant mort vers le milieu de l'an 1151. Otton de Frisippue dit de lui: Vir ad emnia ecolesiastica officia et saccularia perolia inutilis.

# of SARNOLD II DE WEDA OU WIED,

'115ir. Announ II, frère de Burchard et de Louis, comtes de Weday prévot de la cathédrale de Cologne, ichancelier de l'empéreut Contud, fut éld, l'atrundu, pour remplir le siège de Cologne après la mort d'Arnold I. Mais il refusa d'aquiescer à son élection, jusqu'à l'arrivée de Conrad, qui lui sut gré de ce délai. Etant alle trouver ce prince, il fut ramené par lui à Cologne; introdisé; avant le mois d'août, dans l'église metropolitainel; malgré su réglamation, et investa des régales à la namere accoutumée. Sur la fin de la même année, il partit pour Rome, ou le pape Engène le sacra et lui donna le pallium. avec une buille par laquelle il le déclarait exempt de la juridice. tion de tout primat et soumis immédiatement que pontife romath util conservait le droit de sagrer dans, sa province le roi de Germanie, lui accordait la première place après lui, ou sea légats, dans les conciles qui se tiendraient dans son ressort, et enfin, feglait qu'il y aurait sopt prêtres cardinaux dans l'égliso métropolitaine de Cologne vausquels il accoordait le privilège exclusif de rélébrer aux deux autels principaus de outre église dans les settes solemelles, den mière et en dalmatique, avec sutanti de diacres et de sous diapres. Ce diplôme est du 8 janvier 11/15 111 (v. st.) Le 9 mars servant y il sacra et courbnna dans l'église d'Aix-la-Chapelle , le roi Frédéric I. L'an 1254, il fut envoyé par ce prince, en qualité d'ambassadour, au pape Adrien, pour traiter avec lui de son couronnement impérial : cérémonid qui soult l'e 18 juin de l'année suivante, à Rome, et à laquelle 255 Ha Hothe prelat. Dans physicus diplômes que Frédéric fit expédier dans le cours de covoyage, l'archevêque Arnold est qualific archichancelier. De retour chez lui, il y mourne le 14 mai de l'an 1156, et fut enterré dans l'église de Saint-Clément de Rindorp, près de Bonn, qu'il avait fondée avec un monastère de filles pour la desservir. Ce fut ma prélat d'une Prodence rare, d'une probité à l'épreuve, et d'une grande fent note pour la défense de ses droits Barrier

## TRÉDÉRIC H. DE BERG. of water of the comment

; .´:

1196. PRÉDÉRIC, fils d'Adolfe IV, comte de Berg etifrère d'Engilbert; successeur d'Auloife, prévot de Saint-Georges de Cologne, fut élu archevêque par les chanoines de la cathédrale . tamlis que les prévôts et abbés donnèrent-leurs voix à Gérard. prevot de Bonn! Les deux partis étant venus trouver, au mois de juiller, l'empereur Frédéric dans son samp de Bavière, plais

dèrent leur cause devant lui peodant trois jours. Le jugement fut renvoyé à la cour que le prince devait tenir à Batisbonne, et là, après une nouvelle discussion, le diége, de l'avia du légat, des prélats et des spigneurs qui étaient présents, fut adjugé, dans le mois de septembre 1 156 à Frédéric. (Otto Frising) La grande chronique belgique, et Levolde, assurect que les voix des juges furent achetées à prix d'augent. Quei qu'il en soit, Frédéric., après avoir, reçu du ppinhinvestiture : partit pour Rome, où il recut la consecration et le mullium des mains du pape Adrien... L'an. 1.158, il fit un nouveau royage en Italie avec l'empereur sont mourut à Pavie, d'une chuto de cheval, le 25 septembre de la même aunée. (Chron. S. Pantalean, pas 1928) Son corps fut rapporté en Allemagne, et inhamé dans le monastère du Vieux-Mont, auprès de colui de l'archevêque Brunos. someonicle, and mark in the conservation e egilse, c. mir. 1

# RENAUD DE DASSEL

115q. RENAUD, ou REGINALD, comte de Dassel en Westmhalie , prévût d'Hildesheim, fut élu par le clergé de Cologne tandis qu'il était en Italie à la suite de l'empereut, paper-succéder à l'archevêque Erédéric dans lessiège de Cologne. (Change S. Pana telegie, pag. 939.) Il avait fait lecture en pleine diète. L'an 1 157 , sides lettres du pape Adrien à l'empereur i qui figent l'origine de leur rupture . et les avait interprétées assez, fidèlement. Le pape, neanmoins, se plaignit qu'il avait outrage, ses légats, porteurs de ses lettres, et vomi des blasphemes contra le saint siège. Mais l'empereur, malgré cela i l'annen suivante, l'envoya devant, lui , vers Adrien , avec Otton , comte palatia , pour s'expliquer avec ce page. Ces deux ambassadeurs conduit sirent: leur negociation avec tant, de sagesse et de gesconspection, qu'ils vincent à bout de rétablir la concorde jentre le sacerdoce et l'empire. Aussi mayaient ; ils pas, dit Radgyric, beurs égaux, pour les grâces entécieures (, pour la moblesse du sang, pour la prudence, la sagacité d'esprit, la facilité de parler, l'etendue des lumières. La fermete d'amen l'amoud du travail, la probité, le zèle pour le hien de l'état, : toutes qualites, ajoute-t-il, dont, ils donnérent des preuves, dans toutes les occasions. L'empereur, aussitot qu'il ent nommé Renaud à l'archevêché, de Gologne, le sit arphichancelien de l'empire, en Italie, et pous avous un diplôme de Frédéric, pour llabhage de Beaupré, donné le 16 octobre, au siège de Grème, qu'il revit en cette qualité. Dans co diplôme, il sa qualifie archevêque. tandia que sudans un autre de trofa il ne se dit qui élu de Cologne. Adrien vensit de mourir ; et les suffrages s'étant partagés sur son successeur, les uns élurent Roland, ou Alexandre III. les autres Octavien, dit Victor III. L'empereur, pour terminer la contestation, ajourna les deux contendants à comparaître au concile qu'il indiqua pour le mois de février 1160, à Pavie. Octavien s'y rendit avec cinquante évêques du nombre desquels était Renaud. L'assemblée se déclara pour Octavien, et Renaud. fut chargé de porter sa lettre synodique en France, pour y faire approuver, par le roi, les prélats et les grands, l'élection de ce pape. Mais il ne reussit pas dans cette ambassade. L'empereur. de retour en Allemagne, l'an 1162, renvoya, au-delà des: monts, l'archevêque de Cologne, avec le titre de vicaire de l'empire, pour y régler les affaires qu'il avait laissées en souffrance: (Ploerb. Morena, tone I, Scr. Bransoile., pag. 839.) C'est dans ce voyage qu'il obtint les corps des trois mages pour son eglise, comme le marquent Otton de Saint-Blaise et Dodechin, auteurs contemporains, et pon pas en 1164, ainsi que Godefroi de Saint-Pantaleon le dit. Nous avons la lettre qu'il ecrivit aux Coloniens, par laquelle il annonce qu'il doit se mettre en route, pour son retour, le 11 juin, avec ces reliques, (Bolland, t. 111, pag. 287, no. 35.) Il arriva dans cette ville, la wille de Saint-Jacques (24 juillet). Fredéric le députa, la même antice, au roi de France, Louis le Jeone, pour s'excuser de les qu'il ne l'avait pas attendu au pont de Saint-Jean de laune lieu d'une entrevue dont ils étaient convenus.

Renaud; l'an 1154, ayant accompagné Frédéric dans un second voyage en Italie, apprit que le frère de ce prince, Conrad,
palutin du Afria, fasait le ravage dans ses terres. Il mande aussiinterprése de se mettre en devoir de repousser l'ennemi,
il fut obsi; et il s'assembla auprès d'Andernac une quantité prodigituse de tronpes qui révalurent au palatin le mal qu'il avait
fait au prélat. L'empereur, à son retour, sit cesser les hostilités;
(Godefre S: Pansal.) C'est une faute dans Collini d'avoir dit que

le palatin força le prélat à demander la paix.

L'an 1195. Renaud assista au concile de Wurtzbourg, où l'empereur s'engagea par serment à ne jamais reconnaître Ro-land (Méxandre III) pour pape, et à demeurer fidèlement attathé à Pascal, successeur d'Octavien, ainsi qu'aux successeurs que son porti lui donnerait. Ce fuit à l'instigation de Renaudique cela se fit, et ce fut par son conseil que Frédéric contraignét tous les évêques de l'assemblée, de faire le même serment. L'archevêque de Magdebourg, plus scrupuleux que les autres, pour éluder l'ordre du prince, demanda que préalablement l'archevêque de Cologne reçût les ordres et se fit sacrer, ce que celui-ut refusant, l'empereur, irrité, lui fit de grands reproches accompagnés de metaces, qui l'atterêrent, su point

qu'il fit le serment le premier, non sans répandre des larmes, et promit de recevoir les ordres et la consécration épiscopale. La même année, suivant la chronique belgique, assisté d'Alexandre, évêque de Liége, il leva de terre à Aix-la-Chapelle, en présence de Frédéric et de sa cour, les ossements de Charlemagne, les plaça dans une châsse d'argent, et mit ce prince au nombre des saints, conformement au décret de canonisation, par l'antipape Pascal. Renaud, l'année suivante, fut mis à la tête d'une ambassade que l'empereur envoya au roi d'Angleterre, pour faire la demande de Mathilde, sa fille aînée, pour le prince. Henri, fils, ainé du premier. Le monarque anglais, qui était pour lors à Westminster, fit marcher toute sa cour à la rencontre du prélat. Mais le grand-justicier, dit Raoul de Diceto, lui refusa le baiser de paix, comme à un schismatique, et après, son départ, on renversa les autels où lui et les prêtres de sa

suite avaient célébié les saints inviteres.

L'an 1166, au mois d'octobre, Renand accompagna, pour la troisième fois, l'empereur dans son espédition d'Italie, Fredéric, se disposant à se rendre à Rome pour y faire reconnaître. Pobédience de son antipape Pascal, envoya devant lui Renaud. avec un corps de troupes pour lui préparer les voies. Le prelat s'acquitta de sa commission avec zele dans foutes les villes où il passa, gagnant les unes par ses caresses et ses présents, subjuguant les autres par le pillage et l'incendie. Arrivé à Rome, il y prodigua l'or, et verifia ce mot des anciens : Rome se mettrait en vente si elle trouvait un acquereur. Le pape Alexandre p'oublia rien pour retenir les Romains dans le devoir. Mais n'ayant que la voie d'exhortation, la plupart lui échapperent, seduits, par les récompenses attachées à leur défection. Elle ne fut pas néanmoins de longue durée. Il y avait entre les Romains et les habitants de Tusculum une vieille haine qu'un accident renouvela. Les premiers, après avoir fait le dégât dans les environs de Tusculum, vinrent assieger, au mois de mai 1167, la ville, qui, ne se trouvant pas en forces pour leur resister, implora le secours de l'empereur. Occupé pour lors au siège d'Ancône, Frédéric donna ordre à Renaud de marcher à la défense des assiégés, et peu de tems après, il détacha de son armée un nouveau corps pour aller, sous la conduite de l'archévêque de Mayence, le renforcer. Renaud, se croyant alors supérieur aux ennemis, fit sur eux une sortie qui ne fut pas heureuse. Les Romains, fiers de leur avantage, osèrent, le 30 mai, lui présenter bataille. Mais ils se trouvèrent mal de leur présomption. Le prelat, étant tombé sur eux, leur tua quinze mille hontmes, selon les uns, neuf mille, suivant les autres, fit beaucoup de prisonniers, et mit le reste en fuite. Renaud, après celle victoire, alla rejoindre l'empereur, qu'il accompagna sur la fin de juillet, au siège de Rome. Frédéric, après la prise de la ville léoniné, s'y étant fait couronner le premier août, par l'antipape, avec l'impératrice, sa femme, Renaud fut présent à la cérémonie. Mais, le 14 du même mois, il fut emporté par la maladie épidémique qui s'était mise dans l'armée împériale. Ses os, après avoir été détachés des chairs, furent reportés à Cologne, et inhumés dans l'église métropolitaine. Ce prélat était doné de grandes qualités, dont il n'en fit pas toujours, comme on vient de le voir, un usage légitime. Il fit béaucoup de bien à son église, orna sa cathédrale de deux grosses tours, rebitit son palais, et fit reconstruire, pour mettre ses domaines à l'abri des hostilités, le château de Rincck, que Conad, en 1150, avait démoli.

#### PHILIPPE DE HEINSBERG.

1167. PHILIPPE, fils de Gosvin II, seigneur de Heinsberg. et de Fauquemont, et d'Adélaide de Sommersbourg, doyen de l'église de Cologne, qu'il gouvernait en l'absence de Renaud, fut élu pour lui succèder tandis qu'il était à la suite de l'empereur en Italie, avec le titre de chancelier. Cette élection fut très-agréable à Frédéric, qui l'avait recommandé par lettres aux Coloniens et à l'antipape Pascal III, parce qu'ils se flattaient qu'il servirait leur parti avec zele. Ainsi le premier ne tarda pas? de lui donner l'investiture, ni l'autre les ornements pontificaux. Il arriva, l'an 1168, le jour de l'Assomption, à Cologne. et y sut sacré, le 29 septembre suivant, par l'évêque d'Utrecht. L'année suivante, il proclama, le 6 juillet, dans la diète de Bamberg, le prince Henri, fils de l'empereur, agé de cinq ans. roi des Romains; puis l'ayant amené à Aix-la-Chapelle, il fit, le 15 août, et non le 8 juin, la cerémonie de son sacre et de son couronnement. L'an 1175, après la levée du siège d'Alexandrie de la Paille, il fut nommé pour aller traiter de la paix avec les Lombards; mais il n'y réussit pas. Il ne fut pas plus heureux dans la conference qu'il eut au nom de l'empereur avec les cardinaux, députés pour aviser avec lui aux moyens d'éteindre le schisme. Mais il travailla efficacement avec le pape Alexandre et des la première audience qu'il eut de sa sainteté, il fut convenu qu'elle s'aboucherait avec l'empereur à Venise. Ce fut là en effet, que la paix fut établie et cimentée, l'an 1177, par les serments des princes de l'empire, et spécialement colui de l'arshevegue de Cologne, qui donna l'exemple. Depuis ce tems, Philippe fit paraître beaucoup, d'attachement pour Alexandre, et ne servit pas un ingrat. Pour lui marquer son retour, ce pontife confirma, par des lettres que plusieurs cardinaux sous-

crivirent, tous les droits, privilèges et domaines dont jouissait l'église de Cologne. Henri le Lion, duc de Saxe, s'étant attire l'inimitié de l'empereur Frédéric pour avoir refusé de le suivre dans sa dernière expedition d'Italie, Philippe épousa le ressentiment de Frédéric, et, dans une irruption subite sur les terres de Henri, lui enleva, l'an 1178, quelques châteaux sans éprouver de résistance : Quædam castella ejus cepit, nullo resistente ex parte ducis, dit Godefroi de Saint - Pantaléon. Fatigué des courses que Henri faisait par représailles sur les terres que l'église de Cologne possédait en Saxe, Philippe en porta ses plaintes à la diète de Wurtzbourg. Henri; cité pour répondre sur ce grief et sur d'autres que l'empereur avait contre lui, refusa de comparaître, et s'attira, par ce défaut, un arrêt qui le depouillait de ses siefs, et le mettait au ban de l'empire. En consequence de ce jugement, Frédéric conféra à l'archeveque de Cologne et à son église tous les droits et toute l'autorité qui appartenaient au duc de Saxe sur son évêché, sur celui de Paderborn et sur la plus grande partie de la Westphalie et de l'Angrie. De là le titre de ducs de Westphalie et d'Angrie, que les archevêques de Cologne ont toujours pris depuis ce tems là. Frédéric ne leur donna cependant, comme on vient de le dire, qu'une partie de ces provinces. Celle qui comprenait les evêches de Munster, d'Osnabruck et de Minden, et les comtes voisins, en fut détachée pour demeurer unie au duché de Saxe, adjugé à Bernard d'Ascanie, fils puîné d'Albert l'Ours, margrave de Brandebourg. Henri le Lion ne se laissa point dépouiller sans se défendre. Pour se mettre en possession de la portion des domaines de ce prince qui lui était échue, l'archevêque de Cologne fut obligé de continuer la guerre avec lui pendant trois ans, et il la fit avec succès, suivant Roger de Hoveden. La chronique de Stederbourg, parlant de la conduite que le prélat tint dans cette guerre, l'appelle vastator hostilis et impius exactor, nec comobiis nec ecclesiis parcens. (Leibnitz, scrip. rer. Brunswick, tom. 1, pag. 860.) Arnold de Lubeck le qualifie de même. (L. 2, c. 25.)

La bonne intelligencee entre l'empereur et Philippe ne persevéra pas. Fredéric s'étant mis en tête de s'approprier la dépouille des évêques défants, le prélat, avec plusieurs de ses confrères, s'éleva, l'an 1186, contre cette prétention. La même que elle brouilla aussi l'empereur avec le saint siège. Frédéric, pour mortifier la cour de Rome, fit fermer tous les passages des Alpes, afin que personne des états d'Allemagne ne pût y avoir recours. Mais Urbain III, pour remédier à cet inconvénient, nomma l'archevêque Philippe son légat en Germanie, avec pouvoir de décider toutes les contestations qui avaient entume d'être portées au saint siège. L'empereur, irrité, mensça Philippe de tout le poids de sa coleng, pour avoir accepté, ce titre. Les Coloniens, s'attendant qu'il viendrait assieger leur ville, s'appliquerent à la fertifier par des murs dont ils environnèrent les faubourgs, et des tours qu'ils élevèrent audevant des portes. Le prélat, du son côlé, assembla son synode, pour délibèrer, avec les chefs du clergé et du péuple, sur les moyens les plus propnes à repousser la force, par la force. Mais, l'an 188, Philippe ayant été appelé par l'empereur à la diète de Mayence, fit sa paix avec lui. Les Colonieus rentrerent aussi en grace; mais Frédéric exiges d'eux mille deux cent soixante marcs, et les obliges de plus d'abattre une de leurs portes et de combler le fossé de la ville en quatre endroits, de l'étendue chacur de mistre cents pielle (Caurdiné).

chaque de quatre cents pieds. (Gundling.)

Lempereur Frédéric étant mort, l'an 1190, dans son expédition de la Terre-Sainte, Philippe, qu'il avait mis en partant à la tête de son conseil de régence, fut député à Rome pour disposer le pape à donner au roi Henri la couronne imperiale. Le prince le suivit de près, et sut couronné par Célestin III, la seconde fêfe de Pâques de l'an 1191. De Rome, Philippe passa dans la Pouille avec une armée pour faire le siège de Naples. Il mourat dans cette entreprise le 9, ou, selon d'autres, le 13 soit 1191. Son corps ful, capporté dans son église métropolitaine, où il est inhumé sous un beau mausolée, auprès de son prédécesseur. Le prélat, comme ses actions le prouvent, était homme, de 1812 et de main, il augmenta le temporel de son église par tant d'acquisitions, qu'il en est regarde comme le second fondateur.

# BRUNON, III DE BERG.

Ligh. Bauron, prévôt de Saint-Pierre de Cologne et frère de l'archevêque Fréderic II; fut élu par le clergé pour succéder à Philippe. Mais la noblesse; dit le P. Schaten, et le peuple se déclarèrent pour Lothaire. L'empereur Henri VI apaisa celuici, qu'lui donnant l'évêché de Liége, auquel cependant il ne parvint pas, quoique le prince eût tiré de lui trois mille marcs pour celte nomination. (On peut voir, à l'article des évêques de Liége, les débats qu'il y eut entre lui et Albert de Louvain, son compétiteur.) Après la retraite de Loshaire, on fit à Cologne une nouvelle élection qui tomba unanimement sur Brunon, Ayant resul'investiture de l'empereur à l'Epiphauie, dans la cour plénière, de, Worms, il fut sacré le jour de la Pentecôte, 1482, par l'archevêque de Trèves et l'évêque de Verdun. Il était alors fort agé. Bientôt, les maladies s'élant jointes au XV.

poids des années, il sentit que le fardeau de l'épiscopat devenit accablant pour lui. Ayant donc assemblé les premiers de la ville, il se démit en leur présence, l'an 1193, ét se retira au monastère du Vieux-Mont, où il mourut après avoir fait la profession monastique. Le ménologe cistercien le compte au nombre des bienheureux de l'ordre, au 23 avril.

### ADOLFE I D'ALTENA.

1193. ADOLFE, fils d'Evrard, ou Eberhard, comte d'Altena, succéda, par une élection canonique, à Brunon, son parent, dans le siège de Cologne, comme il lui avait succédé dans la prévôté de cette église. L'an 1194, au mois de février, il recut à Cologne, Richard, roi d'Angleterre, qui s'en retournait dans ses états, après être sorti de la prison où l'empereur l'avait retenu pendant un an. Adolfe traita splendidement ce prince durant trois jours, dans l'un desquels Richard étant venu à la cathédrale, le prélat, au lieu de célébrer la messe lui même, y fit l'office de prechantre, et entonna Wintroit: Nunc scio verè quia misit Dominus Angelum suum et eripuit me de manu Herodis. (Radulf. de Diceto.) Il accompagna ensuite ce prince jusqu'à Anvers, et le quitta après avoir fait alliance avec lui contre la France. (Hoveden.) Le 27 mars suivant, il fut sacré par les évêques de Munster et de Minden, ses suffragants, en présence de l'archevêque de Mayence. L'empeveur Henri VI etant mort l'an 1197, Adolfe fut du nombre de ceux qui élurent, l'année suivante, à Cologne, Otton, fils de Henri le Lion, pour le remplacer. L'ayant sacre à Aix-la-Chapelle, le 4 juillet, il lui demeura fidèle pendant quelques années, contre Philippe de Suabe, son compétiteur. Mais, l'an 1204, il l'abandonna pour suivre le parti de Philippe. Neuf mille marcs, qu'on lui donna ou qu'on lui promit, avec la restitution de la ville de Salfeld, furent le prix de sa défection. (Godef id. alique.) Gagne si honteusement, il sacra Philippe, le 6 janvier de l'année suivante, à Aix-la-Chapelle.

les chanoines de Cologne; mecontents de cette conduite, en portèrent leurs plaintes au pape Innocent III. Adolfe, en conséquence, fut ajourne à comparaître à Rome dans l'espace de six semaines; à quoi le prélat ayant mauqué, l'archevêque de Mayence et l'évêque de Cambrai, légat du saint siège, se transportèrent à Cologne, et, après l'avoir excommunié solennellement, le déposèrent, le 19 juin, avec ordre aux chanoines de procéder à une nouvelle élection. La déposition d'Adolfe fut sans retour, malgre les mouvements qu'il se donna pour se faire rétablir. Réduit à une pension de quatre cents marcs, il fut

obligé de se retirer à Nuys, où il mena une vie privée le reste de ses jours, dont on ignore le terme. D. Morkens prétend qu'il vécut jusqu'au tems d'Engilbert, l'un de ses successeurs. Et en esset, on voit qu'en 1220, s'étant rendu à Rome pour plaider sa cause devant le pape Honorius III, il y mourut. Son corps, dit le même auteur, sut rapporté, l'an 1246, à Cologne, et inhumé à l'abbaye de Vieux-Mont, dans le tombeau de sa famille.

#### BRUNON IV.

1205. Brunon, de la maison des comtes de Seyne, prévot de Bonn, de Coblentz et de Sainte-Marie de Cologne, en fut élu archevêque, par ordre d'Innocent III, après la déposition d'Adolfe. Le roi des Romains, Otton, présent à l'élection, lui donna l'investiture, et le fit aussitot sacrer par l'archevêque de Mayence et deux évêques anglais qui se rencontraient sur les lieux, ceux d'Allemagne n'osant coopérer à cette cérémonie. Philippe de Suabe ne vit pas d'un œil indifférent son partisan dépouillé. Il prit les armes et vint assiéger Cologne. Obligé de lever le siège, il se dédommagea sur Nuys, dont il se rendit maître, et qu'il remit au pouvoir d'Adolfe. Otton et Brunon s'étant mis en marche pour arrêter les progrès de Philippe, les deux armées ennemies se rencontrèrent près de Wasembrg, où il y cut un combat sanglant. Philippe mit en fuite Otton et prit Brunon, qu'il retint prisonnier l'espace d'un an. Les légats du pape, envoyés pour accorder les deux rois compétiteurs, ayant 'sollicité la délivrance du prélat, l'obtinrent, après bien des prières, à condition qu'Adolfe serait absous de l'excommunication. Brunon élargi, partit pour Rome : son rival s'y rendit aussi. Ils plaidèrent chacun leur cause avec la chaleur que l'importance de l'objet méritait à leurs yeux. Mais Innocent confirma Brunon et lui donna le pallium. Le roi Philippe étant mort sur ces entrefaites. Adolfe abandonna le terrain à son adversaire. Brunon, de retour à Cologne, entra en paisible Jouissance de son siége. Mais, six semaines après, la mort l'enleva au château de Blanckenberg, le 2 novembre 1208. Son corps fut inhumé Daint-Pierre de Cologne.

# THIERRI DE HEINSBERG.

1208. THIBERI, de la maison de Heinsberg, prévôt de la collégiale des apôtres à Cologne, en fut étu par compromis archévêque, vers les fêtes de Noël 1208; en présence du roi Otton IV. Ce prince, après l'avoir aussitôt investi des régales, lai confirma la possession des duchés de Westphalie et d'Ani-

diète de l'empire. Le cardinal de Porto le fit mettre, le 23 février 1226, dans un tombeau. Il s'y fit des miracles qui déterminèrent, en 1618, Ferdinand, l'un de ses successeurs, à lui consacrer un office le jour de sa mort, comme à un martyr, et, l'an 1633, à exposer son corps à la vénération publique. Engilbert est, dit-on, le premier archevêque de Cologne qui ait en un évêque suffragant, On en voit deux qui se sont suivis, Thieri et Gautier. Mais nous avons vu ci-dessus, sous Hadebalde, au meuvième siècle, un chorévêque, Hildebert, qui faisait à Cologne les fonctions, à ce qu'il paraît, d'évêque suffragant.

# HENRI DE MOLENARCK.

1225. HENRI, de la maison des seigneurs de Molenarck, dans le pays de Juliers, prévôt de Bonn, fut élu à l'unanimité le 15 novembre 1225, pour remplir le siège de Cologne. Aussitôt après son élection, il s'obligea, par serment, à venger la mort de son prédécesseur, et il ne fut point parjure. Etant allé trouver le roi, dit Césaire d'Heisterbach, à Francfort, il chargea deux abbés d'apporter le corps du défunt, et, l'ayant présenté au roi et aux princes qui étaient de l'assemblée, il demanda hautement justice contre le brigand Frédéric. Tous les assistants fondirent en larmes à ce spectacle, et renouvelèrent la proscription de Frédéric déjà prononcée à la diète de Nuremberg. Henri fut ensuite investi des régales; après quoi, s'étant rendu à Mayence, où le légat tenait un concile dans l'Avent, il obtint qu'Engilbert serait mis au nombre des martyrs, et que son meuririer serait excommunié avec ses complices. De retour à Cologne, le 10 décembre, il renouvela cette excommunication. Frédéric, dont il avait fait raser le château, ayınt été pris dans une embuscade, le 10 novembre 1226, lui fut livre pour le prix de deux mille marcs qu'il paya. Son procès fut aussitôt instruit, et la roue fut le supplice par où il expia son crime le 14 novembre suivant. Les évêques -de Munster et d'Osnabruck, frères de Frédéric, ayant trempé dans son crime, Henri obtint du pape Honorius qu'ils fussent déposés. Mais le second de ces deux prélats remonta depuis sur son siege. (Genelius, Not. ad cap. 13, hv. II, vita S. Engilb.) Il restait encore deux complices à punir, les comtes de Savalenberg et de Tecklenbourg. Henri fondit sur leurs terres · les armes à la main, prit et détruisit quelques-uns de leurs châteaux, abattit leurs bois, brûla leurs fermes et les contraignit de s'expatrier. Ces deux seigneurs, ayant depuis fait leur paix avec le prélat, firent construire, pour le satisfaire, deux monastères.

Avant que d'en venir à ces actes de vengeance, Henri s'était fait sacrer, le 20 septembre 1226, par l'archevêque de Mayence, ou, selon d'autres, par celui de Trèves. La rigueur qu'il avait exercée, pour venger la mort de son prédécesseur, ne manqua pas de lui faire des ennemis, qui taxèrent sa conduite de cruauté: mais il confondit ses accusateurs et les réduisit au silence. L'an 1227, Henri couronna, le 27 mars, dans l'église d'Aix-la-Chapelle, la reine Marguerite, fille de Léopold VI, duc d'Autriche, épouse du jeune roi Henri. Etant près d'entrer en guerre avec le duc de Limbourg (nous ignorons pour quel sujet), il fit alliance, le 23 octobre 1230, avec le comte palatin du Rhin et le marquis de Bade, en s'obligeant de leur payer quatorze mille marcs d'argent. Mais il ne paraît pas que cette guerre ait eu lieu. ( Actu. Acad. Palat., tom 111, p. 100.) Ce prélat mourut le 26 mars 1238. (n. st.)

#### CONRAD I DE HOCHSTADT.

1238. CONRAD, fils de Lothaire, comte de Hochstadt et de Mathilde, sœur du comte de Viane, prévôt de l'église de Cologne, homme lettré, disert et guerrier, dit la grande chronique belgique, fut élu pour succèder à l'archevêque Henri et sacré l'an 1238. Au commencement de son épiscopat, il eut la guerre avec Henri II, duc de Brabant, le comte de Juliers et Henri IV, duc de Limbourg. Elle fut sanglante, et de part et d'autre, suivant Albéric, on commit d'énormes atrocités, enormia damna. La paix se fit enfin, l'an 1240, par le double mariage d'Adolfe, fils du duc de Limbourg, avec la sœur du prélat, et du comte de Hochstadt, neveu de celui-ci, avec la fille de Waleran, frère du duc de Limbourg. L'an 1242, l'archevêque de Cologne et celui de Mayence, excites précédemment par le pape, se jeterentsur les terres de l'empereur Frédéric II. Mais Guillaume IV, comte de Juliers, ligué avec la plupart des seigneurs du bas Rhin, livre, l'an 1242, aux deux prélats, une bataille, où le premier, après avoir été blessé grièvement, est fait prisonnier, et l'autre mis en fuite. Par traité du 2 novembre de la même année, Conrad recouvra sa liberté moyennant quatre mille marcs d'argent. (Chron. Salzberg. apud Pez. rer. austriac. Script., tom I, p. 357.) Mais, peu de tems après, il recommença la guerre contre Guillaume avec le secours des ducs de Brabant et du comte de Saine, ses allies. Le duc de Limbourg, le comte de Gueldre et le seigneur de Wassemberg, s'étant rendus médiateurs, obtinrent, avec peine, une trève qui devait durer depuis le 20 juillet

1244 jusqu'à l'Epiphanie de l'année suivante. (Butkens, Pr. pag. 87.)

L'an 1245, après la déposition de l'empereur Frédéric II, prononcée au concile de Lyon par Lonocent IV, l'archeveque concourut, avec les autres princes de l'empire, à l'élection de Henri Raspon, landgrave de Thuringe, pour le remplacer. Ce prince étant mort en 1247, Conrad contribua, de son suffrage, à l'élection de Guillaume, comte de Hollande, son successeur, qu'il couronna, le jour de la Toussaint 1248, à Aix-la-Chapelle. On a dit ailleurs de quelle manière périt ce. nouveau César le 28 janvier 1256. Richard, comte de Cornouailles et frère du roi d'Angleterre, s'étant mis sur les rangs pour lui succéder, Conrad et deux autres électeurs (l'archeveque de Mayence et l'électeur palatin ) lui vendirent leurs suffrages et l'élurent roi de Germanie le 13 de janvier 1257. Richard, à cette nouvelle qui lui fut annoncée par les ambassadeurs de Conrad, se rendit en Allemagne avec Sanche ou Sancie, son épouse. Tous deux furent couronnés, par ce prélat, à Aix-la-Chapelle, le 27 mai, jour de l'Ascension (1). (Voy. · les empereurs.) Richard se disposant, l'an 1259, à repasser, pour la seconde fois, en Angleterre, confia l'une des plus éminentes prerogatives à l'archevêque de Cologue, celle d'investir, en son absence, les évêques et les autres princes ecclésiastiques nouvellement élus. (M. Pfeffel.) Les auteurs de nouveau Gallia christiana, d'après de bonnes preuves, placent la mort de Conrad au 28 septembre 1261.

Ce prélat avait été presque toujours en guerre avec les habitants de Cologne. L'an 1250, à l'occasion d'une momaie nouvellement frappée, on en vint aux hostilités. Conrad conduisit une armée de quatorze bateaux devant la ville, tenta d'y jeter des pierres, et de brôler, par le feu grégeois, les bateaux qui étaient à l'ancre. L'entreprise manqua: la paix se fit et fut rompue presque aussitôt. Après de nouvelles hostilités, la contestation fut remise à l'arbitrage du cardinal Hugues, legat du pape, et d'Albert le Grand, de l'ordre des prêcheurs, qui, par leur sentence du mois d'avril 1252 (n. st), condamnèrent les habitants à payer six mille marcs; mais ceux ci furent maintenus dans leurs prétentions contre le droit que s'arrogeait le prélat de changer les monnaies. On peut voir la sentence dans Lunig (Spicil. eccles. contin., part. 1, p. 917.)

<sup>(1)</sup> Au festin qui suivit cette cérémonie, on servit trois ceats plats, dit Albeat de Strasbourg

Peu après, le prélat s'étant fait un parti dans la ville en s'attachant les tisserands et le peuple, il contre-balança le crédit du magistrat, avec lequel il eut de nouvelles contestations en 1258, et le cassa en 1259, pour lui substituer d'autres échevins.

conseillers, bourgmestres et intendants de la monnaie.

Conrad enrichit son église de plusieurs acquisitions importantes, telles que le comté de Hochstadt, les châteaux d'Are, de Waldenberg et de Wède, outre plusieurs alleux de son patrimoine qu'il lui donna. Il fit fortifier la ville de Bonn et l'environna d'un rempart et d'un large fossé. Il entreprit la reconstruction de sa cathédrale, qui avait été brûlée de son tems. Il en posa la première pierre le 14 août 1248. Ses successeurs ont continué l'ouvrage qui n'est point encore achevé. De son tems, deux célèbres dominicains illustrèrent l'église de Cologne, Albert le Grand, qui, après avoir enseigné la théologie dans cette ville, parvint à l'évêche de Ratisbonne, et Thomas de Cantipré, qui devint grand vicaire de Cambrai. Conrad se servit des lumières de ces deux savants personnages pour dresser les réglements ecclésiastiques qu'il publia le 12 mars 1260. Albert de Stade, sur l'an 1250, rapporte un traît de ce' prélat, qui ne lui fait nullement honneur, Waldemar, fils ainé d'Abel, roi de Danemarck, et désigné pour être son successeur, revenant de Paris, où il avait fait ses études, passa par Cologne. Conrad, sans respect pour sa naissance et sans aucun grief personnel contre lui, du moins que l'on connaisse, le fit arrêter et le retint prisonnier l'espace d'environ quatre ans. Aucun historien ne nous a révélé les motifs d'une injustice si criante. Mais, soit qu'elle ait été le fruit des intrigues, de Christophe, oncle de Waldemar, et successeur d'Abel au trône de Danemarck, soit qu'il faille l'attribuer à l'appât de six mille marcs d'argent que Jean, comte de Holstein, paya pour racheter ce prince, il faut convenir qu'elle deshonore l'archeveque Conrad et ne donne pas une grande idée des mœurs et de la politesse d'un siècle où les exemples de ces perfidies n'étaient pas rarès.

# ENGILBERT II DE VALKENBOURG.

1261. Engilbert de Valkenbourg, ou de Fauquemont, de prévôt de l'église métropolitaine de Cologne, en devint archevêque, l'an 1261, et fit bientôt repentir de leur choix ceux qui l'avaient élu. S'étant fait aussitôt remettre les cless de la ville, il s'attribua le droit d'en changer les officiers, et exigea divers péages onéreux avec une somme de six mille marcs. Une émeute qu'excita cette exaction, obligea le prélat de quitter la ville dont il vint faire le siège. Mais, par jugement XV.

de l'évêque de Liége et des comtes de Gueldre et de Juliers, qui furent choisis pour arbitres, la ville fut condamnée à payer les six mille marcs, et du reste maintenue dans ses franchises. Engilbert étant parti ensuite pour Rome, y fut sacré et revêtu du pullium, l'an 1263, par Urbain IV. ( Oder. Raynaldi ad an. 1264, n. 40.) A peine fut-il de retour à Cologne, qu'il se brouilla de nouveau avec les habitants, dont il tira encore neuf cents marcs. Mais presque aussitôt informés qu'il travaille à subjuguer la ville, ils se saisissent de lui et de Théodorc, son frère, le 26 novembre 1266, suivant l'ancienne chronique de Cologne. L'évêque de Liége, le comte de Gueldre, son frère, et ceux de la Marck et de Loss, s'étant rendus médiateurs, obtiennent sa délivrance au bout de quatorze jours de captivité, et obligent les habitants à lui payer quatre mille marcs pour satisfaction de l'insulte qu'ils lui avaient faite. Cet accord est du dimanche après la Sainte-Lucie 1263. Mais, à son retour, le prélat s'occupe à semer la discorde parmi les citoyens, et y réussit. On voit néanmoins qu'en 1266 il tint à Cologne, le 12 (et non le 10) mai, un concile pour remédier aux désordres que la longue anarchie de l'empire avait introduits. ( V. les Conciles.) Les réglements de cette assemblée ne rétablirent point le calme à Cologne. Il y régnait toujours deux factions dont le prélat appuyait l'une contre l'autre. Le duc de Limbourg et le seigneur de Fauquemont, invités par les épiscopaux, tentèrent de se rendre maîtres de la ville par un souterrain qu'on y avait pratiqué. Mais le secret s'étant éventé, le stratagême tourna contre ses inventeurs. Tous ceux qui parviorent à pénétrer dans la place, furent ou massacrés ou faits prisonniers. Du nombre des premiers sut le seigneur de Fauquemont, et parmi les seconds fut compris le duc de Limbourg. Les uns datent cet événement de la nuit du 14 au 15 octobre 1267, les autres de la nuit des Rois 1268.

La ville, toujours menacée par son archevêque, fait alliance avec les comtes de Gueldre, de Juliers, de Berg et de Catzenelnbogen. Engilbert, de son côté, ramasse des troupes, et va s'emparer de Sintzig, appartenant au comte de Juliers; de là ses troupes se répandent sur les terres du comte qu'elles ravagent. Le comte s'étant mis en devoir de défendre son pays, on en vint à une bataille dans une plaine située entre Zulpich et Lechnich, que le prélat perdit avec la liberté. Renfermé dans une étroite prison, il n'obtint son élargissement qu'au bout de trois ans : car une charte, publiée par M. Kremer (Academ. Beitr., tom. III, n. 111), prouve qu'il était encore prisonnier le samedi après Pâques (11 avril) de l'an 1271. Mais alors il traitait de sa délivrance, qui lui fui accordée bientôt après par la médiation des archevêques de Trèves et de Mayence.

Depuis ce tems, il vécut plus paisiblement avec ses diocésains. L'an 1273, il sacra, le 28 octobre, l'empereur Rodolphe de Habsbourg, à l'élection duquel il avait concouru le 1er. du même mois. Il fut un des prélats de Germanie qui assistèrent, en 1274, au concile général de Lyon. Il mourut, en 1275, après avoir terminé, le 15 mai de cette année, certaines contestations qu'il avait avec Thierri, comte de Limbourg sur la Lenne. (Kremer, Acad. Beitr., tom. II; Diplom., n. 15, pag. 135.)

#### SIFROID DE WESTERBOURG.

1275. SIFROID, ou SIGEFROI DE WESTERBOURG, prévôt de l'église de Mayence, fut élu pour remplir le siège de Cologne par le seul prévôt de celle-ci, Pierre de Vienne, tandis que les autres chanoines, ayant droit de suffrage, se réunissaient en faveur de Conrad de Berg, prévôt de Sainte-Marie-aux-Degrés. La contestation que cette double élection occasiona, ayant été portée devant le pape Grégoire X, ce pontife se déclara pour celle de Sifroid, qui reçut de sa main le pallium. Long-tems auparavant, Sifroid avait fait ses preuves de valeur et de fermeté. Lorsque son prédécesseur fut pris par le comte de Juliers, il avait rallie, dit le nouveau Gall. christ., tom. III, pag. 694, les soldats dispersés, et avait à leur tête arrêté les progrès de l'ennemi. Nous ignorons de quel ancien monument cette anecdote est tirée. Ce qu'il y a de certain, c'est que son épiscopat fut un enchaînement non interrompu de guerres. Pour réduire la ville de Cologne, il attaqua ses alliés, et commença par le comte d'Arnsberg, qu'il defit, avec son fils, dans un combat. Il se ligua ensuite avec la ville d'Aix-la-Chapelle contre Guillaume, comte de Juliers. Ce prince ayant été massacré, comme on l'a dit à son article, le 17 mars 1278, dans Aix-la-Chapelle, l'archevêque de Cologne, en actions de grâces de cet événement, monta le lendemain à l'autel, et entonna l'introit de la messe de saint Pierre, commençant par ces mots: Je sais maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la puissance d'Hérode. Il entre après cela dans le pays de Juliers, prend la capitale et renverse le château de fond en comble. Les autres places de ce comté firent peu de résistance, et presque tout le pays fut en proie au soldat du prélat, qui lui permit d'user en plein du droit de vainqueur, et cela pour venger, disait-il, les trois ans et demi de prison que le comte Guillaume avait fait essuyer à son prédécesseur. Mais les amis de la maison de Juliers étant venus au secours de Waleran, fils et successeur de Guillaume, l'aidèrent à re-

prendre les places que Sigefroi lui evait enlevées. La médiation du duc de Brabant, qui intervint ensuite dans cette affaire, engagea les parties à faire, l'au 1279, le 14 octobre, un traité de paix au moyen duquel le prélat abandonna presque toutes ses conquêtes an comte de Juliers: (Kremer, Acad. Beitr., jom. III, n. 141.) (Voy. Waleron, comte de Juliers.) Mais le caractère de Gifroid ne lui permettait pas de rester en repos. Le duc de Brabant ayant acquis le château de Kerpen, à cinq lieues de Juliers) le prélat prétendit que cette place appartenait à son églisé. Cette prétention fut la matière d'une longue et cruelle guerre. Sifroid, ligué ovec Benaud, comte de Gueldre, qui disputait à ce dernier le duché de Limbourg, se met en campagne, et avec son secours rase, l'an 1284, la place qui faisait le sujet de la guerre. Mais les frontilités réciproques ne laissèrent pas de continuer. La fameuse bataille de Woëringen, donnée le 5 juin 1288, décida cofin la querelle en faveur du duc. Sissoid y sut sait prisonnier par Adolfe, comte de Berg, allie du vainqueum et emmené au château de Newemburg, d'où il ne revint qu'apràti avoir cédé pour se rançon, au comte de Barg, les chateaux dénommés pat Levolde. (In Meibon mriptor. rer, germ, tomal, pag. 3932) Remis en liberté, Sifroid fit voir que sa prison , loin distinibir son courage , n'avait fait que d'accroître et lui donner de mouvelles forces. Il reprit la plupart des places qu'il avait perdues ; reques celles qu'on avait detruites, et épia l'occasion de se venger de celui qui l'avait fait prisonnier. Il la/trutiva l'an 1295 ou envison; et ayant surpris le comte de Bergadans une embuscade , da l'enferma dans une prison a où il le retint jusqu'à sa mort; quelques offres qu'Adolfe lui fit pour sobtedir sa liberto. Husieurs auteurs, dont Petr. Maragiat ast le plus ancien a rapportent que ce prelat, ayant renferme son prisonnier dans une cage de fer, le faisait exposes gendant liéte ; our et frotté de miel , au soloil mour être tourmenté par les monobes evintant parelà disait-il i hui apprendire ce que c'etati que de resent un archevêque en captivité. Mais une pareille, banbaria dans un abmétien paraît trop incrovable pour être admise sans les preuves les plus convaincantes. La grande chronique belgique n'en disant mot , pon plus que levolde et Teschanmacher lem silence doit tout au moins suspendreinotré jugement, biltoul, l'an 1 292, la troisième férie après la fête de Saint-Pierre et Saint-Pauli (441. juillet), couronna roi de Germanie Adolfe de Dassau - à Kélebtion dequel il avait contribué le plus, et cola dans la vue, dit dievolde (pag. 393), (d'obtenismon; assistance pour se vooger de sés entiemis. L'époque de ce counomiement à incomme jusqu'ici, se prouve par un diplôme qu'il donna ce jour la même à la

ville d'Aix-la-Chapelle. (Hist. d'Aix-la-Chap., pag. 305.) Quelque occupé que sût Sissoid des intérêts temporels de son église, il ne negligea pas absolument les besoins spirituels de ses ouailles. On peut en donner pour preuve les statuts qu'il publia, l'an 1280., pour le rétablitsement de la discipline ecclésiastique, et la rétorme qu'il établit dans quelques monastères de son diocèse. Il mouent le 7 avril de l'an 1297, et sut enterré à Bonn, parce que la ville de Cologne était encore sous l'interdit dont on va parler à l'article suivant. (Gall. christ. no., tom. Ill., col. 695.) (Vox. Ewerbard I, comte de la March, pour la guerre qu'il ent avec Sistroid.)

### WICBOLD DE HOLTE.

1297. WICEOLD, de la maison des barons de Holte, en Westphalie, doyen de l'église métropolitaine de Cologne et prévôt de l'église royale d'Aix-la-Chapelle, monta au mois de mai, dans un âge avancé, sur le siège de Cologne, par le crédit de Boemond, archevêque de Trèves, avec l'intervention du clergé, le concours de la moblesse et le consentement de l'empereur Adolphe de Nassau. Cette promotion se sità Nuys, parce que depuis le 16 août 1290, la ville de Cologne était soumise à l'intendit par le pape Nicoles IV, pour le retus qu'elle avait fait de réparer les dommages que l'archevêque Sifroid avait soufferts dans la guerre qu'il avait eue avec elle. Wichold, bien different de son prédécesseur pour le caractère, travailla à se concilier les esprits de ses diocésains. Il y réussit; et, les Coloniens étant entrés en composition avec lui, il engagea le pape Boniface VIII à lever l'interdit; ce qui fut accordé le jour de Annonciation 1299, huit ans sept mois et neuf jours après que cet interdit avait été jeté. (Chronicon. Colon.) L'archevêque officia ce même jour dans son église métropolitaine. Wichold avait concouru, l'année précédente, par son député, à la dépostion d'Adolphe, empereur on roi de Germanie.

Les guerres privées désolaient alors le pays de Cologne, la Westphalie et les contrées voisines. Dans la vue de les arrêter, Wichold fit avec l'évêque de Munster, le comte de la Marck, et les députés des états de Clèves, des villes de Soest et de Bortmond, le jour de Saint-Jean-Baptiste, un traité par lequel on nomma des paciaires, ou juges de paix, pour terminer amiablement tous les différents qui s'éleveraient entre les nobles ou les bourgeois de ces contrées, avec promesse de prêter mainforte à ces juges en cas de besoin, pour l'exécution de leurs lugements. (Haebertin, Anglecta medii aux, pag. 259.)

L'an 1300, à l'occasion du jubilé, Wichold publia des statuts: divisés en vingt-deux articles, pour la réformation des mœurs et de la discipline. Malgré les précautions qu'il avait prises pour établir une paix solide avec ses voisins, il ne put s'empêcher d'avoir des démêlés avec Gérard, comte de Juliers. Il fut aussi contraint de prendre les armes avec les deux autres électeurs ecclésiastiques, contre l'empereur Albert, qui leur contestait les péages qu'ils levaient sur le Rhin. La guerre qu'ils eurent avec lui à ce sujet dura depuis le mois de juin 1301, jusqu'au mois de juillet 1302, (Annal. Colmar. apud Urstisium.) Albert, en accordant la paix à Wichold, l'obligea de confirmer aux Coloniens leurs droits et leurs libertés, Mais ceux- ci, de leur côté, promirent, en présence de l'empereur, de se conformer aux droits de l'empereur. Cet engagement réciproque date de quelques jours avant le 23 octobre 1302. (Lunig, Spicileg. eccles. contin., part. I, pag. 348.) L'année: suivante 1303, un intérêt de famille engagea Wichold dans une nouvelle guerre pour la défense d'Herman, son beau-frère, à qui Evrard, comte de la Marck, de concert avec l'évêque de Muuster, avait pris le château de Bredenvort. Le prélat, accompagné du landgrave de Hesse et du comte de Nassau. marcha contre le comte de la Marck. Mais il n'y eut point de combat, et les hostilités se terminèrent à des courses réciproques, pendant lesquelles Wicbold, étant tombé malade à Soest, y mournt la veille de Pâques (28 mars) 1304, et fut inhumé au même lieu. (Levelde, tom. I, pag. 396.)

## HENRI II DE VIRNENBOURG.

1304. HENRI DE VIRNENBOURG, prévôt de la cathédrale de Cologne, en fut élu archeveque au mois de mai, dans une assemblée, où les suffrages partagés tombèrent à la fois sur trois sujets. Renaud de Westerbourg fut le second, et Guillaume, comte de Juliers, archidiacre de Liége, le troisième. Celui-ci eut d'abord l'avantage, son élection ayant été confirmée, non, comme le marquent des modernes, par le pape Boniface VIII, mort l'année précédente, mais par Benoît XI, son successeur. Vain succès! il périt la même année à la bataille de Mons. Les deux autres concurrents s'étant rendus à Rome, y plaidèrent leur cause devant Benoît XI, avec l'ardeur que le mérite de l'objet leur inspirait; mais Benoît étant mort avant d'avoir eu le tems de rendre son jugement, Henri alla trouver Clément V, à Lyon, et obtint de lui, le 18 décembre 1305, la confirmation de son élection, l'imposition des mains et le pallium. De retour à Cologne l'année suivante, il fut reçu par

le clergé et inauguré sans contradiction. Son gouvernement qui fut de vingt-six années, se passa alternativement dans l'exercice des armes et dans les fonctions de l'épiscopat. L'an 1307. (n. st.), le 20 février, il tint un concile à Cologne, où il condamna les erreurs des Bégards. On conserve au trésor des chartes de France, des lettres de ce prélat, par lesquelles il fait serment de fidélité au roi Philippe le Bel et à ses successeurs, sans autre

exception que de l'emperent et de l'église de Cologne.

L'an 1308, après la mort de l'empereur Albert d'Autriche, Henri, sollicité par la France, travailla, mais sans succès, pour saire élire, à sa place, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Henri de Luxembourg l'ayant emporté sur ce concurrent, l'archevêque de Cologne, au nom duquel celui de Trèves, par procuration, lui avait donné sa voix, le couronna le 6 janvier 1309, à Aix-la-Chapelle, avec Marguerite de Brabant, son epouse. Il assembla, l'an 1310, dans son église métropolitaine, un synode provincial, où, après avoir confirmé les décrets de ses prédécesseurs, il fut réglé qu'on se conformerait dorénavant à l'église romaine, pour le commencement de l'année, en le fixant à Noël. Mais ce reglement, comme nons l'avons observé ailleurs, n'eut lieu que pour l'année ecclésiastique. (Voy, les conciles.)

llassista, l'an 1311, au concile de Vienne.

L'empereur Henri VII étant mort l'an 1313, les électeurs divisés lui donnèrent pour successeur, les uns, Louis de Bavière, les autres, Frédéric d'Autriche. L'archievêque de Cologne fut pour ce dernier, qu'il couronna dans l'église de Bonn, attendu que Louis de Bavière émit en possession d'Aix-la-Chapelle. Baudouin, archevêque de Trèves, qui avait élu et couronné celui-ci, sut mauvais gré à son confrère de n'avoir point été de son avis, et lui donna en différentes occasions des marques de son ressentiment. Mais Henri, loin de lui rendre la pareille, blama et reprit durement un poète qui avait fait une satire contre ce prelat. Henri ne montra point la même modération envers Gérard VI, comte de Juliers, qui favorisait hautement le parti de Louis de Bavière. Il le chicana sur l'ancien château de Tolbiac ou de Zulpich, qu'it tenaît de l'église de Cologne, et sit, l'an 1317, de frequentes incursions pour y rentrer. Mais l'archevêque de Trèves, ayant amené des troupes au comte, le mit en état de défendre son droit et de réprimer les éfforts de ' son ennemi. La même année, il s'éleva des plaintes universelles dans l'empire contre la conduite de l'archevêque de Cologne, qu'on accusait de violer la part nouvellement établie par Louis de Bavière, en intérceptant, par des brigandages, la liberté du commerce. Plusieurs princes, excités par l'archevêque de Trèves, s'elant ligues contre lui, vinrent assièger, l'année suivante, son

château de Bruhl, qui servait de reiraite aux gens qu'il employait à exercer le pillage. La place emportée après quatre mois de siège, fut conflée à la garde de l'archeveque de Treve 'ha remit ; l'an 15 rg , aux Coloniens pour la garder jusqu'a la paix, avec leur archeveque. Ta rupture entre eux verrait de ce que ceux-ci avaient reçu Lodis de Baviere dans leur Mile dont ils avaient ensuite forme les portes I Trédéric. De la des ffaines rebiproques qui produisitent de Tréquents, et de facilieux ellets, Enfin, l'an 1922, le presat rentra dans Cologne après duon eut promis, de part et d'autre, l'oublier le passe les autres promis de part et d'autre, l'oublier le passe L'hereste, 'tependant, 2 la faveur des troubles', s'elan illioa duite dan's cette ville Lan 1914, on Recourn um preffe di en était infecté. Convidue de ce étime, il sur deglate juit-diquement et flyfé aux flamines. Cel exemple arrêta les progies de l'eireur. Deux ans apparavant (le 3 i octobre 1823), liém · arait tenu un concife, où Bentr'autres réglements, IT fut établi que la fête de minte Uraule serait chominée dans tout le Unocèse. I Wan, 13.08,144 fitt/thurge par to pape Sean XXII 1, 3 38.66 tighte lis habitants de Mayerice, des censures qu'ils availent ellebrides pour avoir pillé, renversé et détruit les églises et les monastères situés hors de libirs mursque qu'il enéeule cotte année, comme il paraît par ses lettres au clergé de Mayence, datées du 7 sep-. sembre 1331? Ceux-la dont se troubent but hieitehred hot alau y janvier de cerre année. Escreuf est cheore plus Constewirable dank roux qui prolongent ses jours quique de l'38357 Confide bh le veria paril'article suivant: Levotte, autebr contentadinh, . ndit positivement 'qu'il moafut "very mison le then shensuisioq itibn. ka (ini st.) Sous le pontificati de Mentia le cutole se ne Dati du nister principaling monthly less milterates 13889 4000 and and l'ommoit son tombeau, un peutebre de terre, 1827, 18 Officer Andes Condelings of a radio to obtain all a blissons of it loups,
where we design the rest of the rest is the rest of the rest in the rest e processed and not WALRAMADIO JULIERS. conot . subar migner or my officeres to e**yara ies silaces** simbles an emmi-\* 4832. WATRAM, OU WATERAW PRIS de Gerard Proteste Inde Juliers, ne l'an 1366, tresbrier de l'eglise de Cologne et i prévot dételle de Liège l'fortékisten absence un absence un absence la comment - de Coldene Abl'age ide vingt bix ans Waltath Graft After en Brance : bu A emidight le diroit! Son mente en le reconnicion dation du comite Gilflaume; soit frère, dell'emilier de bise Dean XXII à confirmer son élection. Etant dong in vive de Ci-- the ange de paix; mais it he pitt ha bouse ver att all he have - imois de mai dé la même année, Primile avegues condinde "Juliers et de Gueldie, et Jean de Hainaut, seigneut de Beniter the elegants the establish le casconia with the certain and

mont, pour aider le roi de France. Les lettres qui en font foi . expédiées à Senlis, se trouvent dans van Mieris. ( Code diplom. de Hollande, tom. 11, pag. 528.) Il établit, l'an 1334, une chartreuse à Cologne. It eui la guerre, en 1344, avec le comte d'Arensberg, en 1345, avec le comte de la Marck, et la termina par un traité de pais, (Levolde, pag. 403.) Il sacra et couronna, l'an 1346, à Bonq, Charles IV, élu roi des Bomains, le 26 novembre de cette année, suivent Albert de Stade, par une faction opposée à Louis de Bavière, déposé par le pape. louis, que le prelat avait abandanne, gagne, dit-on, par une grosse somme d'argent (Gundling, pags 819), se vengea de lui par le pillage de ses terres. Walram leva des troupes pour reprimer ces incursions. Mais toujours vaincu dans les combats qu'il livra, délaisse de sea parents, noyé, de dettes, il abandonna tout à ses créanciers, et se retira , suivant la grande chronique belgique, en France, où il vécut dans l'obscurité. nt mouret entin à Paris le 14 août 1349. Son gorge, rapporté d Cologno, fut anhume dans sa, sathédrale, ....

## GUILLAUME DE GENERI ....

ા પ્રાપ્ત દુધિ એક એક એક લાક સ્ટામની એક છે. 1349. GUILLAUME a de la maison des harons de Gence . chanoine de la cathédrale de Cologne, et prévôt de la collégiale de Soest, fut noissiné, malgré lui, et sepré, archevêque de Cologne, le ser povembre : 349 : par le pape Glément VI, auprès duquel il était pour les affaires de l'archevêque Walram. Ce fut, un prelat sage et pradent , qui sut dissimular ses injures personnelles et les sacrifier au bien publice des nèle qu'il fit paraître pour rétablis, la paix dans l'empire, et, le sugges avec lequel il y travailla, le rendirent cher à l'empereur et aut princes d'Allemagne. Il acquitta, par une économie bien entendue, toutes les dettes contractées pat son prédécesseur ; repara les places tombées en ruine, et travailla par de sages reglements à la réformation, des mours ,, donpart lui-même l'exemple des vartus qu'il prechait. Pour obvier à l'inconvenient des provisions et des dispenses subsepticement obtenues en cour de Rome, il rendit un essit portant desense de mettre à exé-Potion, ensuing bulle maucum rescrit mavant que lui ou son official les ent examinés. (Hedderich, Element, Juris Canon. n. g.) L'an 1356, aux sêtes de Noël, il assista à la diète de Meta, où Charles IV donna, la dernière main à la bulle d'or pour l'élection de l'empereur et les sonctions des grands officiers de l'empire. Il se rendit, l'an 1359, à Mayence, où l'empercur et le legat l'avaignt invité, savet plusieurs autres prélats. pour aviser aux moyens de rétablir la discipline extrêmement

déchue dans le clergé d'Allemagne. Ce digne prélat termina ses jours le 15 septembre de l'an, 1362, et fut inhumé, sous un beau mausofée de marbre qu'il s'était fait élever de son vivant, dans sa cathédrale. On prétend qu'il mourut de la gangrène que lan avait causée la moragre d'un singe qu'il aimait beaucoup. Quelques-uns le blament d'un excès de rigueur dans la perception des impôts ; ca qui fit entrer dans ses colfres, dit-on, des sommes considérables, qui furent dissipées après sa mort, sans qu'il en parvint rien à son successeur,

# ADOLFE II. DEGLA MARCKO POLO

\* 4363. ADOLFE, ficere d'Engilbert III, comte de la Marck, chanoine de Liége, puis évêque de Munster, sans être dans les ordres sacrés, fut transféré par le pape Urbain V sur le siège de Cologne, l'an 1368, contre son fispérance et celle de tout le monde, dit la grande chronique belgique, n'ayant point sollivité cette place, et le chapitre ne l'ayant point demandé. Is archevêque Gullaume avait, à la varité, désigné pour son successeur Guillaume de Scheid, prévôt de la cathédrale, Mais celui-ci hésitant et témoignant de la peine à se déterminer. Jean de Virnenboueg, doyen de la même eglise, se fit proclamer archeveque par une faction de clercs et de laigues, et prit possession de l'archevêche. Mais, s'étant rendu auprès du saint siègn pour faire confirmer son élection, il fut rejeté par le pape, qui lui llonna neammoins, pour le consoler, l'évêche de Munsterraprès la translation d'Adolfe. Jean ne garda qu'un an ce siège det passa. l'année suivante ; à celui d'Utrecht, Adolfe, à son arrivée à Cologue, trouva vides les coffres que l'archevêque Quillaume avait laisses pleins. Ce trésor avait servi à Jean de Virneubourg pour se faire des protecteurs et des creatures, afin de se maintenir dans son intrusion. Adolfe tint à peine neuf atrois le siège de Cologne. Comme il n'avait aucune vocation à Pétat ecclés la stique, il refusa d'entrer dans les ordres sacrés; ce qui, joint à la vie mondaine qu'il menait, le mit en danger d'être déposé. Pour éviter cet affront, le 15 avril 1364, suivant la vieille chronique allemande de Cologne, il fit sa resignation entre les mains du pape en faveur, d'Engilbert, son joncle, eveque de Liege. Il se maria la même année, et devint comte de Clèves en 1368.

### ENGILBERT III DE LA MARCK.

1364. ENGILBERT DE LA MARCK., d'évêque de Liége, devenu archevêque de Cologne par la resignation d'Adolfe, son neveu, prit possession de son mouveau siège peu de jours après l'abdication de ce dernier, avec les applaudissements de tous les ordres de la ville. On se flattait qu'il rétablirait l'église de Cologné dans son ancienne splendeur, mais on se trompa. Les troubles qui s'élevèrent le mirent dans la nécessité de faire des emprants considérables, pour lesquels il engagea la plupart des fonds de son église. Il vitit quéamnoins, à bout de contenir l'inquittude de ses sujets, qui se disposaient à une révolte. Mais, l'an 1367, se sentant détrépit; et d'aidleurs atteint d'une para-lysie, il remit le gouvernement de son église à Conon, archevêque de Trèvese Engilbert moutrut le 25 aunt de l'année suivante, au château de Bruhl, où il s'était retiré. Son corps, rapporté dans sa cathédrale; fut inhumé dans un nombeau qu'il s'était préparé.

### om 50 % CONON DÉ SAERWERDEN:

1367. Conon, on Cunon, archeveque de Trèves, choisis pour coaditteur'; comme on l'a dit, par Engilbert, délivra l'eglise de Cologne des dettes qui l'accablaient, et la gouverna en tollif avec beaucoup de sagesse. Après la mort d'Engilbert. ayanti été postulé pour archevêque de Cologue par le chapitre. il leffisa de consentir à sa translation, se contentant du titre, d'admitilstrateur. Le pape Urbain V, ayant ensuite réservé les, revents'tle det archeveche pour les besoins de la chambre apostolique, le nomma son vicaire-général dans cette église. Conon: entre les grands biens temporels qu'il fit à l'église de Cologne, retira des mains du comte de Juliers le château de Zulpich, en lui remboursant les sommes pour lesquelles il lui était engagé. Le jour même de la mort d'Engilbert, il réunit au domaine de cette eglise le comte d'Arnsberg, par la vente que lui en firent le comté Godefroi, et Anne de Clèves, sa femme, qui n'avaient point d'enfants. Le prix de cette acquisition fut de 130 mille floring d'or ; sulvant l'acte qui est imprime à la fin de l'histoire ecclesiasfique de Westphalie, de Guillaume de Kleinsorgen. De son tems, la ville de Cologne fut soumise à l'interdit pour les vexarions que la bourgeoisse exerçait contre l'ordre clérical, et les attriftes qu'elle portait à ses privileges. Cette punition pe la corrigéant point, le clergé prit le parti d'abandonnes la ville. Mais, au bout de 18 mois, les bourgeois le rappelèrent après avoir abrogé les statuts qu'ils avaient dressés contre la liberté ecclesiastique. Enfin; l'an 13/0 (m st.); toutes choses étant en bon état, Conon, après avoir fait élire à l'unanimité, par le chapifre, Frederic, son neveu, pour archeveque de Cologne, et l'avoir fait confirmer par le saint siège, donna son abdiention, et retourna dans son eglise de Trèves. Il est remarquable que l'élection de frédéric se fit, non à Cologne, mais dans an lieu nomme la Chapelle, pres de Coulentz, ou le chapelle cologne s'étail rendu à cause de l'interdit de la ville qui p élait point encore leve.

Frederic, lan 1/20 fut du nombre des frederic, lan 1/20 fut du nombre des seembles de la language de la languag

1370. FRÉDÉRIC, comite de Saërwerden et changine de Cologne, quoiqu'elu canoniquement archeverue, de sette, entre, ne cura pas d'abord en jouissance paisible de son sière. Actimpereur Charles IV desirant y placer son neveu lean de l'impereur Charles IV desirant y placer son neveu lean de l'impereur Charles IV desirant y placer son neveu lean de l'impereur Charles IV desirant y placer son neveu l'ean de l'impereur l'ean de l'impereur l'ean de l'impereur casser cette élection, mais ce fut en vain, l'iredéric se s'agit fait sent auprès du pape Urbain V. ce poulite, dont il s'était fait sent auprès du pape Urbain V. ce poulite, dont il s'était fait sent auprès du pape Urbain V. ce poulite, dont il s'était fait sent auprès du l'impereur l'impereur l'es on entrée solennelle, l'an 1377, dans (colognés) le lour de Saint-Alban, 21 juin Pour, n'être poulit inquisité par ses voisins, il jura le 25 juillet 1372, une paix publique au les évaques les comtes et les seigneurs de Westphalie, d'issortiu p. 310. L'an 1375, commencer qu's ses querches avend de Cologne dont la bourgéeisse avait chasse, les chrémes au de Cologne dont la bourgéeisse avait chasse, les chrémes au l'une a l'autre partire présque, continue le galement functe à l'une à l'autre partire partire partire que fut le galement functe à l'une à l'autre partire part

Tuits, brûle par les Coloniens. La même année coll figuration de Venceslas, elu roi des nomains a Franctort, non le jour de la Pantecôte (17% juint), comme le marque D. Morkens, mais le jour de la fête flieu (12 du même mois) isso die Sacrament, comme porte l'acte de cette élection, dressé par notre prelat. Wenceslas s'étant rendu ensuite à Air la Chapelle, y sur sacré et couronné le 21 juillet par Frédéric. (Hist. d'Aix-la Chapelle, page 351.) L'année suivante (n. st.), Conon, archevêque de Trèves à dans un voyage qu'il sit à Cologne, se rendit médiateur entre Exedéric et les citoyens de cette ville, obstinés à rejetac les éche vins nommes par ce prélat. Sa négociation ne suit point insule. Il vint à bour d'engager les parties à faire un traité de partius dui sur signé le 16 sévrier. Frédéric, en 1382, jeut la guerre avec Engilbert III, comte de la March, qui vint faire le désat aur les terres de l'archeveché. (Voyes les courtes de la March, qui vint faire le désat sur les terres de l'archeveché. (Voyes les courtes de la March). Ce prélat sonda, l'an 1388, l'université de Cologne avec l'approphise de Cologne de Colog

bourgeois de Cologne. Fortilies de l'alliance des seigneurs voipar l'afthèveque, et introdusent un gouvernement populaire, que ni les armes m les censures du prelat ne purent abolic-

(Gundling.)
Frédéric, l'an 1400, fut du nombre des électeurs qui, s'étant assemblés à Reinns ; y déposèrent l'impereur W éncessas, et lui assemblés à Reinns ; y déposèrent l'impereur W éncessas, et lui assemblés à Reinns ; y deposèrent l'impereur du Rhin. L'année suivante, substituerent Robert, comte palațin du Rhin, L'année suivante, Magne, et non à Air-la-Chapelle, parce que cette ville de-The state of the s der in strie, teprit la roure d'Alremagne. Invue, lan 1400, salvent de Pise il Venvoya ses procureurs, qui sont de roure d'Alremagne. Après la mort de roure de l'empreur Robert, il se joignit, l'an 1410, à l'électeur de l'empreur l'en ambassadeurs de Saxe et de bohème, pour de applisations de l'arrent de l'en au l'est de l'en l'en l'en l'en sur l'en leur suffrages à Signation et pur les autres élutifeurs donnaient leurs suffrages à Signation et pur leur de leur suffrages à Signation et leur suffrages leur leur suffrages à Signation et leur suffrages de Hongfie. Mais Josse étant mort avant que d'avoir pris les orrements impériaux. Prédéric, à l'exemple des autres électeurs, rédéda, le 21 juillet de l'année suivante, à l'élection de Signmond's mais il n'est plas viai , comme l'avance, D. Morkens qu'il couronna ce prince le 8 novembre suivant à Aix-la-Cha-pelle Cette térémonie, qui fut différée de trois ans, était ré-level à son successeur, ainsi qu'on le verra par la suite. Fré-derie mourait à Bonn, le 6 ou le 9 avril 1414, et fut inhume dans son eglise metropolitaine. Ce prelat est le premier archeveque de Cologne qui ait pris le titre de duc de Westphalie ्य में ने विकास में भारतारहरीकर इतिहा

# ad Sanora is THERRI II DE MEURS

in the seal than the page 301 1444. Thierry DE MEURS, ou Moras, provot de Bonn, et nevel de Prederic, par sa mère, s'étant emparé du tresor et de la plépart des domaines de l'archeveche de Cologne, après la mort de son oncle, se servit de tout cela pour acheter des voix et de thire placer sur le siège vacant. Ayant ainsi gagné le plus grand hombre des électeurs, il les assembla, le 24 avril à Bonn, et y fut pruclame le même jour archeveque de Cologne. Cependant les autres chanoines qu'il n'avait pu corrempre, étaps restes sur les tieux, y firent une élection de leur côté, qui touta dir Guillaume de Berg, deja pourru de l'évêche de Pa-

derborn. De part et d'autre, on envoya d'habiles canonistes à Rome, pour y plaister la contestation entre les deux elus. Enfin, après une longue plaidoirie et bien des solficitations, Thierri l'emporta par le crédit de Sigismond, rol des Romains, et les importunités de l'archevêque de Mayence. Son élection fut donc confirmée par le pape Jean XXIII, homme, comme l'on sait, pen scrupulent sur l'observation des capons. Mais Guillaume ne s'en tint point à ce jugement. Il appela de Jean de Bologne ("c'est ainsi fu'il nommaît ce pape), au vrai et indubitable chef de l'église, au saint siège apostolique et au concile général qui devait se tenir à Constance; appel qu'il fit afficher aux portes de l'eglise de Cologne. Adolfé, son frère, duc de Berg, plit ensuite les armes pour sa défense. Tout cela, néanmoins, lut en pure perte, Thierri repoussa son rival par la force et par la ruse. Ayant trouve moyen de se faire même nommer administrateur de Padelborn, par le pape Jean XXIII; dejà rethe du concile de Constance, il vint prendre possession de cette église le 2 octobre 1414. (Gobel. Persona, c. 93, p. 338.) Guillaune, perdant alors toute espérance de reussir, renonça à la partie, abandonna meme l'état écclésiastique, et fit la paix avec Thierri en épousant Anne de Tecklenbourg, sa nièce. Thierri, passible possesseur du siège de Cologne, fui inaugure l'an 1415? Prella, magnifique. dit la grande chronique belgique, l'honneuf et l'binement de l'église; il effaça la gloire des seigneurs temporels les plus pulssans, et par sa libéralilé, il rendit sa cour une des plus brillantes, en y ettirant des comtes, des nobles et des feudaques de toutes parts. Il debuta par réformer son clerge, qui vivalt dans une grande licence; et pour ce dessein, l'ayant assemble, l'an 1416, il concerta, avec les principanx membres de ce corps des statuts qu'il publia l'année suivante. Le concile général de Constance ayant été terminé l'an 1418, il se montra l'un des plus empressés pour en faire observer les décrets. Cette même année fut le commencement d'une guerre de six ans que le prelat eut avec la ville de Cologne. (Chr. allem. de Col. 296. j L'an 1422, il se rendit médiateur entre le duc de Brunswick et l'évêque d'Hildesheim, qu'i se faisaient une guerre cruelle. La même année, il prit la croix pour aller faire la guerre aux Hussites; en Bohême; mais il ne rapporta de cette expedition que la honte d'avoir été battir et mis en fuite. Les armes temporelles lui ayant si mal reussi pour extirper l'hérésie, Il eut recours aux moyens spirituels, et institua dans cette intention l'an 1423, une procession annuelle nommée la Théophorie, qui se celèbre tous les ans à Cologne, le vendredi de la seconde se maine de Paques. Ce fut dans un synode, tenu le 22 avril; qu'il fit cet établissement, après y avoir fait approuver plusieurs

nonveaux statuts pour la réformation du clergé. A la tête de ces réglements, qui se trouvent dans les nouvelles éditions des conciles, Thierri se qualifie archevêque de Cologne, archichance, lier de l'empire, en Italie, duc de Westphalie et d'Augrie. Il envoya, l'an 1438, ses députés au concile de Bâle, et, le 18 mars de la même année, il concournt à l'élection de l'empereur Albert d'Autriche. Ce prince étant mort l'année suivante, avant que d'avoin été solennellement couronné, il retourna, sur la fin de janvier 1440, à Francfort, et y proclama roi des Romains, le 2 février suivant, Frédéric, duc d'Autriche, qu'il couronna, le 17 juin 1442, à Aix-la-Chapelle.

17 juin 1442, à Aix-la-Chapelle. L'an 1444, les habitants de Soest, ville anséatique, secouent le joug de l'archevêque de Cologne, qui prétendait les assimileraux autres villes de son électorat, et mettent dans leurs intérêts. le duc de Clèves. Thierri fit de vains efforts pour les faire rentrer dans le devoir. Ce fut une perte irréparable pour son église. Ce prelat ayant pris, en 1445, le parti du concile de Bâle avec l'archeveque de Trèves, dans la diète de Ra isbonne, contre le pape Eugène, que ce concile avait depose, le pontife se, vengea par une sentence de déposition qu'il fulmina contre l'un. et l'autre. Le collège électoral vint à leur secours, et fit une, contre-batterie pour empêcher l'effet des foudres d'Eugène, L'orage se dissipa dans la suite, et quelques avances faites de. part et d'autre ramenèrent le calme en 1447. (Voyez Jacques. Skirck , archevêque de Treves.) Rétabli dans son siège, Thierri. s'appliqua, de concert avec le cardinal Cusa, légat du pape, à la réforme de son clergé. Il publia des statuts pour les clercs. et obligea les moines à se conformer à leurs règles. Nous avous, encore un ouvrage qu'il publia, l'an 1452, pour rappeler les religieuses à l'esprit de leur état. Enfin, après un épiscopat de quarante-huit ans, Thierri mourut le 13 fevrier 1463, laissant le temporel de son église obéré et dégradé par les guerres fré-, quentes et presque toujours malheureuses qu'il eut à soutenir. Il avdit un frère, nomme Walram de Moers, que le chapitre de Munster élut évêque, mais que le peuple rejeta; ce qui occasiona une guerre, civile dans laquelle Walram tut secouri. par l'archeveque, son frère, et les hourgeois, par Frédéric, duc de Brunswick. On en vint à une bataille où Frédéric fut. battu, pris, amene à Cologne, et reuserme dans une prison, dont il ne sortit qu'en payant une forte rançon, Après la mort, de Thierri, le chapitre metropolitain fit un décret portant qu'à .. l'avenir l'archeveque n'aurait plus le pouvoir d'entreprendre aucune guerre ni de rien attenter contre aucun particulier, sans le consentement de la compagnie; decret dont il serait. oblige de jurer l'observation immédiatement après son élection.

## ROBERT, COMTE PALATIN.

1463. Robert, fils de Louis In Barbu, électour palatin, chanoine de l'église de Cologne, et grand-prévôt de celle de Strasbourg , fut élu , le 30 mars 3463 , à l'âge de trentersix ans, archeveque de Cologue, par le plus grand nombre des capitulants. Cétait, dit la grande, chronique belgique, un homme de petite figure , d'un esprit fort leger, et préségant la chasse à toute autre occupation. Les commencements de son administration furent asset levables. Il jura de se conformer au décret qu'on avait fait à son élection, rétablit la paix dans son diocèse, et travaille même syec succès à pacifier les troubles de l'églisse de Mayenca. Deux contendants. Adolfe de Nassau et Diéterie d'Isembourg, se disputaient le siège de cette église, Robert, les ayant rassemblés à Francfort, dans l'été de cette même année : 463 , les engages à faire un traité d'accommodement qui mit fin à la querelle. Le pape Pie II, qui avait à cour cette affaire, fut si chapme d'en apprendre l'heureuse issue, qu'il ne fit aucune difficulté de confinmer l'élection de Robert et de lui envoyer le pallium. Du retour en iton diocèse, ce prélat fit, la jour de l'Assomption : 4664, son entrée talennelle: à Cologne. Mais l'état déplorable ou se trouvait le somporel de son église; l'obliges bientôt à tenter des moies extreordinaires poun soutenin sa dignitéi En effeti, de tous ses domaines et ides impôts établis par ses prédécesseurs fil lui nestait à peine deux mille florine de revenu. Cent le rese était lengage à divers creanciers , et son chapitre même avait fait une partie de ces engagements pendant la vacanco du siège. Robert lui en fit ses plaintes, et ilui demanda un subsides Mais cette compagnie, dejà mécontents de cauqu'il ne dei domait abeune part du affaires, allegua son impuissance, et le fit en termes qui choquèrent le prélat. La nobleme, qu'il sollicite ensuite pour le même objet, s'excusa, mais en termes moins durs. Le chapitre, s'irritant contrellui de plus en plus Jen vint au point de de siemifier qu'il si'y avait d'autre parti pour lui, à prendrétque d'abdiquer. L'électeur palatis, Frédéric son frère, niappoit, pu cette nouvelle avec indifférence. Il écrivit au chapitre, qu'il n'avait, à la vérité, nullement influé par des brigités dans l'élection de son frère, mais que l'honneur de sa snaishe sa lui permettait pas de souffrir qu'on le contraignit à sepe hapteus abdication. S'apercevant depuis ; que les manvais combissous quels se livrait le prélat, étaient la cause de ses dissuttions, il lus envoya, l'an, 1460; des hommes d'une hageise épochyée, pour le diriger dans son gouvernement, et en même tems, des

troupes avec un général habile, pour le maintenir contre les mutins. Robert recut les troupes avec plaisir, mais il fit peu de cas des conseillers. Ses lavoris, loujouls maîtres de son esprit, le précipitaient chaque jour dans de fausses démarches. Ce stife sur gif le détérontierent à vertier ses entreux par force allo mains of a generating les returnient? Il y benisit: mais il 🤉 excita par la lun soulevement general contre luis Lo ville de Nevs futintamptematere: qui slever! l'étéradavel de la révolte. Les s trumpes de globere camparent vans le voisinage de cette ville. Elle attitut les chiefs dans une embuséade? tes prit et les massa- ! crar Langater services for declared entrule prelatet ses diocesains. Le chapter de Cologne I résultande le déposent nomme quen : attendante of fichiam de Messe adem matrateur de illarchevêché .... l'anquità l'antequation de contra de l'antique de cette églises à Robertolde sonicoteurs mer Court la protection du Charles ditible morning gheir et illengage as luivamente du secturs pour redute la conte de Nege: Leurs efforts contre cotte place; qu'ils timpenos desibade d'espace edicapente, fusent inutités. Charles ... affecte includes pour ples affaires plus ipressantes, tova le siègeit el unmond reservoypesu Gelles de Robert, découragées par : cekerettate | residebanderene insensiblement. Larguerre comtime velpendant untre Robert et all ministrateur; qui prit smirale phiniculas chareauxo en 1944. Autumpis de fuillet; Guttigume a tracudet Julianalut die Bergi, bitoli popri arbitre ... méhageat remercie redijusqu'ata éptémies octobre le codécida quel Robertrabungualista Aladin erechtig amoyennuntrume pension. ubirer ingéle addit partirol d'écesson d'inference pidates element pen abres dans plantaune Allemagne quet voltians makser par da Hessel fan pristeri i 1488 jiwersiden fêten derla Frentecote, pan les gens tilla cianaligrave y frèce de lladaministrateurs; et e aformé dans le virgina a rele Blancke insterio primir di moncos de la chagrica de la je jailles de l'anna 480 ti Somo borps fort in homé à Boutnation par en l'a abaires, alleg is vir suppressione, et le fit en teemes qui chieplant is prepared the BENNAN LEV. BE: HESSE, totang a training the a color, so a way and so recover mean to be a leadage. 12 166. Hizzarana ifile des Laula Ly laudgrave des liesse in chari notine ster Cologne, e provote d'Arce la Chapellin at videntinistratione de l'defise de Cologne depuis e 473, en fut éluvarence due le 11 anti 14 top comme il dai divait che promis. L'empereur Frés derie alli, étant armyé salé ma décembre 1485 y à Cologne, lui donna soleisnellentent, dece 5! de ce mois, l'investiture dans la placemublique. Flegman gélébra y l'an 1467, su première messe le jourides Gendres : et a s'étant fait sacrer évenue pen de jours après y il fit le saint chalmo de jeudi saint, dans son église métropolitaine. Les historiens accordent à le représenter cumme

greet its the conferment, et un higher en ...

un prélat savant, zélé pour le bon ordre et ami de la paix; ce qui lui mérita le surnom de Pacifique. Il avait publie, l'an 1483, divers statuts pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique et la réformation des mœurs. L'an 1486, il couronna roi des Romains, le 9 avril, comme portent les actes de cette cérémonie (et non pas le 20 septembre), à Aix-la-Chapelle, l'archiduc Maximilien, après avoir concouru à son élection, le 16 février précédent, à Francfort, Simon de la Lippe, évêque de Paderborn, étant attaqué de paralysie, lui remit, en 1496, l'administration de son église. Il voulut bien se charger de ce soin; mais il ne prit le titre d'administrateur de Paderborn qu'après la mort de Simon, arrivée l'an 1498. Les monastères de son diocèse étaient tombés, de son tems, dans un honteux relachement. Herman travailla soigneusement et avec fruit à y faire refleurir la règle. L'abbaye de Tuitz fut un des principaux objets de sa sollicitude, et celle aussi où il remit l'observance sur un meilleur pied'; ce qui arriva l'an 1491. Il eut quelques démêles avec la ville de Cologne sur un droit de tonlieu que l'empereur Frédéric III lui avait accorde pour le dédommager des frais qu'il avait, faits en défendant la ville de Nuys contre son prédécesseur et le duc de Bourgogne, Mais cette affaire fut accommodee par l'empereur lui-même, peu de tems avant la mort du prélat. Elle arriva l'an 1508; le-27 septembre, suivant le Gallia christiana, ou le 20 octobre, selon Gelenius et le nécrologe de la Chartreuse de Cologne, pelsdorf, d'où il sut transporte dans son eglise metropolitaine pour y être inhume. Il avait assisté à la plupart des anetes de l'empire, qui se tinrent de son tems; et, à l'exemple des autres princes, il accepta, par un reversal, la fameuse paix publique, etablie à perpetuité dans la diète de Worms, en 1495, où il recut, avec l'électeur de Mayence, des mains de l'empereur, l'investiture par l'étendard, tandis que jusqu'alors elle p'avait été donné aux ecclesiastiques que par le sceptre. De son tems, l'université de Cologne fut fort celèbre, au moins pour ce temslà. On y distinguait le docteur Nicaise, originaire de Malines, qui, quoiqu'aveugle dès l'age de trois ans, devint savant comme un autre Didyme d'Alexandrie.

# PHILIPPE II D'OBERSTEIN.

1508. PHILIPPE, fils de Viric le Vieux, comite d'Oberstein, de Duna, ou d'Hyn, famille du bas Palatinat, doyen de l'eglise de Cologne, en fut élu archevêque dans un âge avance, le jour de Saint-Brice, 13 novembre 1508. Son gouvernement fut mêlé de douceur et de sévérité, suivant que les circons-

tances et l'équité le demandaient. Les bons n'eurent qu'à s'en louer, mais les mal-intentionnés n'y trouvèrent pas leur avantage. Quelques nobles du nombre de ces derniers ayant conspiré contre lui, leur complot vint à sa connaissance. Il les invite à un repas durant lequel il leur fait cette question: Combien, Jésus-Christ a-t-il eu de traîtres? Un seul, répondirent-ils, Et moi, répliqua le prélat, j'en ai autant que vous êtes d'hommes ici. Ce mot, prononcé d'un air menagant, fut un coup de foudre pour eux et dissipa leur pernicieuse faction. L'an 1512, dans une diète tenue à Cologne, l'empereur Maximilien, aux six cercles de l'empire, en ajouta quatre nouveaux, et l'archevêche de Cologne fut mis au cercle du Bas-Rhin. (Gundling), pag 900.) Philippe mourut, au mois d'août 1515, à Popelsdorf, et fut inhumé dans sa cathédrale, auprès de son prédécesseur. Entre ses vertus, on loue surtout sa charité pour les pauvres et son zèle pour la décence du culte divin.

#### HERMAN V DE WEDA.

1515. HERMAN, fils de Guillaume, comte de Weda, ou-Wied, né l'an 1476, fut élu, l'an 1515, archeveque de Cologne, par le chapitre métropolitain. La ville s'opposa à son entrée solennelle, et refusa l'hommage jusqu'à ce qu'on eut réglé le haut tribunal de justice. Mais l'empereur Maximilien maintint l'archeveque dans ses droits, comme sit depuis Charles-Quint qu'il couronna roi des Romains à Aix-la-Chapelle, le 23 octobre 1520. Ensin, l'an 1521, il sut reçu dans la ville, après qu'on eut reglé quelques articles. Il assista, la même année, à la diète de Worms. Là 4/8'étant joint aux autres princes catholiques, il engagea le roi Charles à condamner la doctrine de Luther et proscrire sa personne par un décret qu'il apporta avec lui à Cologne. Le zèle avec lequel il le fit valoir, obligea les sectaires à vider le pays. Ceux qui eurent la hardiesse de rester surent mis en prison, et deux même d'entre eux surent livrés aux flammes en 1529. S'étant rendu, l'année suivante, à la diete d'Augsbourg, il s'eleva avec force contre la confession de soi que les princes luthériens y présentèrent. Il fit aussi, le 29 juin, pour mettre à couvert ses droits comme chancelier de l'empire en Italie, une protestation en présence de l'empereur Charles-Quint, qui, le 22 février précédent, s'était fait couronner par le pape à Boulogne, sans qu'aucun des électeurs eût été présent. L'an 1531, de retour à Cologne avec Charles-Quint et l'archiduc Ferdinand, son frère, il concourut à l'élection qui s'y fit d'un nouveau roi des Romains, la veille de l'Epiphanie; en faveur de ce dernier. Il couronne ce prince; le 11 du même intois, à Aix-la-Chapelle (et non le 13 comme il est dit ailleurs)!

L'an 153z, ayant été postulé, lél 3 juin; pour l'évêché de Paderhorn. Herman fit son entrée dans cette ville le poctobre suivant, escorté d'une troupé de soldats pour en chisser les Hérétiques; contre lesquels îl public; le 16 du même mois, un édit potant défence à eux d'y renter sous des points corporelles. L'évêque de Munster réqui aussi de lui les sodoirs m nommes et en argent, pour se défendré contre les Analiaptists. Non content de ce bon office, il vint lui-inème, univort, au siège de Munster; et, après que la place enviété forcée de se rendre l'année suivante, il fut un de ceux qui insistèment le plus fortement pour la punition des coupubles. L'an 1536, il tint à Lològne un concile provincial dans lequel il fit plusieurs réglements utiles; sur quoi le cardinal Sadolet lui étristit une lettre de félicitation. (Voyez les conciles.)

L'an 1540 fut le terme de la catholicité de ce prélatique

avait montré jusqu'alors tant d'attachement à la foi de ses pères. Il s'était rendu à Haguenau pour travailler à la conversion de quelques princes protestants de l'empire, qu'il ardit invites à s'y trouver. Martin Bucer fut un des theologiens qu'ils renient amenés avec eux. Cet homme subtil étant entré en conférence avec le prélat, s'empara tellement de son esprit, eu'il en sit en peu de tems un de ses plus ardents prosélytes. De retour en son diocèse, Herman se déclara le fauteur des sechaires leur permit le libre exercice de leur religion et leur attrible des temples pour s'assembler. Bucer était retourné à Strusbourg, où il exerçait le ministère. L'archeveque le fait venire à Bonn, et le charge de prêcher la nouvelle doctrine dans cette ville et aux environs. Le clergé et l'université de Cologne s'opposant aux progrès de l'érreur, Bocer publieum livre pour la défendée. La faculté de théologie le réfute, l'ai 1543 par une censure raisonnée. Millement touché des remontrances de son chapitre, mi des lettres une le pape Paul III lui écrivit pour l'engagenà revenir de son égarement, Henman persiste à soutemir le parti qu'il a embrasse. Enfin , l'an 1546, le souverain pontifé, le voyant incorrigible, lança contre lui, le 16 avril; une sentente de déposition, et nomma, le piquillet survaint, posseule renplacer. Adolfe de Schawenbourg, qu'il avait obtenu lui-même, quelque tems auparavant, pour son coadjuteur. L'empereut, sollicité par le pape de faire exécuter cette sentence ; envoya des députés à Cologne, pour enjoindre à zous les ordres àssembles, d'abandonnel l'ancien pasteur et de se soumettre au nouveau. 11 11 7 11 The region of the depth field the property of the property of

Le clargé ne fit aucune dificulté d'obeir à ce commandement. Mais la noblesse et la bourgeoisie furent plus tardiyes à se décider. Elles alleguaient le lien du serment qui les retenait. Herman luimême leva de scrupule. Doux par caractère et plus effrayé du danger que couraient les siens que de la perte de sa fortune et de sa dignité, il les délia lui-même de leurs engagements enverslui, en faisant son abdication le 45 février 1547, Il était âgé pour lors de soinante-quinze ans. La petite ville de Bévern fut le lieu qu'il choisit pour sa retraite. Il y finit ses jours le 15 poût 1552. et y suttanhumé. « C'était constamment, dit M. Bossuet (Hist. " des variat. ... L. VIII., nº,, 2); le phis ignorant de tous les pré-» lata et um homme toujours entraîné où voulaient ses conduç-» teurs. Tant qu'il écouta les conseils du docte Gropper, il » tint de très-saints conciles pour la défense de l'ancienne foi » et poun commencer une véritable réforme des mœurs. Dans » la suite, les Luthériens s'emparèrent de son esprit et le firent a donner, à l'avengle, dans leurs sentiments. Comme le landgrave » parlait june fois à l'empereur de ce nouveau réformateur, " Qui réformers ce bon-hamme? lui répondit-il, à peine entend-" ik le latin. En toute sa vie, il n'a jamais dit que trois sois la n messe. Le l'ai qu'ie deux; sois ; il n'en savait pas le comprehes-4 BIGHE PL

# has it hadolfe in de schauenbourg.

· time, r with 15471. AMOLER, fils de Josse, comte de Schauenbourg, et de Marie de Nassau, chanoine des églises métropolitaines de Sologna et de Mayence, et prévôt de celle de Liège, choisi point coadjuteur, l'an 1535 ou 1536, par Herman, fut proclamé archevêque de Cologne le 24 janvier 1547. Il fit son entrée solennelle, dans cette ville, le 28 juillet 155p, à la tête de deux mille cavaliers. (Gundling, pag. 944.) Dès-lors, il donna tous sesusous pour réparer le mal que son prédécesseur avait imi, il avait assemblé, l'ap. 1549, dans le Carême, un concile provincial , où l'on renguyela les canons des conciles précéstents, sur le dogme et la discipline. L'an 1552, il se rendit au connie de Trente. Claiis Magnus, archevêque d'Upsal, dans son. bistoire des nations septentrionales, qu'il lui dédia, parlant du personnage qu'il fit, dans cette assemblee, dit qu'il n'y avait qu'une noix pour louer son zèle, sa prudence, son humanité; que , dans les cercles des prelats et des hommes doctes qui s'assemblaient en grand nombre pour l'entendre, il dissertait avec tent de lumière en de gravité sur les matières les plus imporlantes, qu'on le regardait nomme un oracle terrestre de lu sogesse divine. Son départ de Trente fut précipité par la nouvelle qu'il

reçut de l'irruption que les Français, alliés des princès protesfants d'Allemagne, étaient près de faire dans son électoral. Il s'y rendit par des chemins détournés, et pourvut à la sûreté du pays en faisant veuir du secours des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Libre afors de teut autre soin, il s'applique à la réforme de son clergé. Cette entreprise est eu plus de succès, si Dieu lui est accorde de plus longs jours. Il mourut à Bruhl, le 20 septembre 1556, et fut inhume dans son église metropolitaine, ou l'on voit encore aujourd'hui son épîtaphe.

#### ANTOINE.

r556. ANTOINE DE SCHAUENBOURG, doyen de l'église de Cologne, et frère de l'archevâque Adolfe, fut préféré à plusieurs competiteurs pour lui succéder. Il traîna sur ce siège une vie languissante; qu'il termina, le 18 juin 1558, dans le château de Godesberg. Son corps, rapporté à Cologne, fut inhume dans le tombeau de son frère.

# JEAN-GEBHARD.

1558. JEAN-GEBHAND, fils d'Ernest, comte de Mansfeld, et de Dorothée de Solms, prévôt de Saint-Georges de Cologne, et de Saint-Servais de Maestricht, fut élu, le 26 juillet, fête de Saint-Anne, suivant D. Morkens, le 30 novembré, fête de Saint-André, selon le nouveau Gallia christiana, pour remplir le siège de Cologne. Il mourut d'hydropisie, le 2 novembre 1562, à Bruhl, d'ou il fut porte dans sa cathédrale pour y être inhumé dans le caveau des Schauenbourg, dont il était le plus proche agnat, et auxquels il avait consacré des épitaphes.

# FREDERIC IV.

1362. FRÉDÉRIC, fils de Jean III, comte de Wiède, doyen de l'église de Cologne, et prévôt de celle de Liège, réunittous les suffrages, le 19 novembre 1562, dix jours après l'enterrement de Jean Gebhard, pour monter sur le siège de Cologne. Ce qui fit précipiter son élection, ce furent les approchés de celles d'un roi des Romains. Frédéric, en effet, aussitôt après son intronisation, partit pour Franclutt, où, le 24 novembre, Maximilien d'Autriche fut élevé à cette dignité. De retout chez lui, s'étant fait rendre compte des revenus de son électorat, il en trouva le tiers engagé par ses prédécesseurs. Il ent recours, mais en vain, aux états du pays, pour en tirer des subsides. Le clergé se montra plus généreux. Frédéric, pour reconnaître la bonne volonté de cet ordre, lui accorda de grands

privilèges, que ses successeurs n'ont pas jugé à propos de conumer. L'an 1566, au printems, somme par l'empereur, à la diète d'Augshourg, de fournir son contingent pour la guerre entreprise contre les Tuscs, il irrita ce prince, en voulant s'excuser sur sa pauvreté et celle de son électorat. Pour l'apaiser, il convoqua les états du pays à son retour, et rendit la demande que l'empereur lui avait faite. Mais, voyant qu'il ne pourrait en rien tirer, à moins d'employer la violence, il aima mieux quitter la partie que d'en venir à cette extrémité, Son âge, d'ailleurs, et sa mauvaise sante, l'avertissaient de sa fin prochaine. Il abdiqua le 23 décembre 1567 (1). C'était s'y prendre à tems; car il n'y eut que l'intervalle d'un an entre cette démarche et sa mort, qui arriva précisément le 23 décombreide l'année suivante. Son corps fut inhumé aux Dominicains de Cologne. Mersœus loue son savoir et sa conduite exemplane

SALENTIN.

h dilligant

1567. SALENTIN, fils de Henri le Vieux, seigneur d'Isembourg-Salentin, chanoine des cathédrales de Cologne et de Mayence, deven de Saint-Géréon de Cologne, et trésorier de l'église de Strasbourg, fut élu pour succèder à l'archevêque Frédéric, le même jour que ce dernier donna sa démission. Ses. premiers soins eurent pour objet la réformation de son clergés. Il tourna son attention ensuite sur le temporel de son électorat, auquel il fit revenir plusieurs fonds alienes. Il orna de somptueux édifices plusieurs de ses domaines, tels que Bonn, Arusberg, Bruhl, etc. Si, parmi les preuves historiques, on pouvait faire entrer une épître dédicatoire, les louanges dont Gérard Janssen le comble dans celle qu'il lui adresse à la tête de ses traités de l'église, nous porteraient à croire qu'il n'avait point son égal en tout genre de mérite : mais on sait combien la flatterie à de part ordinairement à ces sortes d'éloges. Il est cependant vrai, de l'aven même de Guadling i tout protestant qu'il est, que Salentin gouverna très-bien son archeveché. L'an-1574, il stug nommé, le 21 avril, administrateur de l'église, de Paderborn, emploi dont il prit possession par une entree solepnelle : le 29 décembre suivant. Il concourut, le 27 octobre 1595; na l'élection de l'empereur Rodolphe, L'an 12576, étant

<sup>(1)</sup> Laderchi (Annal, eseles, tom. 22, pag. 156 et 422), dit que le moif, de cette, abdication sut le resus constant que. Frédécic sit de faire la profession de soi de Pie IV, quoiqu'il protessat d'être attaché la soi catholique.

à la diète de Ratisbonne, il se joignit aux princes catholiques, pour s'opposer à la demande qu'y firent, les chefs des protestants du libre et plein exercice de leur religion dans toute l'étendue de l'empire. Salentin n'était point antord dans les ordres sacrés. L'an 1577, voyant que toute l'espéctance de sa maispontipae défaut de mâles, résidait en leur présence et à deun grande surprise, son abdication le 13 septembre, i après quoi il donne sa main à Antoinette, fille de Quillaume-leen, comte d'Aremberg.

GEBHARD II. A server pardies

1577. GEBHARD ERUCHSES, fils de Guillaume, beson de Waldbourg, et de Jeanne, fille de Frédéric, comte de Furstemberg, prévôt d'Augsbourg, doyon de Strasbourg est chanoine de Cologne, sut élevé ; le 5 décembre 1577, à l'archevêché de Cologne, par une faction qui prévalut aur Espest de Bavière, exeque de Frisingue, son competiteur. Il était never d'Otton Truchses, cardinal-evêque, d'Augsbourg, Les services que son quele avait rendus au saint siège , lui tinteut, lieu de recommandation auprès du pape Grégoire XIII; et. déterminèrent, ce pout le à confirmer son élection. Les commèncements de son épiscopat furent apriz houreur. Ne ayec un esprit vif, qu'il avait cultivé par de bonnes études, il employa ses talents à l'edification de son diocèse. Il fut, l'ap 1594, du nombre des quatre commissaires que il empereur Borlolphe nomma pour assister en sou nom au congrès qui se tint à Cologne, pour aviser aux moyens de parifier les troubles des Pays-Bas. Il s'acquitta de sa commission avec autant de prudence que de capacité, et il ne tint pas à lui que les conférences, pui durèrent près de sept mois, n'eussent un meilleur, succes. L'an 1580, il sit dresser, par les états de non duché de Westphalie. un reglement, en vertu duquel les manistrats devaient être jous choisis entre les Catholiques. Mais "l'an 1581 " séduit par les charmes d'Agnès de Mansfeld, changinesse de Gezisbeiga, suivant Adelzreiter, il se livra à l'amour de cette fille avec si peu de retenue, que le scandale étant devenu public, les parents d'Agnès l'obligèrent, quoiqu'il est reçu la prêtrise, de l'épouser au commencement de l'angiée anivante. Le mariage se fit à Bonn, mais en secret. La même année, s'étant rendu, sur la fin de join, à la diète d'Augsbourg, il se joignit aux princes protestants, pour s'opposer à la réception du calendrier grégorien. Il était des-lors protestant dans le cœur; mais ayant peu de patrimoine, il n'osait se déclarer, de peur de perdre

ion archeveché. Toutefois , it n'enservit pus la secte avec moins de nèles, et in me tint passe les que les Prote stants m'obtinssent le libre exercice de leur religion dans l'électorat de Cologne. Les mouvements qu'il se donna pour cet effet, souleverent contre lui le chapitre et le senat de Cologne. Voyant qu'on se disposair à le réprimer par la voite des annes, il prit les devants ette rendit a Bonn, le symevembre, avec des troupes dans la résolution de ely défendre. Altra se éroyant assuré du secours des princes protestants villete le marque, épousa públiquement, le 2 février de l'an 1583, sa concubine à Bonn, et sit publier, dans ses états de Westphalie, son édit, rendu le 19 décembre précédent, qui accordant la tolérance aux Protestants. La guerre civile éclata presque aussitôt à Cologne. L'empereur joen craffmant les suites l'is entremit inufferneme pour engiger les deux partis à mettre bas les armes. Le chanoine Fréderie, durité Saxe Mauembourg; chorévéque de Cologne qui Ispirait a la place de Gebhard; écrivit ad pape Grégoire 1911, wour fai dononceres prélat comme liérétique manifeste: Il assembla, peir de teme après, les élais provinciaux pour indoxe, too rank shud as well y shed so in the part of the sound of th muma! decient et le dapora! Les stats bonfirméfent la sentence dupppel de l'empereur projouga la proscription. Tes princes protestante artent , in ceretifety des remontrances la llempereur et c'est d'aufoi se bornésent les sécours qu'ils avident promis att prélation de l'étaites, airles à Cologne de Hau tiere paragrae ide skiege ; qui bratait du désir d'obtenir cet élecz total: Tues trempen equit unpene pitch font une pulssante recomu maddailed an ares durabapite. Or s'assemble par érdre du pape. pour vale nouveile election ; led l'évêque de Liège l'emporte sui le choverburg Predéctio de Saxe-Lianembourg. Depuis ce mô! mentifies affaires de Clebhard bilerent toufouts en décadence! Ses fretiples : à les vérité preimportèrent l'avantage sur les Catho liques, dans un combacchives près de Muls ; le 9 novembre; mais cetix-rei reprirent maplement teur revanche dans la-suite. lle rentrevent dans Bonn de 26 janvier 1584 / et recouvrerent? peu détents après; les natres places, dont l'ennemi s'était emparé: Bafin . Cebhard pabandoané des siens , après la perce d'une bandle, donnée près de Flockesbourg, la 31 mins 1584, prit le parti de se réfugier avec sa fémme, apprès du prince d'O= range : a Delft (1), dans la orainte de tomber entre les mains de as movement and income

<sup>(1)</sup> Les faits concernant Gebhard, jusqu'à sa retraite en Hollande, sont tires principalement de Gérard de Kleinsorgen; dans son journal allemand; public, pour la première fois, à Monster, en 1780.

son rival. Ce séjout l'ennuya bientôt. De là, étant revenu à Strasbourg, il s'y fixa. Les auteurs du nouveau Gall. chr. mettent sa mont en 1589; mais: Gundling la recule jusqu'en 1601.

### ERNEST, DE BAVIÈRE.

20 20 1 X 20 00

1583. Erntsu de Bavière, nés le 17 décembre 2554, d'Albert due de Bavière, et d'Anne d'Autriche a chanoine de Mayence et de Wuitsbourg, évêque de Frisingue avant. L'âge de douze ans a d'Hildesheimmen : 1573 ; paris évêque de Liége en 1581, et peu après abbe-prince de Stavelo, firt élu:archevêque de Cologne, à la pluralité des voix ; le 23 mai 1583. Son éléction fut confirmée; le 7 octobre suivant, par le pape; qui lui fit passer en même tems une somme de trente mille chicats pour le mettre entétatide se maintenir contre Gebhard. (Gundling, pag. 1026.) Avec ce secours, ayant mis Ferdinand, son frère, a la tête de ses troupes, il poussa vivement son rival, et l'obligea, commet on l'a vn, d'abandonner le pays. Cinq mois environ, après son élection, it publis le mouveau calendrier; et, ayant retranché dix jours, sur le mois de movembre. il fit célébrer la Saint-Martin le 3 de ve mois, qu'on compte pour le 13. L'an 1584 apai ordre de l'empureur, il fut solehnellement introduit, leva4 août, dans le othège électoraly du consentement des électeurs. (Gundling; pag. 1040.) Ce nui fut pas le comble de sa fostune. L'an 1585, il fut postulé, de 118 mai, pour l'évêché de Monster, par la résignation de Jean-Guillaume de Clèves. Tant de bénéfices accumulés sur sa tête, excitèrent des murmutes contre lui. On so plaignait aussi des délais qu'il apportait à sa consécration. Ces plaintes ayant été pointées au ... pape Sixte V, le prélat fut cité à Rome: Il se disposait à partir forsqu'on vint lui annoncer que Schenek, chefid'un parti de protestants, s'était emparé, le 23 décembre 1586, de Bonn, par stratageme: Ce contre-tems rompit le voyage. Ernest i nour recouvrer cette place importante, s'adressa au thic de Parme, gouverneur des Pays-Bas, qui lui envoya des troupes, à l'aide descruelles il rentmidano Boun, le 26 septembre 1588. Schenck, peu de tems après, se noya dans la Meuse, près de Nimègue; ce qui mit fin aux troubles, dont l'électorat avait été agité. (Gundling, pag. 1041-1062.) Ge qu'il y avait de pis alors pour les habitants du pays, c'est que les soldats d'Ernest, faute de paie, ne les vexaient pas moins que les ennemis. C'était à ses maîtresses et à ses favoris que passait tout l'argent qu'il tirait de ses états, comme le lui reprochait son chapitre. Deux étrangers. surtout, s'etaient emparés des affaires, l'un bavarois, nomme

Storius, l'autre d'Anvers, nommé Michel Jérûme. Celui-ci se comportait en vrai tyran, et l'on compte dix-sept cents personnes qu'il avait fait pendre sans cause. Ce barbare périt enfin par la main du bourreau. (Annal. Novesiani, Marten. Ampl.

collect., tom. IV, pag. 705-719.)

Cependant, Ernest ne se mettait pas en devoir de satisfaire aux plaintes qu'on avait adressées contre lui au saint siège. Le pape Clémens VIII renouvela, l'an 1593, setore Fisen, la citation qui lui avait été faite par Sixte V. Ernest n'osant l'aller tronyen, hai envoya un député a chargé de représenter à sa minteté duetles comonctures hibrendaient médessire la multiplicité de seschémétices : dont des revenus pournaient à poine sufbro pour le défendre contrevles Hérétiques; et à l'égard de sa conségration, de demander encore un délai jusqu'à un tems pluconvenable. L'an 1594, il serrendit ; au mois de juillet, à la diète de Ratisbonne, où il recut de l'empereur l'investiture de son dectorat. Le zèle qu'il fit paraître dans cette assemblée, pour les intérêts de la religion : la réconcilianvec le pape , qui lui écrivit des lettres de félicitation à ce sujet. L'an 1595, il fit élire, pour son coadjuteir par le chapitre métropolitain, le of marsy Mosdinarid de Barière, som néven jelection qui fut confirmés pan le pape, et ratifiée, l'année suivante, au mois de mera, paniles états provincieum assemblés à Bonn, il tint, l'an 1598 y au commencement d'actobre ; un synode diocésain, sous la présidenze de son coadjuteur à dans lequel on fits des statuts très salutaires pour la néformation du clergé. Le pape les ayant requalites munit du socau de son approbation par un bref du 6 decembre de l'année suivante. Ernest, l'an 1606, fit à Coblentz. avec les électeurs de Trères et de Mayence, un traité d'alliance qui produisit, trois ans après, ane ligue entre tous les princes catholiques d'Allemagne, pour la défense de la religion. Il travaillaguette même année productionne des manastères de son diocese, iet publia, sur ce sujet, le 11 septembre, des statuta qui furest approuvés du pape Paul V, par son bref du 6 juin de l'année suivance. L'an stiez, Ernest mourut, le ny février, A Armherg , fort dévotement , dit Gundling , à l'êge de cinquentehuitaris essivant le Galiche, de sonatte-daux raelan Fisen, et hit inhumé dans sa cathédrale;

# and more of a training terror in the contract of the contract

1611. REMDINAND, né le 7 octobre 1579, de Guillaume V, duc de Banière, et de Renée de Lorraine, prévât de l'église, de Cologne, chanoine de celle de Mayence et de Trèves, coadjuteur de l'archevêque Espest, son oncle, lui succéda, l'an

1612, non-seulement dans l'archeveché de Cologne, mais aussi dans les évêchés de Liége et de Munster. Il prit possession de Cologne le 12 mars de la même année, quatre jours après, de l'évêché de Liége, et le 14 avril suivant, de celui de Munster. Au mois de mai de la même année, s'étant rendu à Francfort pour l'élection d'un nouvel empereur, il donna sa voix, le 13 juin, comme les autres élécteurs, à Matthias d'Autriche, et fit, avec l'archevêque de Mayence, le 24 du même mois, la cérémonie de son couronnement; Ferdinand était frère de Maximilien, électeur de Bavière, qui n'avait point alors d'enfants. Que celui-ci vînt à mourir sans posterité mile, sa succession revenait à notre prelat. Ce fut cette considération qui détermina Ferdinand-à demander au pape dispense de s'engager dans les ordres sacrés ; mais elle ne lui fut accordée que pour cint ans. L'empereur Matthias étant mort le 20 mars de l'an 1619, il contribua, le 28 août suivant, à l'élection de Ferdinand II, son soccesseur. Il obtint, la même année, l'évêché de Paderborn. Les Suedois étant entrés, l'an 1680, en Allemagne pour secourir les Protestants, Ferdinand, ainsi que le duc, son frère, demeura fermenrent attaché à l'empèreur. Il chassa, l'an 1637, les Français de la citadelle d'Ehrenbreitstein avec le secours de Jean de Wert; général des Impériaux: L'amré41, il ouvrit un asile, dans sa ville capitale, à Marie de Médicis, mère de Louis XIII, que la persecution du cardinal de Richelieu avait obligée de sortir de France. Le comte de Guebriant avant battu et fait prisonniers; l'an 1642; les généraux Lamboi et de Merci, les Français-s'emparerent de presque toutes les places de l'électorat et y laissèrent des garnisons hessoises qui Lausèrent au pays des maux infinis. Pen s'en fallut ; l'année suivante, que l'électeur ne fût enleve par les ennemis dans son château de Bruhl. Flattes par l'esperance de procurer la paixa T'empire, Ferdinand'et son frère conclurent, l'an 1647; a Ulm, sur la fin de mars, une treve avec les Français et les Suedois. Mais, s'étant aperçus ensuite que l'événement ne répondait point à leur attente, ils reprirent les armes; ce qui accélera la paix, qui se fit, l'année suivante,' à Munster. En vertu de cette paix, Ferdinand reconvra les places de son éléctorat tennes par les Hessois : mais il fut obligé, avec quelquis autres princes ecclesiastiques, de leur payer, dans l'espace de neuf mois, une somme de six cent mille écus d'Aflemagne, ou rixdalers. (Gundling, p. 1095.) Ce prelat mourut, le 13 septembre 1650, à Arnsberg, et lut influmé, le 20 novembre, dans son église métropolitaine. On fait l'éloge de sa piété, de sa bienfaisance et de la régularité de ses moeurs: Il avait fait lever de terre, le 7 novembre 1633, le corps de saint

Engilbert, et, le 17 août 1643, celui de saint Piligrin, l'un et l'autre archevêques de Cologne.

### MAXIMILIEN-HENRI.

1650. MARIMILIEN-HENRI, fils d'Albert VI, duc de Bavière, et de Mathilde de Leuchtenberg, né le 8, octobre 1621, coadjuteur de Cologne, depuis le 21 janvier 1643, et de Liége, depuis le 19 octobre 1649, succeda, l'an 1650, à Ferdinand, son oncle, dans l'un et l'autre, bénéfice et principauté. Son inauguration se fit le 26 octobre de, la même année, pour Cologne. Gundling met spn ordination sacerdotale au 24 septembre 1661. Le nonce Fabio Chigi, depuis le pape Alexandre VII', lui conféra, le 8 octobre suivant, la consécration épiscopale. Peu de tems après, il prend possession de l'évêché d'Hildesheim, et donne asile, dans Cologne, au cardinal Mazarin, banni de France par le parlement. (Gundling, p. 1101.) Au commencement de l'an 1652, il reçut, à Cologne, le jour des Rois, dans sa cathédrale, l'abjuration d'Ernest, landgrave de Hesse-Rhinfels, et d'Eléonore-Marie de Solms, son épolise, qui communièrent l'un et l'autre de sa main. S'étant rendu, l'an 1653, à la diète d'Augshourg, il y contribua, de son suffrage, le 31 mai, à l'élection de Ferdinandily, roi des Romains. Le prince de là fut conduit à Ratishopne, pour son sacre. A l'article de Jean-Philippe, archevêque de Mayence, on a parlé de la dispute qu'occasiona, entre lui et l'archevêque de Cologne, cette cérémonie que l'un et l'autre prétendirent faire, et de la préférence qu'obtint le premier sur le second pour la remplir, malgré sa réclamation. Quelque tems après Maximilien Henri fit une nouvelle conquête à l'église dans la personne d'Isabelle Amélie, femme de Philippe-Guillaume, prince palatin, laquelle abjura l'hérésie entra ses mains dans l'église des Jésuites à Dusseldorp, et reçut aussitôt la confirmation. Maximilien-Henri se réunit, le 18 juillet 1658, au collége électoral pour l'élection de l'empereur léopold, qui se fit à Francfort, et fit ensuite, le 1er. août, la cérémonie du sacre en présence et du consentement de l'archeveque de Mayence. Il tint, le 20 mars 1662, un synode diocesain dam lequel il fit plusieurs reglements utiles pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique et la réformanon des mours. L'an 1669, par le conseil de François Egon de Furstembeng, évêque de Strasbourg et grand-prévôt de l'eglise de Cologne, il conclut avec la France un traité d'alliance, qui fut pour lui la source de bien des disgraces. Avant qu'il éclatât, il fit, l'an 1670, un pelerinage à Lorette. A

son retour, il vit lestroupes des Impériaux et de leurs alliés fondre dans son pays qu'elles soumirent presque entièrement. Réduit au point de ne savoir où se réfugier, il choisit enfin, pour le lieu de sa retraite, l'abbaye de Saint-Pantaléon de Cologne, où il passa près de cinq années, vivant comme un membre de la communauté. La satisfaction qu'il goûta dans cette maison, la lui rendit si chère, que, quelques années après qu'il l'eut quittée, il y revint, et y fit différents sejours assez longs. L'an 1674, pendant sa première retraite, on tint des conférences à Cologne pour l'établissement de la paix entre les puissances belligérantes, Guillaume Egon de Furstenberg, frère du précédent, y assista en qualité de plénipotentiaire de l'élècteur de Cologne. Mais, sans egard pour son caractère, l'empereur le fit enlever et conduire en prison, d'abord à Vienne, puis à Neustadt. Les Impériaux, pour justifier ce procédé, prétendent que Furstenberg étant sujet de l'empereur, il n'en avait pas respecte les avocatoires, et continuait de parler avec le mépris le plus marqué de la cour de Vienne. D'ailleurs, il n'avait point, ajoutent - ils, fait constater sa commission de la part du roi de France, et ne pouvait pas être plénipatestiaire de l'électeur de Cologne, qui se trouvait lui-même en personne dans cette ville. (Gundling, pag., 1178-1185.) Faible défense! Le roi de France, indigné d'un pareil attentat, rompit les conférences, et rappela de Cologne ses plenipatentiaires. La même année 1674, l'electeur de Cologne fit sa pair avec les Hollandais, se réservant la seule ville de Rhinberg. dont ils s'étaient emparés dès l'an 1633. La paix de Nimère, conclue en 1679, entre l'empereur et le roi de France, rendità Furstenberg sa libertéet à l'électeur ses états. Mais l'un et l'aute conservèrent toujours leur penchant, pour la France. Ce fut à la recommandation de Louis XIV que le premier fat elu, le 8 janvier 1681, pour succéder à son frère dans l'éyêché de Strasbourg, et nommé, l'an 1686, au cardinalet. L'alecteur Maximilien-Henri obtint, l'an 1683, l'évêche de Manster qu'il joignit à ses trois autres évêches. Se voyant près de sa fin, il proposa, dans le mois de janvier 1688, pour son madjuteur au chapitre métropolitain de Cologne, le cardinal de Furstenberg, qui cut dix-buit voix sur vingt-quatre. Mis la le pape, malgré les instances de la cour de França, refus les bulles de confirmation. L'électeur mourut à Bonn, le 3 juin suivant à l'âge de soixante-sept ana. (Voyez les évêques de Liege.)

JOSEPH-CLEMENT.

1688. JOSEPH-CLÉMENT, fils de Ferdinand-Marie-François,

electeur de Bavière, et d'Henriette-Adelaide de Savoie, né le 5 décembre 1671, évêque de Ratisbonne et de Frisingue dès 1685, déclaré par un bref d'Innocent XI, à l'âge de seize ans, eligible pour les évêchés de Cologne, d'Hildesheim et de Liege, à condition qu'au moment qu'il les accepterait, ceux de Ratisbonne et de Frisingue seraient censés vacants, fut donné pour successeur à Maximilien-Henri dans l'église de Cologne par une partie du chapitre, tandis que l'autre, plus nombreuse, donnait sa voix au cardinal de Furstenberg. Il fallut, alors recourir au pape Innocent XI pour décider entre les deux élus. Le pontifé se déclara pour le premier par son bref du 20 septembre 1688, en lui permettant, jusqu'à ce qu'il fût en paisible possession de l'église de Cologne, de garder les deux autres évêchés, après quoi la vacance en serait ouverte. Célui de Liége étant venu à vaquer, l'an 1694, il l'oblint de la manière dont on l'a dit ci-devant.

L'an 1701, sans égard pour les remontrances de l'empereur. il s'altra, dans la guerre de la succession d'Espagne, avec la France, leva des troupes, fit fortifier ses places, et y mit des garnisons françaises et espagnoles, sous le nom de troupes du cercle de Bourgogne, voulant persuader par la qu'il n'avait aucuno vue d'hostilité. Le chapitre de Cologne, tout autrement disposé que lui, porta des plaintes, l'an 1703, de sa conduite à l'empereur, qui prit cette compagnie sous sa protection, et sit publier en même tems des lettres avocatoires qui eurent un grand effet. Pour les énerver, l'électeur leur opposa un placard par lequel il prétendait se justifier. Il demanda en même tems qu'il lui fût permis de rester neutre entre la maison de Bourbon et celle d'Autriche; ce qui lui fut refusé, avec menace de faire de son pays le théâtre de la guerre, s'il ne se déclarait pour la seconde. Des troupes hollandaises s'avancèrent: presque aussitôt vers son pays et commencèrent. les hostilités, le 18 avril 1702, par le siège de Kayserswerth, qui capitula le 15 juin, et fut rase. Cependant Joseph-Clément avait formé, devant Bonn, un camp de cinq à six mille hommes qu'il commandait lui-même; ce qui n'empêcha pas les allies de s'emparer de Liége et de plusieurs petites places de l'éléctorat de Cologne. Joseph-Clément prit alors le parti d'abandonner ses états et de se retirer dans les Pays-Bas. L'empersur, apprenant son départ, donna l'administration de l'électorat aux grand-prévot et doyen du chapitre de Cologne; ce qui n'empêcha pas le roi de Prusse et l'électeur palatin de mettre, à l'envi, des garnisons dans toutes les places du pays de Cologne, à l'exception de Bonn.

· L'an 1706, Joseph-Clément et son frère, l'électeur de

Bavière, furent mis au ban de l'empire, le 29 avril, par un décret qui fut publié, le 11 mai suivant, à Ratisbonne, avec le consentement du collège électoral. Cette même année, Joseph-Clement fut ordonné prêtre, le 25 décembre, à Lille, par l'évêque de Tournai, et célébra, le 1er. janvier suivant, sa première messe en grande pompe. Ayant obtenu, peu de tems après, du pape Clément XI, le pallium, il su sacré,

le 1er, mai, par Fénélon, archevêque de Cambrai.

L'an 1714, Joseph-Clément, rétabli dans ses états par le traité de paix conclu à Bade, le 7 de septembre, sit son entrée à Liège le 13 décembre de la même année, et ; le 25 février de l'année suivante, à Bonn, avec une satisfaction inexprimable de ses sujets. De la s'étant rendu à Munich pour conférer avec son frère, il y precha le jour de la Saint-Michel; ce qui fut regardé comme un prodige dans un électeur éclésiastique. Les troupes hollandaises restaient foujours & Bonn. résolues de ne point désemparer que les fortifications de cette ville, conformément au traité d'Ufrecht, ne fussent démolies. Les troupes électorales les ayant forcées de se réfirer ? les étatsgénéraux s'offensèrent de cette violence, et mehalelrent de Pen venger. Ce différent ne for accommode que le 46 juin 1717, par une transaction en vertu de laquelle les spriscations de Bonn durent être rasées pour n'être jamais répaires. Même convention pour la citadelle de Liege et pour le chaleau de 1. 11. 1 to 191 / Hui.

L'an 1722, le 9 mai, Joseph-Clement parvint 1746algre l'opposition des Hollandais, à faire élire son neveu : Glement-Auguste, évêque de Munster et coadjuteur de Cologne!! cum spe succedendi. Il mourut, presque inopinement, le 12 novembre de l'année suivante, à Bonn. Il fut inhumé; le 4 fanvier 1724, dans son église métropolitaine. Heyendal, bibbe de Rolduc, son contemporain, dit qu'il était sciendadossissima incontinentice; ce qui contraste parfaitement avec son oraison funèbre prononcée par le P. Averhausen, jésuité, qui le re-présente comme un saint.

# CLEMENT-AUGUSTE!

1723. CLEMENT-AUGUSTE-MARIE-HYACINTHE; hé le 16 août 1700, à Bruxelles, de Maximilien-Emmanuel : électeur de Bavière, et de Thérèse-Cunigonde Sobieski, fille de Juan, roi de Pologne, fait prisonnier avec ses frères, par les Impériaux, à Munich, remis en liberte, l'an 1714, après la paix de Rastadt et de Bade, se rendit, t'année suivante y à Rome où il étudia le droit canon, sons la direction du pape Clément XI. Nommé, le res décembre 1715, coadjuteur de l'évêque de Ratisbonne, il fat élu, le 26 mars 1719, évêque de Munster, et le jour suivant, évêque de Paderborn. Le siege de Colegne étant deuenn variant en 1723, il en prit possession, et, le 8 février de l'année suivante, il fut élu évêque d'Hildesheim. Ordonné prêtre le 4 mars 1725, il fut sacré, le 10 novembre 1727, par les mains du pape, à Viterbe, L'évêché d'Osnabruek lui échut le 4 novembre 1728, et se le 17 juillet 1732, il fut élu grand-maître de l'ordre Teuto-nique,

L'empereur Charles VI étant mort l'an 1740, Clément-Auguste prit alliance avec la France pour appuyer les prétentions de sont frère, l'électeur de Bavière, sur la succession de la maison d'Autiche. Le 24 janvier 1742, il concourut à l'élection de ce prince en qualité de rois des Romains, et, le 12 février suivant, il le couronns, comme empereur, à Francsort, du consentement de l'électeur de Mayence, qui voulut bien, en cette occasion, lui ceder son droit, sans préjudice pour l'avenir. L'impératrice fut de même couronnée de sa main, le 8 mars. Le comte de Neuhaus ayant reçu, le 27 avril, au nom du nouvel empereur, l'hommage de la ville de Cologne, l'électeur protesta contre cet acte. Les armes autrichiennes commencèrent bientôt à prévaloir sur celles de la France. Alors Clément-Auguste, ne voyant point de sûreté chez lui, prit le parti, l'an 1744, de faire sa paix avec la reine de Hongrie.

L'empereur étant mort l'an 1745, Clément-Auguste vota, par son réputé, en faveur de François de Lorraine, et se rendit, au mois d'actobre, à Francfort, pour assister à son couronnement, Étant parti de Bonn le 5 février 1761, pour la Bavière, il se sentit attaqué, le même jour, d'une violente colique, comme: il était à table chez l'électeur de Trèves, au château d'Ehrenbreitstein, vis-à-vis de Coblentz, et mourut le lendemein à cinq heures du sois.

Ce prince avait pour devise. Non mihi, sed populo; devise qu'il verifia par les grands biens qu'il fit à ses sujets.

## MAXIMILIEN-FRÉDERIC.

1761. MAXIMILIEN-FREDERIC, fils d'Albert-Eusèbe, comte de Koenigsèegg-Rottenfels, et de Claire, comtesse de Blanckenheim, né, le 13 mai 1708, à Cologne, fut élu doyen de la métropelitaine le 22 avril 1756, et devint, le 6 avril 1761, le successeur de l'électeur Clément-Auguste. Dès qu'il fut en possession du siège de Cologne, il adopta le catéchisme romain, et obligea ses coopérateurs à l'expliquer à leurs troupeaux. Il XV.

### 242 CHRON. MIST. DES ARCHEVEQUES DE COLOGNE.

réforma aussi le bréviaire, en le purgeant des fausses légendes et des écrits supposés des pères. Son goût s'étendait aussi aux sciences humaines. Non content d'avoir formé une bibliothèque et un cabinet des chrissstess dans son palais de Bonn, il établit dans cette ville, un an avant sa mort, une académie où l'on enseignerait, outre le latin, le grec et la philosophie, les langues orientales. Tous les monastères de son electorat furent taxes pour l'entretien des professeurs, dont plusieurs furent tirés de ces mêmes monastères. Les pligieux furent chargés aussi de l'instruction publique dans les petites villes. La charité de ce prélat le porta à fonder un hopital à Bonn. Son pays ayant beaucoup souffert de l'inondation du Rhin, pendant l'hiver de 1784, il pourput aux besoigs des malheureux que ce désastre avait ruinés: Ce digne pasteur mourut à Bonn, le 15 avril 1784, et fut inhumé dans sa cathédrale, le 2 mai suivant. Il sit plusieurs lois utiles et réforma divers abus. Mais on est peine de voir, que par une ordonnance, il permit la danse à certains jours. jours.

# MAXIMILIEN-FRANÇOIS-XAVIER-JOSEPH, DERNIER FECTEUR.

1784. MAXIMILIEN-FRANÇOIS-XAVIER-JOSEPH, archiduc d'Autriche, fils de l'empereur François, et de Marie-Tlierese, reine de Hongrie, ne le 8 décembre 1756, grand-maffit de l'ordre Teutonique, depuis 1760, nomme le 7 août de tette même année, coadjuteur de l'électeur Maximilien-Frédéfic, et étu évêque de Munster, ayant appris la mort de celui du di devait remplacer sur le siegé de Cologne, se reudit promptement à Bonn, pour prendre possession de l'électorat. L'an 1765, après une retraite de trois semaines, faite au séminaire à il regul la consécration épiscopale, le dimanche avant la Pentecôte. L'an 1786, au mois de mars, de concert avec les états du pays, il établit un tribunal suprême de révision, qui avait été projeté sous quatre règnes consécutifs, et dont le but est d'accelérer l'administration de la justice et d'empêcher l'exportation du numéraire.

Logil exercise 3 controlly be a cont

A second of the second of the

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

1.90

the control of the property of the control of the c

#### \* INTO THE NAME OF A STATE OF THE PROPERTY.

La ville de Trèves, Augusta Trevirorum, dont l'origine se perde dans la puit, des tems, antérieure à l'entrée des Romains dans les Gaples, est la capitale d'un pays qui, autrefois, avait pour limites le libin à l'orient, la Meuse au couchant, le pays des. Mediomatrices, ou des Messins, au midi, et au septentrion, le pays des Pemans, Cereses, Segniens, Condrostens, qui s'éten-dait depuis la Meuse et le voisinage des Nerviens, jusqu'au Rhin. Les Trévirois, germains d'origine, étaient le peuple le plus celebre de la Belgique. Clarissimi Belgarum Treviri, urbesque in Treatris opulentissimoz Augusta, etc., dit Pomponius Mela, liv. III., c., 2, L'an 58 avant J. C., voyant Cesar vainqueur des. Helvetiens, ils recherchent son amitie, moins par inclination. que par crainte, et l'avertissent que les Suèves, placés sur la rive droite du Rhin, se disposent à passer ce fleuve, pour envahir, leur pays, et ceux de leurs voisins : mais l'évenement prouva bientôt le peu de solidité de cette alliance. L'année suivante, Presque toutes les. Gaules ayant conspiré contre le général: romain, il marche à l'ennemi, campé dans le Rémois, et, l'ayant battu sur les bords de l'Aisne, il le poursuit jusques dans les pays des Nerviens. L'ennemi se relève presque aussitôt de

<sup>(\*)</sup> Article, ainsi que ceux des archevêques de Mayence et de Cologne, evu et entierement corrigé par M. Eanst, chanoine régulier de l'ablaye de Roldue, au duché-de Limbourg.

ce revers, et, fontifié par la junction des Vermandois et des Atrébates, al hivrei due seconde bataille où César est obligé de prendre la fuite. A catte nouvelle des Trévirois, qui venzient au secous des homains, actinousent chemin-et rétournent dans leurs foyers. Caspr., l'an 56 avast J. Q., apprenant que les Belges. excitent les Germains à vonit sectorinde à eux, coupie son lieulieutenant Tanhabienus de Toènes, apog un corps de cavalerie, pour les contenirs dans le devoire le agrive lui-même , deux aus après, dans comaggiavet quatre lagions et huit cents cavaliers, sur ce qu'il avait appels, que nontspulement les Trévirois refusaient de se arousep aux assemblées générales qu'il avait convoquees, mais qu'ils pratiquaient des intelligences apec les Germains; situés au delà des libin appur les engagent faire amption dans les Gaules: Ch qui occasionait ces mouvements; c'était la querella: d'indittibrarre jet de Gjorgetoria, son gendre nqui se disputaient la priparité dans. Trèves, et dent le premier, ayant · prevalu sur lessond, avait fait mattre ses biens à l'encan, laduraiomare, après s'être effercé de mettre le genéral romain dans ses interes par ide feintes soumissions, woyant qu'il se défait de his deverso imasque esta à da pête d'un carps de trouges, il ' pe cosse do harcaler le comp de Labienus. Mais au milieu de ces hostilités, il fut tué, l'an 54 avant J. G. dans un gué de la Meuse! La perto de leur chefing mandit pas cependanti les Trewisois plus soumis s ils continuèrent la guerre qu'il ayait come mencée, jet)ng mirent bas les armes, qu'après avoir été, serrasse : par un stratageme de Labienus, qui sopen de junta après, étant remire dans Treves, en chassa les panents d'Indutinmare et, rétablit · Cingetoria dons an principante, sous la dépendance des Romans. 1 (De Houtheist, Prodrom, Hist Treatmanning, 38.) Ett se soumettant à Rome, les Trévirois en adoptèrent la · langue - au liquido celte qu'ils avaient parle jusqu'alors, suivant , le témoignage de saint Jérôme, Auguste, en établissant à Trèves nrie colonie romaine, lai donna le titre d'Augusta Trevirorum "Plunieuts empereurs y firent un sejour plus ou moins long, tels - que : Constance Colore . Maximien Herculius, Constantin le Grand, ser fils Constance et Constant, Magnence, Décentius, "Julien, les fennes Valentinien et Valenti, Gratien, Valentinien, Le Jeune, Maxime avec Victor; son file. Theodose le Grand et · Arritus : dans parter des tyrans plus anciens . Posthame . sous Gallien. Victorin et deux tetraques, sous Aurélien, etc. Des le terns de ce dernier empereur, et même auparavant, il y avait un sont illustra à Trèves, un ordre equestre, et des pontifes sur le modèle des Romains. Les sciences, les arts et le conmerce fleurirent egalement dans Trèves. L'empereur Valentinien; qui simait les sciences et les protégeait, accorde des

salaires considérables aux professeurs des écoles de Tadres. Il fit venir de Bordeaux en caste ville le oclèbre Ausone, qui ne l'illustra pas moins par son savoir, que les deux professeurs d'éloquence, Harmonius et Harmonius, des deux professeurs diffequence, Harmonius et Harmonius, des deux professeurs diffequence, Harmonius et Lincolnes, dans le quatrième siècle, était régérdés commo la lastinopole des Gaules, tant à cause de la résidence qu'y fassalent ordinal rément des dupéraurs, que parce quelle dévint le siège des préfets du pértoire des Gaules.

Les metrettes des Barbales dans la Relgique changèrent la face de Trèves. Les Vandales s'en rendirent maîtres et la piltèrent du commencement de Man 369, ils y seviment sur la fin de la même année, et y committent de quivequa digâts. L'an 411 ou 412, iles Frants, il syant trouvérente assez forte pour soutenit un siège y l'emploréteunt après de radis. efforts, et y enterèrent, sans modération, les droits de la métoire. Trèves essuya une de deux nouveaux saccagements y que M. de Tillemontophèce, l'un vers 420; et l'aure onviend au 440. Les montophèce, l'un vers 420; et l'aure des productes de leux enterère les Barbares, voyant que lle Rhin, qui avait sorvi, jusqu'alors de bartière à leur empire, ne pouvait plus être defenda contre les Barbares, avaient pris les parti de transporter dans la ville d'Arles la préfécture des Gaules, ce qui flut règlé par un édit d'Houtstius et de Théodose, l'an 402 (et non 416).

Les France étant déjà établis dans une partie des Gaules, une de leuis hondes, après avoir mils en fuite le général romaio, Egisliss, du Gilon, sempara de Trèves et de Cologne, vers l'an 464; fonda dans deute contrée un royaume particulier et séparé de 44 dunination du reste des Francs. On des nomma Mipualres à cause de la rive du Rhin, qu'ils s'engagèrest,, en traitant avec les Romains, à défendre courre les Germains et is altres peuples; situés à l'autre rive de no fleuve. Bisniôt white Etendu lours conquetes jusqu'à l'Escaut à l'occident, et jusqu'à Mayence à l'orient; ils se donnévent un roi et se brent. l'an 51 r, par ordre de Thiorriy fils de Clovis, un code de lois, où A est souvent fait mention des Romaine pregui donne lieu de troire du'il resta parmi les Ripuaires plus de Romains que parent les autres Barbares, étique les mêmes lois furent communes à ces tieux peuples. Mais Treves ne fut que la seconde ville de ce reyabine, dont Cologne fut la capitale. Le Christianisme était etablit dans ces contrées utant l'irruption des Barbares ; mais on h'est pas d'accord sur l'époque de let établissement. Des fraditions populaires; qui remontent jusqu'au dixième siècle, attribuent aux disciples de saint Pierre la fondation des églises de Cologne, de Trèves, de Tdugres, de Spire et de Strasbourg. Mais, en remontant plus haut, elles manquent d'appui, et ne s'accontent avec les anciens monuments que sur les noms des trois.

premiers évêques de Trèves, Ruchaire, Valère et Materne; sans nous garantirde tems où ils out vécu. Elles mettent après eux vinge-timis suutes évêques: Ce sont Auspige, Celse; Félix, Mansuerus, Clement, Mouse (Martin I., Anastase, André, Rustique, Auctor, Materice, Fortunat, Cassien, Marc, Navit, Marchell, Metadrie, Severin, Florent, Martin II., Maximin, Valenten.

## AGRICIUS, TOUTAGROECIUS.

AGRICUS on AURORCUS; lest le lpremier évêque de Trèves que des momments authentiques nous présentent après saint Materne. Some nome se trouve parmièles soustripteurs du concile d'Arles, en Jusqu'Ori prétendique es fut lui qui convertit en une église le palais qu' Hélème ; mère du grand Constantin, avait à Trèves, et le dédiausous l'invocations de saint Pièrre. Sa mort est placéa dans les martyrologes au 13 janvier; mais onime sait point à quello grande elle se rapporte?

the state of the entropy of the state of the

MAXIMIN, ne d'une famille sénatoriale à Poillers "dont saint Maixent, son frère, était évêque, fut le successeur filmédiat de saint Agricius dans l'évêthe de Trèves. Hit était élève de ce prelat, dont la réputation l'avait attiré à Trèves, et avait été initie de sa main dans les ordres sacrés. Quelques utilismettent son election en 330. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne pent la mettre plus tard qu'en 335 ; car, au commencement de février de l'année suivante, il reçut dans son église le grand saint Athanase, que des ordres, surpris à la religion de Constantin le Grand, par les Ariens, y avaient exilé. Pendant les deux afis et quelques mois que dura le sejour de saint Athanase à Treves. les deux prélats vécurent ensemble dans la plus grande intilifité. Maximin a'oublia rien pour adoueir à son hôle la disgrace de son exil. Il est vrai, comme le remarque M. Fleuri, que Constantin le Jeune, fils de l'empereur qui commandait dans les Gables! et résidait à Trèves, traitait aussi saint Athanase avec béaucoup. d'honneur, et lui fournissait abondamment toutes les élitses nécessaires à sa subsistance. Quatre ou einq ans aprês le départ de l'evêque d'Alexandrie, Maximin exerça la manie kospitalité envers un autre confesseur de la divinité du Verbe. C'étail Paul. évêque de Constantinople, que les Ariens avaient déposé dans un concile, et à qui l'empereur Constante, en te chassadt, n'avait point marque le lieu de son chill Paul's étant réfugié dans les Gaules, l'évêque the Trèves, après s'être assuré de la

pureté de sa foi, lui ouvrit un asile dans son église, le traita avec honneur, et le laissa onsuite aller à Rome, pour défendre sa cause devant le pape Inles. Dans le même tems qu'on tenait à Rome un concile pour enaumner l'affaire de saint Athanase et celle de Paul , les évêques ariens, s'étaut assemblés à Antioche sigonfiemèrent, la condamnation du premier. Apprenant ensuite qu'il était retourné en Occident, ils députérent quatre d'entre eux à l'empereur Constant, qui était à Trèves, pour le prévenir contre l'illustre, persécuté. Mais le zele de Maximin rendit cette députation inutile. Instruit par ce prélat de l'innocencerde saint Athanase il il ne daigna pas même écouter ses accusateurs, let les renvoya souvents de confusion. Al'an 345. Maximin de rendit au concile de Milan, où il se signata de nouvesus spatte, les Eusébiens, en présence du même empereur. Deux ansignes, il assista jan concile de Sardique, dont il fut un descolus fermes appuisa Tapt de courage contre des ennemis implaçables de l'improcence et de la vérité rese pouvait rester impuni. Les Ariens s'étant retirés de Sardique apret avoir inutilement tenté d'y faire condamner Athanase et sa doctrine. tinrent un conciliabule à Philippopoli , dans lequel ils excommunièrent Maximin, avec quelques autres de leurs adversaires les plusrenommés. Maximia ne survenat, pas long-tems à son injuste condamnation. De retour en son eglise, il fit mà ce qu'on prétend, un voyage, à. Poitiers pou quelques affaires l'appelaient ; et y mourut, Pan 348 nu 349. San coups fut rapporté à Trèves par son successeur, et enterre dans le lieu qu' l'on a fondé la celebre abbaye dui porte son nam.

la contra la compania de la componicación de forma de for

348 on 349. Paulin, aquitain de nation, succède dans le siège de Trèxes à Maximin. A peine avait il commencé à prendre connaissance de son troupeau « qu'il se rendit à home pour tra-vaillenave le pape Jules au rétablissement de la peix de l'égliseil Saint Athanase, venait diètre cappele de son ent pan l'empèreur Constance; et les évêques qui l'ausient abandonné s'dimpressaidnt de se réconcilier avec dui. Usace et Valens, ses déux ennemis les plus déclarés, furant de ce nombre, et lui envoyènent d'Aqui-lée leur rétractation « qu'ils chargeent Paulin de lui remettres le leur rétractation » qu'ils chargeent Paulin de lui remettres la pesponne de l'empereur Constant, tué par ordre de Mugnence, l'an 350 « ses affaires changereur de face e et la haine de ses enferms reprit une nouvelle agneur Constant de face e et la haine de ses enferms reprit une nouvelle agneur Constant de face e et la haine de ses enferms reprit une nouvelle agneur Constant de face e et la haine de ses enferms reprit une nouvelle agneur Constant de prelats de ses enferms par la condamnation de ce saint il a'y en que Paulin

qui refusa de signer le résultat de cette assemblée, l'orsqu'il fui fut présenté. Les Ariens se vengèrent de sa résistance, en le faisant exiler dans la Phrygie. Les souffrances qu'il endura dans son exil lui méritérent le titre glorieux de confesseur. Il mourut l'an 358. L'égfise honore sa mémoire le 31 août:

### BONOSE.

358. Bonose, successeur de Paulin dans le siège de Trèves, ne nous est connu que par son nom et par le titre de saint qui Iui est donné dans le martyrologe, où sa mort est placée au 17 **f**évrier.

#### a SAINT BRITTON.

BRATTON OU BRICTON. dit aussi BRITANNUS et VETERANUS; fut évêque de Trèves après Bonose. Il assista, l'an 374, au pre-mier concile de Valence, et l'an 382, à celui de Rome. Il mouret L'an 384, le 5 mai, jour consacré dans l'église de Trèves à m mémoire. I have be the field from a

#### PÉLIK.

S 36: .

384. FÉLIX, élevé dans le clergé de Trèves, et d'une vertu éprouvée, fut élu pour succéder à Britton, par un concile d'évêques ithaciens, assemblé dans cette ville par l'empereur Maximo. On sait qu'Ithace, éveque de Sossube, on tiellagile, et Idace, évêque de Mérida, son associé, par un sele outre pour la foi catholique, poursuivaient, à seu et à sang, la princillanistes. Déjà, sur leur délation, le tyran Maxime avait condamné à mort Priscillien, avec quatre de ses disciples, deux clercs et deux laiques. Le concile où fut eru Félix, approuve la coghine de ces prélats sanguinaires; et saint Martin, éverpue de Aques, étant survenu à Trèves pendant que cette assemblée se unait, fut obligé de lui donner des marques de communion pour suver la vie à d'autres Priscillianistes, qui sans cela n'auraient pu échapper au glaive de la justice séculière. Félix était dans les mêmes sentiments que saint Martin, et détestait également la violence qu'on employait contre les Priscillianistes. Gepellant, il passa pour ithacien dans l'esprit d'un grand nombre de prélats catholiques, qui se séparèrent en conséquence de sa communion. On pretend que saint Ambroise et le pape Strice furent de ce nombre. Nous avons, à la vérité, des fettres de l'un et de l'autre, par lesquelles ils déclarent qu'ils regardent Félix comme excommunié. Mais le Felix dont il s'agit dans ces lettres, h'a rich de supremun auec naire prélat que, le nom. C'était un

compagnon de l'hérétique Javinien, contre lequel Siricé écritait en ces termes vers l'an 389 : Suchez que nous avons unanimement décide que Jovinien . . . . Félix . . . . et Ingénieux . . . . demeureront pour toujoure separes de l'église. (Ep. 7, tom. I, Décret., pag. 668.) C'est ce jugement qui fut adopté, l'an 390; par le concile de Milan, auquel présidait saint Ambroise, commé il paraît par la lettre de ce père, qui se trouve la huitième parmi celles de Sirice. Il faut encore reconnaître le même Pélix jovinianiste, dans les actes du concile de Turin de l'an 401, où il est dit que ceux qui se sépareront de la communion de Félix. eront repus à celle de l'église. Nous n'avons donc aucune preuve littérale que saint Sirice et saint Ambroise se soient mêles d'éteindre le schisme de Trèves, occasioné par l'élection de Félix's quoique la chose soit très-vraisemblable. Cependant, il paraft certain que le calme n'était pas encore rendu à cette église au commencement du cinquième siècle. Notre prélat, voyant qu'il pe pourrait conjurer l'orage formé contre lui qu'en se retirant. donna sa demission vers l'an 398, et alla se confiner dans un monastère de Trèves, qui prit depuis le nom de saint Paulin. A y mourut l'an 400, suivant l'opinion commune, et fut inhumé le 26 mars. L'église l'a mis an nombre des saints, et honore sa mémoire le jour de son enterrement.

#### MAURICE.

, 398. Maturace vient à la suite de Félix dans le catalogue des vieues de Trèves. On met, avec beaucoup de fondement, sa mer en 407.

LÉONCE.

429. LÉONGE, ou LÉGONGE, successeur de Maurice, n'est pas plus comme que lui. Des martyrologes, postérieurs à celui d'Useard, le mettent au nombre des saints, et assignent sa mémoire en 10 fégrier. On ignore l'agnée de sa mort.

#### AUTUR.

Aurun, dont les Bollandistes (tom. IV, pag. 39 et seq.) ont donné une vie apocryphe, monta sur le siège de Trèves après Léonce. Le culte qu'on lui rendit dans les siècles suivants est une preuve, plus que vraisemblable, qu'il gouverna saintement aon église. On rapporte sa mort à l'an 446, ou environ.

#### SAINT SÉVÈRE.

446. Stvinz, disciple de saint Loup, desque de Troyes;

monta sur le siège de Trèves après Autur. Il accompagna saint Germain, évêque d'Auxerre, dans le second voyage qu'il fit en Angleterre; comme saint Loup, son maître, avant accompagné ce saint dans le premier. Ce trait, le seul qui nous sai spantenu de l'épiscopat de Sevère, prouve qu'il n'avait pas moint de xèle que son maître pour la propagation de la foi. On met la mort de Sevère, en 455, et sa memoire est bonorée dans l'église le 15 octobre.

455, CYRILLE, successeur de Bevere, mourut vers l'ab 458, suivant les Bollandistes, (jomin) Vo main in 1871 (1871) est compté parmi les saints et pinque parque par les saints et pinque par le le rétablissement de l'égliss, de hance par le st burde le rétablissement de l'égliss, de hance par le st burde le retablissement de l'égliss, de hance par le le saint l'about le rétablissement de l'égliss, de hance par le son au de le parque le son enque le son enque

AMNECIUS succeda, suivant les anciens catalogues. à Cyrille. Le prelat suegait encore vers, an 475 a contrae let propye la lettre d'Auspice, evêque de Toul, à Arbogaste comme de Propye la Trèves, rapportée par M. de Hontheim, Hist, dipl. Teprit L. l., pag. 19. Sanctum; lui dit-il, et primum amnibus gons un que papam Jambiycum honora, Sur quoi Bucherius et Massaura abservent que, des-lors, l'évêque de Trèves, exerçait l'autorité metropolitaine sur Metz, Toul et Vendun. Sidoine Apollinaire, écrivant au même Arbogaste, appelle l'amblique constituent summ virum cuncturunque virtutum conscienté et June june beatum. On ignore la durée de son épiscopat outles l'autorité beatum. On ignore la durée de son épiscopat outles l'autorités de son épiscopat outles l'autorités de l'autorités

Evenene, ou Emere, Marus, Volusian, Milet, Monste, Marinien, Fraidius du Falix, Rustique, Apaunquie, tous successivement évêques de Trèves, après Jamblique, n'ont laissé que leurs noms à la postécité. Les Bollandistes mettent la most du dernes en 527

oob. MAGNESTE, StorTADIN THINK see , In sec the charges

"527. NICET, ou NICECE, issu d'une famille noble du Limosin, était abbé d'un monastère dans le dinnèse de frèves, lorsqu'Apruncule laissa le siège de cetté église vacant, par sa mort. Gal avait été choisi par le clerge pour lpi succèders mais Thierri, roi d'Austrasie, donna la préférence de Nipet, rant à cause de l'éminence de sa vertu, que par rapport à l'églat de sa naissance. Nicet ne fut point un prélat de cour, occupé

à flatter bassement les passions du prince : il reprenait librement les vices de Thierri et ceux de son fils Théodebert.' Loin de s'offenser de cette liberté vraiment épiscopale, l'un et l'autie n'en conçurent que plus de respect pour le saint prelat. Le toi Clotaire I ne récut pas avec la même docilité les remontrances que Nicet lui fit sur un mariage incestueux. qu'il avait contracté Son endurcissement avant obligé l'évêque àle séparer de la communion des fidèles, ou, selon D. Ruinart, à le frapper seulement de l'excommunication mineure, il le chassa de son siège; dont il fut absent pendant le reste du règne de ce monarque. Après la mort de Clotaire, il fut rappelé par le roi Ergebert, son fils. Nicet, comblé de mérites; passa, vers l'an 368, selon M. de Hondheim, ou suivant D. Calmet, en 509; a une meilleure vie , le 5 décembre jour auquel il est honoré dans l'église. Grégoire de Tours fait l'éloge de son éloquence, de son zele et de sa charité. Fortunat, évêque de Poitiers, relève les mêmes qualités dans l'éloge velsifie qu'il fait de ce prelat, encore vivant alors. Son nomité trotive parini les souscriptions du concilé de Clermonty de Pan' 535, de celui d'Orleans, de l'an 549, et d'un saire de Clermont de la même année, de celui de Toul en 550, de celui une Paris en 53 r. On a de lui quelques lettres dont les principales sont celles qu'il écrivit à l'empereur Justinien pour Vengager à révoquer son édit en laveur des incorruptibles, d'elle qu'il d'éssa à Chodospinde, reine des Lombards, pour lethertel a Taire abfurer l'arianisme à son époux Alboin. Dom tue d'Archers & de plus mis au jour (Spicil., t. I, noo. édit.) deux opuseules de saint Nicet; l'un de Vigilis servorum Dei l'autre, de Psalmodies bona. C'est une chose remarquable que Nicet avait fait construire une forteresse considérable sun la Moselle, pour la sarelé de son peuple. Fortunat dans le troisième fivre de sex poésies en a fait la description.

saint magneric; gunderic, sebaudus...

picoses libéralités. Sa mort précéda celle de Childebert II, roi d'Austrassaissansiéée el an 596. L'église, hopore, cap mémoire le 25 juillet étroit un cap de contra de contra

Gundens non Gungenic, different de Gaugeric, exeque de Cambeal of fui le succession de Cambeal of fui le succession des Magnéric, dans l'évêché de Trèves, il fut remplace par Se de upus, auguel aucceda Sevenin, nciens catalogues d'évegues des la ray tromes salques autent roint morts dans hour stege, on leve prover, par trul vors o ce saint, qu'il addidadidat TRIAS celui de Trevo. yoi il faut ajouter un diplôme qu'il donia, à la tête de d'uize wiffied, griffied which is a feet of the or the interior unicadine Popin per poère de dainte Contende o abbesse de Nivelle Miste. l'an 625, empasse d'évêque de Traves jau conditade Reims Les coi Degaler trequis Chanennis de con estime et che ma bluyeillance Their oeds of the many sons palak , differen oellobiliter mainien itaitan amirmanastère de afilifant la fonde a quite sola mirebus borde de la Moselle, munezante amangan de viergenosou l'invocation que sainte bymphorien et dept al capitale gouvermementia es soiter a bomman deversi Nous avens une lettramente soint Didder, rendquarder Cahore se estività dose resistatorile stancecier, desi senoine au'il avait reçus de lui dans ses pressants besbenas Heoschewing, estivi par M. de Hontheim, met là mot de saint Modoalde en 640. Le monastère de Saint-Symphorien fut le lieu de sa sépulture. Il est placé entre les saints, au 12 mai, dans les martyrologes publies par le P. Sollier.

"AZIRAKUA TRILA de Saint-Maximin de

Trèves, confirma, par un diplome adresse aux évêques de Metz, Toul et Verdun, la fondation du monastère de Jointures, que saint Déodat, vulgairement appelé saint Die, avait fondé dans les Vosges, après avoir quitté son évêché de Neven. Clest le seul trais de sa vie qui soit parvenu jusqu'à nous. Le hollandistes mettent sa mort en 566. L'égitse de Trèves rélèbre sa fête le 5 juillet. Il est le même qui est appelé Mémorien dans un diplome du roi Childeric, donné le 6 septembre de la huitième année de son règné. Il martenne, ampl. Coll., t. ll, p. 10.

666. HIDULTE, moine de Saint-Maximin de Trèves, ista d'une maison illustre de Bavière, et frère d'Erard, évêque le Batisbonne, succession immédiatement à Numerien, que

qu'en disc Brower, qui met entre l'un et l'autre un évêque nommé Milon; sor quoi l'on peut voir la dissertation de Doin Belhomme, abbé de Moyen-Moutier, au troisième tome de juillet des Bollandistes, p. 210. Le même écrit sert aussi à detrompet ceux qui, he trollvant point Hidelfe Bins certains citalogue des eveques de Treves, dontent's if l'u reclement ete. Après fefit avoir fait voir di il est asser confinant dans les anciens catalogues d'évêques de supprimer celx qu'y n'étaient point morts dans leur siège, on leur prouve, par trois vies de ce saint, qu'il a Verlaiblement Decupé celui de Trèves; à quoi il faut ajouter un diplôme qu'il donna, à la tête de douze everfles, en fateur da monastère de Moyen-Moutier udiplame qui mensie plus à la verité mais dont l'abrégé, supporte par l'auteur de la vie de saint Die Courins ad chem a g juin ), a et fat anciennement sur l'original. On croit cologatinement qu'Hidulfe: tie gouvernt que enquans l'église de Trèves. Ne trouvaint pas true le fruit de ses travaux reponder à l'ardeur de son zelle, il abdiqua i vers l'en 6/1, ict cle tretira chais les Yosges, Burilifonda, sur le confluent de deux suisseaux. Aun nomine Raffille Paulte Pierri Pablinge de Moyen-Mountiers, auss appeles parce qu'elle se trouve entre quetre abbayes mois Bodoft. 1470476 y modrat, le un pullet de l'an 707 les adeut de algue luis au maissanan a la a, tan ablactate miss b 

671. BASIN, abbé, à ce qu'on croit, de Saint-Maximin de Trèves, fut élu pour succèder à saint Hidulfe. Après avoir gouverne saintement l'église de Trèves l'espace de vingt-quatre ans il abdique. l'an 695, pour retourner à suir monastère, où il mourut au plutôt l'an 704. et autre V 19 (noT), couff in 2011, couff in 2011,

dans le siège de Trèves. Il était veuf alors, et avait un fils dont il sera parle dans la suite. Son épiscopat fot l'environ disbuit ans , suivant D. Maltillon, qui met sa mort en 713. Il est fondateur du monastère de Merloe, en latin Médicilique, sur la Saare, où il pratiqua lui-même quelque tems la vie monastique avant son épiscopat.

Teder i serving and edited in Mariania de Tedes. See des de la desta de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compani

para du siège de Trèves après la mort de son père, et s'y maintint jusqu'à la sienne, arrivée l'an 753. Il usurpa de même le siège de Reims, dont il fut déposible en 744, par le concile de Soissons. On prétend qu'il fut stud de la chasse par un sanglier dans une foret pres de Traves, que porte encere son google er en et reitung dit enfort kongene nom.

Received to 1984 to

WIOMADE OF A CALL SHOW ...753. Wionade, eu Vocaénde, abbe de Merloe, et de Saint-Maximin ; selon l'auteur des Gesta Trevit. Episc., succeda dans le siège de Erbes à Milen. D' Mabillon niet sa mort en 776; mals un maqueerit de Schiffu Maximin, qui est du tems de Charlemagne, la place en 7912 Sous l'épiscopat de Wiomade, l'église de Saint-Pièrre de Prèves (la éathéurale) fut affranchie de la juridiction de toul juge sécolier dans tous ses biens et dependances , par un diplome du rost Pepin', donne le 17 juin 761, et confirmé, l'amb 73; par Charlemagne, 13 mans " National 16 116 1169"

RICHBOLD SE MICH STORE OF SHIP STORE STORE

791. Bacunoun, dit ausel Richtopor et Richoobe, disciple du celèbre Alcuin, fut élevé sur le siège de Treves après Wiomade. Il releva les écoles de Trèves qui étaient tombées dans le dépérissemente) Nods avons line lettre qu'Alcuin lui écrivit, dans laquelle il le nomme Machaire; c'était le nom que Michhold aviit dans l'académité de Charlemagne, dont tous les membres, sa nommenter pur ce monarque, qui s'appelait David pavaient pris des intens différents de leurs froms de famille. Mel de Manthelin met la mort de Richbold au premier oc-

804. WAZON, abbe de Merloc, monta sur le singe de Trèves après Bichbold. Le Gallia christ le fait assister, en 805, à l'assemblée de Thionville, qu'il qualifie concile, ou Charlemagne donna un capitulaire sur des matières ecclesiastiques Il mourut, l'an bog, dans la cinquième année de son épiscopate : - :

AMALAUE, FORTUNAT of the s

Sale Sale to 809. AMALAIRE-FORTUNAT, moine de Merloc et disciple d'Alcuin, devint le successeur de Wazon dans le siège de Trèves. Peu d'évêques de son tems didans les Gaules l'égelèrent en science et en vertu. L'empeneur Charlemagne, bon

commisseur en fait de mérite . l'honora d'une estime singulière. L'an Sir, ce monarque l'enveya prêcher la foi chez les Saxons situés an-dela de l'Elbe. L'année suivante du refour de cette mission, il composa un livie da bapteme pour repondre aux questions que Charlemagne lui-avait faites sur la manière dont on instruisait les peuples touchant la nature et les effets de ce sacrement. Ce livre a été attribué av Alcuin par les premiers bibliographes : mais les PP. Sirmond et le Cointe ont démontré qu'il était, de l'archevêgue Amalairea Aran 813, ce prélat fut envoyé en ambiest de par Charlemagne d'une Piorre; abbé de Nonantule d'a l'emperent le rec Midhel Ogropalate; pour traiter de la paix entre ils seus empires. D. Mabilion : met sa mont an 814, Comme des fraquents volyages qu'il était! oblige de faire phr. ordre de la rour et 1 de longs rejours qu'il faisait, aunces, de l'empereur, ne lui permettaient pas de vaquer, autant, qu'il l'aurait voulu, au min desson divesses, il choisit, pour suppléer Aspendosences, le célèber choréveque Thegan et Adalmare. Outre le traité du baptême dont nous venons de parler, nous avons d'Amalaire quelques lettres imprimées dans le septième tome du Spicilége in - 4°. On y voit une grande litterature sacrée sterprofine nétalie pout être exple the relebre Alcoir, thu in antitation de aller and area Warmade Hieleva les écoles de Treves con trate et tember dans le depérissemenOVERHauons GTTAH, et qui Afcun la

814. HETTI ou HETTON, appelé aussi Hettune, abbé d'Épup lernac, suivant les uns, de Merlog, selon lernuries, attérerule lernac, suivant les uns, de Merlog, selon lernuries, attérerule lernac, suivant les uns, de Merlog, selon lernuries, attérerule le diministration de Débonnaire, fut éleué sur le mit au nombre des commissiment d'Amalaire. L'empereur le mit au nombre des commissiment d'Amalaire. L'empereur le mit au nombre des commissiments du bon ordre et a l'administration de la justice la cui departement. Ce fut en cette qualité qu'il nanda, Bare Bry à Frothaire, évêque de Toul, d'avarir ceux sui devaient le service militaire à l'empereur Louis le Débonnaire de se tenir prêts pour l'expédition d'Italie qu'il méditait, outre le roi Bernard, son néver, dui s'était révolté. L'an oug, letti écrivit une deuxième fettre à l'ordiaire, pour le charger e veiller à l'exécution des statuts que le concile d'Aix-la-hapelle avait faits trois and auperavent, pour la réforme es chanoines. L'an 822, Hetti se trouva au concile de Thionille, et l'an 825, à celef de Mayence. Il assista, l'an 840, le ouis le Débonnaire d'air ses derdiérs moments, et quelques rois après, il fat de l'assemblée d'Ingelhèlm, qu'il souscrivit le ceret rendu par l'empereur Lothaure, pour le rétablissement

d'Ebbon sur le siège de Reims. Hetti ne survécut que seps ans à l'empereur Louis, et non pas onze, comme le marque Brower, étant mort, ainsi que le fait voir M. Heckard, l'an 847. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Euchaire à Trèves.

#### THEUTGAUD.

· \$47. THEUTGAUD, neveu d'Hetti, et différent de Theutgand, abbe d'Epternac, quoi qu'en disent Brower et MM. de Sainte-Marthe, suivis par D. Mabillon, succede, l'an 847. à son oncle dans le siège de Trèves. (De Hontheim.) Il assista, l'an 859, au concile de Savonnières. On ignore le personnage qu'il fit dans la dispute qui s'y éleva sur les canons du troisième concile de Valence, touchant les matières de la prédestination et de la grace; mais la conduite qu'il tint, l'an 662, au concile d'Aix-la-Chapelle, sur le diverce du roi Lothaire et de Thietberge, sa semme, ne sut nullement équivoque, Entraîné par Gonthier, archevêque de Cologne, il détermin l'assemblée à prononcer la nullité du mariage, et autorisa, par ce jugement, Lothaire à épouser Valdrade, sa concubine. Il aggrava cette faute, l'année suivante, au concile de Metr, en confirmant la décision d'Aix-la-Chapelle, en présence, et du consentement des légats du pape Nicolas I. Theutgaud et Gonthier, s'étant rendus à Rome pour faire approuver au pape leurs opérations, furent trompés dans leur attente. Loin de ratifier ce qu'ils avaient fait, Nicolas cassa les actes du concile ( de Metz dans celui qu'il tint à Latran, et prononça une sentence de déposition contre Theutgaud et Gonthier, ainsi que contre les autres pères de l'assemblée de Metz, sans espérance pour les deux premiers de pouvoir être jamais rétablis On a parlé, sur Gonthier, de la protestation insolente qu'il fit avec Theutgaud contre la procedure du pape. Moins emporte toutefois que son confrère, de retour en son église, l'archevêque de Trèves s'abstint des fonctions épiscopales. Il fit, dans la suite, jusqu'à trois voyages à Rome pour obtenir son retablissement sans pouvoir y reussir. Il ne revint pas du dernier, et fut tué avec les sions, en passant de Rome dans la Sabine, vers la fin de l'an 868, sous le pontificat d'Adrien II. C'est le genre de mort que lui attribue le diacre Jean, dans la vie de saint Grégoire. Mais l'annaliste de Saint-Bertin dit qu'il mourut à Rome, sans marquer en quelle année, d'une maladie qui emporta la plupart de ses compagnons de voyage, mais qui épargna Gonthier, son confrère, qui était du nombre. Des mémoires anciens, conservés dans l'église de Cardon, mettent sa mort en 870, au rapport de Brower, (Annal. Trew,

t.1, p. 423.) Ce qui est certain, c'est qu'on ne le voit point en 869 dans l'entrevue où le roi Lothaire fut réconcilié avec le pape Adrien, et Gonthier admis à la communion laïque.

#### BERTULFE.

869 ou 870. BERTULFE, abbé de Merloc, fut nommé par le ioi Charles le Chauve, pour succéder à Theutgaud dans le siège de Trèves. Il fut principalement redevable de cette place à la recommandation d'Adventius, évêque de Metz, son parent, lequel ayant couronne Charles, roi de Lorraine, après la mort de Lothaire, son fière, avait acquis, par là, un grand credit auprès de ce prince. Mais Louis, roi de Germanie, regardant le royaume de Lorraine entre les mains de Charles, comme une usurpation faite à son prejudice, nomma, de son côte, le moine Walton, ou Waldon, à l'archevêché de Trèves. Ces deux nominations causèrent un schisme d'autant plus fâcheux, que l'église de Trèves, étant sans pasteur, à proprement parler, depuis la déposition de Theutgaud, avait déjà beaucoup souffert de cette longue privation. Linq évêques ordonnèrent Bertulfe; savoir, Adventius, son parent; Arnoul, évêque de Toul; Hincmar, de laon; Odon, de Beauvais; et Jean, de Cambrai, qu'Hincmar, archevêque de Reims, avait envoyé pour cette cérémonie. (Frodoard, Hist., liv. 3, c. 21.) En conséquence, six autres prélais, tous archevêques: Hincmar, de Reims; Remi, de Lyon; Arduin, de Besançon; Erard, de Tours; Odon, de Vienne; Egilon, de Sens, écrivirent en commun, l'an 870, à Louis de Germanie, pour l'engager à retirer sa protection à Walton. (De Hontheim, Hist. Trevir., tom. 1, pag. 212.) Louis se rendit à teur prière, et Walton, abandonné, laissa, par sa retraite, le thamp libre à son competiteur. Bertulfe assista aux conciles d'Attigni et de Douzi, tenus, en 870 et 871, au sujet d'Hincmar, évêque de Laon, et en 873, le 26 octobre, au concile de Cologne, où l'on confirma les statuts de l'archevêque, touchant les monastères des chanoines, et fut présent, le lendemain, à la dédicace de l'église cathédrale de cette métropole. L'an 878, il sut invité au concile de Troyes par le pape Jean VIII; mais on ne voit pas qu'il s'y soit rendu, et son nom ne paraît pas dans les souscriptions des actes de cette assemblee. Le pape ayant accorde, le 6 septembre de la même année, le pallium à Walon, eveque de Metz, pour sa vie, sans consulter l'archevêque de Trèves, son metropolitain, celui-ci s'en formalisa comme d'une entreprise faite sur ses droits. Il manda Walon, l'année suivante, à Trèves, et lui defendit de faire usage de ce privilege. Walon cut beau lui objecter que quatre de ses predé-XV.

cesseurs en avaient joui sans contradiction. C'était Urbique, Chrodegand, Angelram et Drogon, fils de Charlemagne. Le métropolitain persista dans sa défense. Mais Walon se retira sans vouloir se soumettre. Hincmar trouva moyen de réconcilier les deux prélats, en persuadant à l'évêque de Metz de renoncer, pour le bien de la paix, à la faveur qu'il avait reçue du pape. Les Normands, après la mort de Louis, roi de Germanie, s'étant emparés de Trèves l'an 882, le 5 avril, jour du jeudi-saint, et l'ayant réduite en cendres, Bertulfe, obligé de prendre la fuîte, revint contre eux accompagné de Walon, évêque de Metz, et du comte Adalard, à la tête d'une armée. Mais les barbares demeurèrent vainqueurs dans une bataille qu'il leur livra, et Walon y perdit la vie. Bertulfe survécut peu à ce revers, étant mort le 10 février 883. (Regino et Gall. chr., tom. XIII, col. 394.)

#### RATBOD.

883. RATBOD, abbé de Merloc, selon les uns, d'Epternac, suivant les autres, devint le successeur de Bertulse dans le siège de Trèves. Il présida, l'an 888, au concile de Metz, tenu le 1er. mai. L'an 895, Zuentibolde, ayant été fait roi de Lorraine, le nomma son archichancelier. Ratbod assista, la même année, au concile de Tribur, ou Teuver. L'an 898, par un diplôme du 5 février, Zuentibolde érigea le pays de Trèves en comte particulier, soumis immédiatement à l'autorité royale, et le donna à l'archevêque de Trèves, pour le gouverner par luimême ou par son avoue; ce qu'il confirma, l'année suivante, par un autre diplôme : et telle est l'origine de la supériorite territoriale des archevêques de Trèves. (De Hontheim, Hist diplom. Trevir., tom. I, pag. 236-239.) Quelques tems après, Ratbod encourut la disgrâce de Zuentibolde, qui le frappa dans un accès de colère. Ce trait de brutalité fut, sans doute, un de ceux qui déterminèrent les seigneurs lorrains à secouer le joug de ce prince. L'an 902, Ratbod obtint de Louis, roi de Germanie et de Lorraine, la ratification du privilége accordé à l'archevêque Wiomade, par le roi Pepin, d'être exempt de la iuridiction de tout juge séculier. L'an 913, le roi Charles le Simple, devenu maître de la Lorraine après la mort de Louis, rendit un diplome le 13 août, par lequel il statua que l'élection de l'archevêque de Trèves serait faite par le clergé et le peuple. M. de Hontheim met la mort de Ratbod au 30 mars de l'an 915.

#### ROGER.

915. ROGER, ou RUOTGER, monta sur le siège de Trèves

après la mort de Ratbod. L'an 921, il fut présent au traité de paix que Charles le Simple et Henri I firent à Bonn, touchant la Lorraine. Albéric de Trois-Fontaines, parlant de ce traité, dit que l'église de Trèves, laquelle, avec ses suffragants, avait été jusqu'alors sous la domination des rois de France, fut cédée aux rois de Germanie; ce que les faits rapportés ci-devant, ne permettent pas, quant à la proposition incidente, d'admettre sans exception. L'an 927, Roger tint, à Trèves, un concile provincial, dont les actes sont perdus. D. Mabillon met sa mort en l'année suivante, et D. Calmet au 27 janvier 930. Un diplôme publié par M. de Hontheim (tom. 1, pag. 273), prouve du moins qu'il vivait encore l'an 929. Ce prélat fut archichancelier du roi Charles le Simple, en Lorraine.

#### ROBERT,

929 ou 930. ROBERT, que Brower fait sans fondement fils de Rodolphe II, roi d'Arles et de Berthe, et qu'Alberic de Trois-Fontaines dit né de Thierri, duc de Saxe, et frère de Mathilde, semme de Henri I, roi de Germanie, fut le successeur de l'archevêque Roger. On le voit présent à plusieurs assemblées ecclésiastiques, dont les principales sont le concile d'Erfort, tenu l'an 932, celui de Verdun, auquel il présida l'an 947, et celui d'Ingelheim, assemblé, dans le mois de juin 948, par le légat Marin, pour établir une paix solide entre le roi Louis d'Outremer et Hugues le Grand, duc de France. Il obtint, l'an 947. du roi de Germanie, Otton I, la confirmation du privilége d'exemption accorde à son église par les rois Zuentibolde et Louis, son successeur. Il mourut de la peste, pendant une grande assemblée de seigneurs, à Cologne, l'an 956. Son corps, rapporté à Trèves, y fut inhumé dans l'église de Saint-Paulin. (Gall. chr., tom. XIII, col. 397.) Ruotger, dans la vie de saint Brunon, archevêque de Cologne, qualifie Robert de prélat magnifique, magnificus præsul,

#### HENRI I.

956. HENNÍ, frère de Poppon, évêque de Wurtsbourg, et parent d'Otton I, roi de Germanie, monta sur le siège de Trèves après la mort de Robert. Otton étant parti pour l'Italie l'an 961, Henri alla l'y joindre vers le milieu de l'an 963, et non plutôt; car on voit, par un diplôme et par les actes du concile, qu'Otton, alors empereur, fit tenir cette année à Rome, qu'il arriva plus tard que lui dans cette ville. Ayant accompagné ce prince à son retour, il mourut de la peste à Parme, l'an 964,

suivant le continuateur de Reginon, et d'autres. Mais il est difficile de concilier ceci, avec un acte que Henri signa de sa propre mais, le 17 septembre 964, à Trèves. (De Hontheim, hist. diplom. Trevir., tom. 1. pag. 301.) Ce fut sous l'épiscopat de Henri, que l'empereur Otton accorda, l'an 962, le titre de chapelain de l'impératrice à l'abbé de Saint-Maximin de Trèves. (Voy. le diplôme de cette concession dans l'Hist. diplom. de Treves, tom, I, pag. 292.)

#### THIERRI I.

965. THIERRI, prévôt de l'église de Mayence et archidiacre de celle de Trèves, succèda dans ce dernier siège, l'an 965, à l'archevêque Henri sisuivant le continuateur de Reginon, et l'annaliste saxon. L'an 969, dans un pèlerinage qu'il fit à Rome, il obtint du pape Jean XIII, la primaute sur les évêques de Gaule et de Germanie. Le pape, dans sa bulle, déclare même qu'il ne fait que confirmer l'ancien droit de l'église de Trèves. L'an 975, un nouveau voyage qu'il fit en cette ville lui valut auprès de Benoît VII, une nouvelle bulle, qui, en ratifiant celle de Jean XIII, y ajouta plusieurs prerogatives, comme de permettre à l'archeveque de Trèves, de faire porter la croix devant lui, de même que l'on faisait devant celui de Ravenne, d'accorder l'usage de la dalmatique aux prêtres et aux diacres qui le servaient a l'autel, etc. 12 bulle est du 18 janvier. Thierri, de retour dans son diocèse, alla mourir à Mayence, le 5 juillet de la même année. Il y fut enterré dans l'église de Saint-Gengoul, qu'il avait fait construire, et où il avait établi douze chanoines. ( De Hontheim, Prodromi, pag. 746.) Sous son épiscopat, suivant Trithême et M. de Hontheim (ibid., pag. 330), les chanoines de la cathédrale renoncèrent à la vie commune qu'ils avaient observée jusqu'alors.

#### EGBERT DE HOLLANDE.

975. EGBERT, fils de Thierri II, comte de Hollande, fut le successeur de l'archevêque Thierri. Il fit briller les vertus pastorales sur le siège de Trèves. L'an 979, il assista au concile d'Ingelheim. L'an 983 ou environ, le fameux Gerbert, enseignant les lettres en Lombardie, lui écrivit pour l'exhorter à lui envoyer des élèves. Le zèle connu d'Egbert pour l'instruction de son clergé, ne permet pas de douter que cette lettre n'ait en son effet. Otton III ayant succédé, la même année, à soa pire Otton II, dans le royaume de Germanie, eut pour antagoniste Henri le Querelleur, duc de Bavière, dans le parti du-

quel Egbert se laissa entraîner, ainsi que Warin, archevêque de Cologne, et Poppou, évêque d'Utrecht. Lothaire, roi de France, profitant de ces troubles, avait fait irruption dans la Lorraine, et s'était rendu maître de la ville de Verdun, dont il avait fait prisonnier le comte Godefroi, qui la défendait avec son oncle Sigefroi, comte de Luxembourg. Ce monarque étant mort le a mars 986, on traita de la paix, entre l'empire et la France, sous Louis V, son successeur, et on indiqua, pour ce sujet, une conférence. entre les grands des deux monarchies, au 18 mai de l'an 986. Gerbert, tenant pour lors l'école de Reims, écrivit, de la part d'Adalbéron, à l'archevêque de Trèves; pour l'inviter à s'y trouver. Coci dément Guillaume de Nangis, qui vout que la paix ait été fuite du vivant de Lothaire, et que ce prince ait lui-même tiré les comtes Godefroi et Sigefroj de la prison où il les avait fuit renfermer. MM de Sainte-Marthe placent la mort d'Egbert en 989; mais M. de Hontheim la met au 9 décembre 993, d'après le nécres loge de Fuldo.

994. LUDOLFE, saxon de paissance, fut tiré de l'église de Goslar pour être place sur le siège de Trèves. Il assista, l'an 995, au concile de Mouson, et, l'an 1007, à celui de Francfort. / chronique de Quedlimbourg. Herman le Contract l'appelle un savant prélat.

### MEGINGAUD.

1008, MEGINGAUD ou MEINGAUD, prévôt, suivant Albéric, de l'église de Mayence, fut nommé par Henri II, roi de Germanie, dont il était chancelier, primiscrinius, archevêque de Trèves, sans égard pour l'élection mendiée que le chapitre avait faite d'Adalbéron, son beau-frère, fils de Sigefroi, comte de Luxembourg, jeune homme dont le plus grand merite était d'être frère de la reine, et que cette seule considération avait fait elire. De là naquit un schisme qui eut des suites fâcheuses. Adalberon, aussitot après son élection, se fit prêter serment par la milice du pays, s'empara du palais qui était dans la ville, et sortifia de tours le pont de la Moselle. Megingaud, par là, trouva toutes les avenues fermées, lorsqu'il se présenta pour prendre possession de l'archevêché. Il assembla quelques troupes avec lesquelles il entreprit d'expulser son rival; mais ses efforts n'aboutirent qu'à faire beaucoup de mal sans aucun truit. Le roi, informé de la résistance d'Adalbéron, vint lui-

même sur les lieux avec une armée, mit le siège devant le palais de Trèves, le second dimanche après Paques de l'an 1008, et le continua jusqu'au premier septembre suivant. La vigoureuse défense des assiégés, malgré les grandes pertes qu'ils essuyèrent, l'obligea de l'abandonner. Ceux-ci, cependant, presses par la famine et hors d'état, par les pertes qu'ils avaient essuyées, de faire une plus longue défense, étaient disposés à se rendre: mais Henri, duc de Bavière, les en détourna, suivant Dithmar, et engagea le roi par ruse, à lever le siège et à leur permettre de se retirer sans qu'on leur fit aueun mal. Toutefois, avant de partir, il fit abattre le pont qu'Adalbéron avait fait fortifier, et ayant confirmé la nomination de Megingaud, il le plaça dans le château de Coblentz, d'où il gouverna son diocese jusqu'à là fitt de ses jours. Herman le Contract et Alberic mettent sa midet à l'an 1015, et Dithmar en fixe le jour au 24 décembre. Mais le blographe de Saint-Meinwerc atteste qu'à la sin du mois d'avril 1016; il avait commence la neuvième année de son épiscopat. De Coblentz où il était décédé, il tut transféré à Trèves, pour y être inhumé dans le caveau de ses prédécesseurs.

#### POPPON.

roi6. Porron, prévôt de l'église de Bamberg, né l'an 979, fils de Léopold, margrave d'Autriche, fut nommé par l'empereur Henri II, pour remplacer Megingaud dans le siège de Trèves. Le mérite de Poppon détermina sa nomination, qui fut confimée, dans la suite, par le consentement du clergé et du peuple. Pour se mettre en possession de son siège, il fut obligé de prendre les armes. Il le fit avec succès. Adalhéron, dans ces entrefaites, lui remit le palais avec tous les châteaux dépendants de l'église de Trèves, et retourna dans le monastère où la collégiale de Saint-Paulin de Trèves, dont il était prévôt Poppon, le 6 janvier de l'an 1017, recut la consécration épiscopale, et, le 8 avril suivant, le pape Benoît VIII lui envoya le pallium. L'an 1018, l'empereur lui donna son palais de Coblentz, avec toutes ses dépendances, et vers le même tems, il confirma les immunités de l'église de Trèves, par un diplôme -qui est sans date. Poppon, l'année suivante ou environ, s'appliqua à relever l'église de Saint-Pierre, qui tombait en ruine, et lui donna une forme nouvelle. L'an 1028, il entreprit, suivant Albéric, le pèlerinage de la Terre-Sainte. Le B. H. Siméon, qui se fit depuis reclus, l'accompagna dans œ voyage. Pendant son absence, Gilbert, comte de Luxembourg, s'étant jeté sur les terres de l'église de l'rèves, y com-

mit de grands dégâts. ( Voy. les comtes de Luxembourg. ) L'an 1036, Thiéfrid, avoué de l'église de Trèves, ayant épousé. contre les canons, sa parente au cinquième degré, suivant le droit civil qui servait alors de règle pour compter les degrés de consanguinité dans les mariages, et voulant la retenir, s'adressa à l'archevêque Poppon, pour obtenir dispense; sur quoi M. de Hontheim observe que la discipline moderne de s'adresser au pape pour faire lever les empêchements dirimants du mariage, n'était pas encore alors en usage, qu'elle ne s'établit même que long-tems après, puisque cette réserve n'est pas même énoncée dans les décrétales de Grégoire IX. Poppon accorda la dispense, mais ce ne fut pas gratuitement; Thiéfrid, pour l'obtenir ; fut obligé de donner douze manses ( duodecim mansos) à l'église de Trèves. On entend par manse, la quantité de terres qu'une paire de bœufs peut labourer par an, ou qui suffit pour nourrir une famille de paysans; ce qui revient, au jugement des personnes versées dans, l'agriculture, à soixante-quatre appents. Selon cette estimation, les six mille six cent cinquante manses que l'abbé de Saint-Maximin céda, l'an 1023, à l'empereur Henri II ( de Hontheim, hist. diplom. Trevir., tom. I, pag. 358), reviendraient à quatre cent vingtcinq mille six cents arpents; ce qui paraît incroyable.

L'an 1038, Poppon écrivit au pape Benoît IX pour lui demander un évêque suffragant, attendu la multitude des affaires dont il était chargé. Benoît lui envoya un homme qu'il donne dans sa réponse pour un personnage de mœurs très agréables, comme son nom, dit-le, l'exprime. Ce nom ne se rencontre nulle part : mais le P. Papebrock croit que ce fut l'archiprêtre Gratien, le même qui, ayant depuis engagé Benoît et Sylvestre, son concurrent, à mettre fin au schisme par une démission. fut élu à leur place sous le nom de Grégoire VI. Par la même lettre, où Poppon demandait un évêque suffragant, il priait le pape de canoniser le B. H. Siméon, reclus, mort, l'an 1035, à Trèves. Benoît l'accorda, par sa bulle du 8 septembre 1042. C'est le second exemple d'une canonisation faite d'un personnage étranger par le saint siège. On sait que celle de saint Ulric, ou Udalric, d'Augsbourg, est le premier. Benoît, dans sa bullé, dit qu'il a fait cette cerémonie dans une grande assemblée du clergé romain, Collectà romani nostri Cleri splendidà fraternitate: ce qui doit s'entendre d'un synode de tout le diocèse de Rome; car, suivant la remarque du P. Lupus, depuis que les papes s'étaient réserve le droit de canoniser les saints, ils n'en faisaient usage que dans un synode jusqu'à Eugène III, qui se contenta d'assembler un simple consistoire pour la canonisation de l'empereur Henri II, fondé sur cette raison que l'autorité de

l'église romaine est le fondement de tous let conciles. Poppon bâtit à Trèves, en l'honneur du nouveau saint, une église où il mit des chanoines qu'il dots avantageusement. Ce prélat, recommandable par sa vigueur, son savoir et sa vertu, termina sa carrière le 16 juin 1047.

Il ne faut point confondre ce prelat, comme ont fait les auteurs anciens de ses deux vies manuscrites, avec Poppon, évêque de Sleswick, qui fut envoyé par l'empereur Otton I et Adalgad, archevêque de Brême, pour convertir les Danois. (Boll., t. 1; jun., page 107.)

#### EBERHARD.

1047. EBERHARD, prévôt de Worms, fils d'Ezelin, comte en Suabe, fut élu par le clergé et le peuple pour succéder à l'archeveque Poppon. Sa dévotion envers le saint siège le porta à faire de frequents pelerinages à Rome. Dans un des premies qu'il fit, il obtint, do pape Léon IX, la confirmation de la primatie de l'église de Trèves dans les Gaules et la Germanie. Elle fut accordée dans un concile que le pape tint à Rome dix-sept jours après Pâques de l'an 1049, comme porte sa bulle, à laquelle souscrivit l'archevêque de Lyon avec cette restriction. Salva ecclesia Lugdunensis auctoritate. Les conditions que le pape attacha à cette faveur, furent que les archevêques enverraient tous les ans des députés au saint siège, et qu'eux-mêmes s'y rendraient en personne tous les trois ans. Le pape étant venu tenir un concile à Reims, au commencement d'octobre de la mêne année, notre prélat l'y accompagna, et pretendit, en vertu de sa primatie, occuper la première place après le souverain pontife. Ses clercs l'appuyèrent de toutes leurs forces; mais l'archevêque de Reims, soutenu de son côté par les prélats français, refusa de lui céder la préséance. Le pape, ne voulant point decider alors ce différent, fit disposer les sièges dans l'assemblée de manière que tout le monde fut content. L'ap 1060, ou environ, Conrad, comte de Luxembourg, ayant fait revivre les querelles de ses prédécesseurs avec l'église de Trèves, il en vint à cet excès, qu'ayant saisi l'archevêque Eberhard, tandis qu'il faisait la visite de son diocèse, il lui déchira ses habits pontificaux, répandit les saintes huiles, et emmena prisonnier le prélat. (Gesta Trevir. Archiep.; Martenne, ampliss. Coll., tome IV, col. 172.) Cette nouvelle étant venue à Trèves, on y cessa la célébration du service divin jusqu'à ce qu'on eût reçu la décision du pape sur cet attentat. C'était alors Alexandre 11 qui occupait le saint siège : ainsi, cet évévement doit être au plutôt de l'an 1059. Le pontife ayant assemble un concile sur ce sujet, y ex-

communia le comte, laissant néanmoins à l'archevêque le pouwir de l'absoudre. Conrad, sur ces entrefaites, rendit la liberté au prélat après en avoir reçu des otages. La séntence d'excommunication étant arrivée de flome quelque tems après, fit rentrer le comte en lui-même. Il s'humilia devant l'archevêque, qui lui imposa pour pénitence de faire le pèlerinage de la Terre-Sainte. (Voyez Conrad, comte de Touxembourg!) L'an 1065, ou environ, Eberhard eut avec Thierri; abbé de Saint-Maximin. un différent qu'il entreprit de vider par les armes : mais il pamit qu'après quelques hostilités, l'archevêque et l'abbé se réconcilièrent; car on voit, dans le nécrologe de Saint-Maximin, qu'Eberhard y avait sondé son anniversaire. Il mourut, l'an 1066, le 15 avril, veille de Pâques, après avoir célébré dans son église l'office entier du samedi-saint. Berthold de Constance met sa mort en 1065, sulvant le style de Trèves! Elauteur du Gesta Trevir. Archiep., dit de ce prelat, quem magna morum probitas, consilium atque prudentia decorabat.

### CONON I.

1066. CONON, ou CONRAD, primicier de l'église de Colo-gne, né de parents nobles, à Pfulingen, en Suabe, suivant l'auteur contemporain de ses actes; nomme prévôt de l'église de Cologne par l'archevêque Annon, fut élevé par ce prélat, alors régent du royaume de Germanie, sur le siège de Trèves. uns avoir demande le consentement du clerge et du peuple. Annon, sachant qu'il trouverait de l'opposition à Trèves, lui donna une escorte pour se faire introniser de force. Les Trévirois, irrités de ce coup d'autorité, vinrent en armes au-devant de Conon, sous la conduite du comte Thierri, vidame de Trèves. jusqu'à Biedbourg, village à 16 milles de Trèves, pour le repousser. Ils attaquent la maison où il était descendu, et, après avoir tué plusieurs de ses gens, forcent les portes, et se rendent maîtres de sa personne. Thierri l'emmena lié et garrotté dans le château d'Urtzich, où, après l'avoir tourmenté pendant quatorze jours, il le fit mourir, en le précipitant d'un rocher, le 1er. juin 1066. Son corps fut inhumé à l'abbaye de Tholey. Après sa mort, on lui attribua des miracles qui l'ont fait mettre au nombre des martyrs.

#### UDON, or EUDES.

1067. UDON, ou EUDES, fils d'Everhard, comte de Nellembourg, en Suabe, et d'Ide, fondateurs de l'abbaye de Schaffusen, fut étu, l'an 1067, archevêque de Trèves par le clergé XV.

et le peuple, après qu'on eut apaisé la colère du roi de Germanie, qui avait juré de venger la mort de Conon, par la ruine de cette ville. Brower met son sacre en 1068. La grande chronique belgique fait l'éloge de sa bonne mine et de son éloquence. Il reçut, l'an 1074, commission du pape Grégoire VII, par une lettre du 6 mai, de terminer le dissérent de Thierri, évêque de Verdun, avec l'abbaye de Saint-Mihiel. Par un autre bref du 16 octobre suivant, ce pontife le chargeait d'examiner le démêlé qui était entre l'évêque de Toul et un clerc de son diocèse. Udon assista, l'an 1076, à l'assemblée qui se tint à Worms, le 23 janvier, pour la déposition du pape Gregoire VII, à laquelle il souscrivit avec les autres prélats. L'an 1078, Grégoire tint un concile à Rome, la première semaine de Carême, dans lequel il fut résolu d'envoyer en Allemagne des légats pour y tenir une assemblée qui pût juger lequel des deux partis, de l'empereur ou du roi Rodophe, avait le bon droit de son côté. En consequence, il écrivit, le 9 mars de cette année, une lettre encyclique aux évêques de Germanie, dans laquelle il leur conseillait de prendre l'archevêque de Trèves, qui était favorable à l'empereur, et un autre évêque attaché à Rodolphe, pour décider du lieu et du tems où l'on assemblerait une nouvelle diète. Le pape écrivit le même jour à Udon luimême, pour l'exhorter de travailler à la paix et le mander à Rome. Mais Udon ne reçut peut-être point sa lettre, étant mort, vers le même tems, au siège de Tubinge, où il avait accompagné l'empereur. L'annaliste saxon dit qu'il fut trouvé mort un matin dans son lit.

#### ENGILBERT.

1079. ENGILBERT, ou EGILBERT, bavarois de naissance, prévot et écolâtre de la cathédrale de Passau, fut élu le 6 janvier 1079 (n. st.) pour succéder à l'archevêque Udon. Son élection se fit d'une façon singulière, et qu'il est à propos de rapporter d'après l'auteur des Gestes des archevêques de Trèves, en remontant un peu plus haut avec lui. « Dans le tems qu'Engil» bert, dit-il, était à Passau, l'évêque du lieu, par ordre de Grégoire VII, fit publiquement lecture du décret de ce pape contre les clers concubinaires et contre les investives données par les laïques. Engilbert, s'étant levé, interrompit le prélat dans l'église, donnant à entendre qu'il était du parti des Schismatiques. L'évêque, le voyant ainsi disposé, le sépara de la communion, jusqu'à ce qu'il se fût présenté au pape pour se faire absoudre. Après avoir hésité long-tems, Engilbert se détermina enfin à faire le

» voyage de Rome. Mais ne voulant rien faire en cela sans » avoir consulté l'empereur, il va trouver ce prince, qui lui a donne des ordres pour l'antipape Clément. Engilbert les » porte; et, après avoir rempli sa mission, sans avoir vu le » vrai pape, il apprend, en s'en retournant, qu'Udon, ar-» chevêque de Trèves, est mort, et que l'empereur est sur les » lieux pour lui donner un successeur. A cette nouvelle, il » hâte son retour et s'achemine vers Trèves. Or, l'empereur » avait donné ordre aux électeurs de choisir un sujet qu'ils » sauraient lui être agréable. On lui proposa, l'un après l'autre, » les membres du chapitre qu'on jugeait les plus dignes. Mais » le prince les rejeta tous, disant qu'ils ne lui plaissient point, » parce qu'aucun d'eux n'avait auparavant acheté somagrément. Trois jours s'étant déjà passés de la sorte, le quatrième, » comme on s'assemblait de nouveau pour l'élection, survint Engilbert, comme s'il eût été envoyé du ciel; et après qu'il eut rendu compte à l'empereur de ce qu'il avait ordre de lui » dire, le prince adressant la parole aux électeurs : Puisque nous \* n'avons pu jusqu'ici, dit-il, nous accorder sur un sujet » propre à remplie le siège vacant, accordons-neus au moins. \* sur celui-ci. De tous les évêques de la province qui étaient venus pour l'élection, il n'y eut que Thierri, évêque de Verdun, dit le Grand, qui donna les mains à cette proposition. » avec une partie du peuple. L'empereur, sans demander le · consentement aux autres, investit Engilbert par le bâton et " l'anneau le 6 janvier 1079. Les évêques, Hériman de Metz. Pibon de Toul, et le reste du clergé et du peuple n'acquies-\* cèrent point à ce qui se passait; mais ils n'osèrent résister « ouvertement à la volonté de l'empereur. Cependant le clergé » et le peuple, souffrant avec peine la violence qui leur était » faite, prièrent les évêques, en les menaçant même de l'aurappelant le décret qui défend d'ordonner un évêque qui » n'aura pas été canoniquement élu. Ainsi, les prélats étant » retournés chaeun chez eux, Engilbert demeura sans bénédic-» tion. » Deux années se passèrent ainsi sans qu'il pût trouver de consecrateur. L'an 1080, l'empereur ayant écrit à Thierri, évêque de Verdun, pour l'engager à faire cette fonction, celui-ci crut devoir en prévenir le pape par une lettre où il·lui. représentait combien il était important de donner un pasteur à l'église de Trèves, qui en était privée depuis plus de deux années, et combien il était peu raisonnable de refuser la consécration à celui qu'on avait, selon lui, canoniquement élu. Quelque tems après (c'est-à-dire l'an 1084), l'empereur ayant mandé les suffragents de Trèves à Mayence, où d'autres évêques

l'étaient venus trouver, il fit tant par ses instances, que l'évêque de Verdun se laissa vaincre et consacra Engilbert en présence des autres prélats. De retour à Trèves, Engilbert retrouva la même opposition dans une partie de son elergé, qui lui declara qu'on ne pouvait le regarder comme évêque, attendu qu'il avait reçu l'investiture d'une main laïque. Il lui manquait encore le pallium: il s'adressa, pour l'obtenir, à l'antipape Clément qui l'accorda sans difficulté. L'acte le plus célèbre qu'Engilben fit de son ordre épiscopal, sut le sacre de Wratislas, roi de Bohême. Il s'acquitta de cette fonction, par ordre de l'empereur, dans l'église métropolitaine de Prague, le 15 juin 1086. L'an 1093, Poppon et Richer, nouveaux évêques, le premier de Metz, le second de Verdun, avant refuse de se faire sacrer par Engilbert pour avoir reçu le pallium des mains de l'antipape, fufent excommunies par ce prélat. Le clergé de Metz et celui de Verdun prirent le parti de leurs pasteurs, et declarèrent au metropolitain qu'ils ne voulaient plus communiquer avec lui. (Berthold de Constance.) Engilbert fut zele pour le temporel de son église. Après la mort de Waleran, comte d'Arlon, Adèle, sa veuve, fit donation de certaines terres à l'église de Trèves. Mais Henri, comte Limbourg, qui prétendait qu'elles devaient lui revenir après la mort d'Adèle, s'opposa à cette donation, et prit les armes pour en empêcher l'effet. Le prélat, après avoir employé la force pour repousser la force, eut recours aux armes spirituelles, et frappa le comte d'excommunication. Il paraît que, dans la suite, il y eut un accommodement entre les, parties. Engilbert finit sea jours le 5 septembre 1101, et fut inhumé dans sa cathédrale.

#### BRUNON.

rroi. Brunon, fils d'Arnoul, comte de Bredeheim, et d'Adélaïde, prévôt des églises de Trèves, de Spire et de Saint-Florent de Coblentz, fut nommé archevêque de Trèves, dans les fétes de Noël 1101, à Mayence, par l'empereur Henri IV, à la demande du clergé et du peuple qui lui avaient envoyé une députation à ce sujet. Comme il était présent à sa nomination, le prince, après lui avoir donné l'investiture par l'anneau et le bâton pastoral, le fit ordonner dans la même ville, le 13 janvier 1102, par Adalbéron, évêque de Metz, assisté de Jean, évêque de Spire, et de Richer de Verdun, en présence des archevêques de Cologne et de Mayence. Le 2 février sujvant, il fit son entrée à Trèves aux acclamations de tout le peuple. Il fit, l'an 1104, un voyage à Rome pour rendre visite au pape Pascal,

qui le reçut avec honneur, et l'admit dans un concile qu'il tenait alors. Mais ayant appris qu'il avait été investi d'une main laïque par la crosse et l'anneau, et que, sans avoir reçu le pallium, il s'était ingéré de dédier des églises et de conférer les ordres, il le déposa de l'épiscospat: bientôt, néanmoins, sur les marques de repentir qu'il donna, il le rétablit et lui accorda le pallium, après lui avoir imposé pour pénitence de s'abstenir de l'usage

de la dalmatique pendant trois ans.

L'an 1106, après la mort de l'empereur Henri IV. Brunon fut nommé, non par les princes de l'empire, comme le marque l'auteur du Gesta Trevir. Episcop., mais par Henri V lui-môme, agé pour lors de vingt-cinq ans, pour faire sous lui les fonctions de ministre et de conseiller aulique. Mais les contradictions que lui fit essuyer le chancelier Adalbert, depuis archeveque de Mayence, le dégoutèrent de cet emploi et l'engagèrent à s'en démettre. L'an 1107, il fut de l'ambassade que l'empereur Henri V envoya au pape Pascal II, à Châlons-sur-Marne, pour conférer avec lui touchant les investitures. Suger, dans la vie de Louis le Gros, nous représente tous ceux qui composaient cette ambassade, comme des hommes durs et intraitables, à l'exception de l'archevêque de Trèves, « prélat, dit-il, » agréable, poli, doué d'éloquence et de sagesse, lequel, étant » accoutume à chausser le cothurne français, harangua le pape » et sa cour, d'une manière qui plut beaucoup ». Cet historien rapporte la substance du discours de Brunon, qu'il est bon de remettre ici sous les yeux de nos lecteurs. Après des offres de service, faites au pape et à la cour romaine, de la part de Henri, sauf le droit de sa couronne, il exposa en deux mots l'état de la question. Il dit donc, que dès le tems de saint Grégoire le Grand et de plusieurs autres papes, le droit de l'empereur était qu'avant que l'élection d'un évêque fut publiée, elle était portée à sa connaissance, et que si la personne dont on avait fait choix, lui convenait, il y donnait son consentement; qu'ensuite l'élu étant sacré librement et sans simonie, il revenait àla cour pour recevoir du prince l'investiture par la crosse et l'angeau, et pour lui jorer foi et hommage. Il ajoutait que si sa sainteté voulait conserver cet usage si raisonnable et si ancien, la paix était faite, et que l'église et l'empire seraient désormais parfaitement d'accord. Ce discours, aujourd'hui, ne trouverait point de contradicteurs : mais Pascal et s'a cour étaient trop prévenus pour s'y rendre. L'évêque de Plaisance, chargé de répondre, dit que l'église, rachetée et mise en liberté par le sang de Jésus-Christ, ne devait plus rentrer dans l'esclavage. comme cela arriverait, si elle ne pouvait choisir un prélat sans consulter le prince; que c'était un attentat contre Dieu, qu'un

laïque donnât l'investiture par la verge et l'anneau, qui appartiennent à l'autel; et que les évêques et les prêtres dérogeraient à leur onction, en mettant leurs mains consacrées par le corps de notre sauveur entre des mains séculières ensanglantées par l'épée. Les cris des Allemands ne lui permirent pas de s'étendre davantage. Les conférences furent rompues, mais Brunon remporta la gloire d'avoir fait tout ce qui avait dépendu de lui pour les conduire à une heureuse fin. La même année, Pascal lui donna commission d'absoudre de l'excommunication Otbert, évêque de Liége, partisan de l'empereur Henri IV. Brunon fut joint, l'an 1109, à l'archevêque de Cologne pour une nouvelle ambassade que l'empereur envoyait au pape, à Rome. Elle n'eut pas un meilleur succès que la première. (Chron. Hidesh.)

L'an 1113 ou environ, Brunon écrivit à Raoul le Verd, archeveque de Reims, pour lui rappeler l'ancienne union de leurs églises, qui était telle, qu'elles se traitaient de sœurs, comme il partit par divers témoignages des anciens, et surtout du fameux Hincmar. En conséquence de cette union, il écrivit, l'an 1115, deux autres lettres au même Raoul, pour le priet d'employer son autorité et celle de ses suffragants, contre Nicolas de Rumigni et Gui de Guise, ses diocésains, qui pillaient les biens que l'abbaye d'Hoéren de Trèves possédait en France. Vers l'an 1119, Brunon, l'on ne sait à quelle occasion, écrivit à l'empereur Henri V, pour lui rappeler les services qu'il lui avait rendus. On voit dans cette lettre, rapportée par Brower, qu'il avait accompagné ce prince dans son expédition d'Italie, et qu'il y avait combattu plus d'une fois à la tête de ses gens. L'an 1120, le pape Calliste II, qu'il était venu trouver à Cluni, lui accorda deux brefs, datés, l'un et l'autre, du 3 janvier. Par le premier, il le déclare exempt de la juridiction de tout legat, excepté du legat a latere, et cela pour arrêter les entreprises d'Adelbert, archevêque de Mayence, qui, sier de son titre de légat, s'en prévalait pour inquiéter l'archevêque de Trèves; par le second, Calliste consirme à notre prélat son droit de métropolitain sur les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Etienne, évêque de Metz et neveu du pape, avait occasioné ce bref, parce qu'ayant été décoré du pallium par son oncle, honneur dont cinq de ses prédécesseurs avaient déjà joui, il se regardait lui-même comme métropolitain, et prétendait ne point relever de l'archevêque de Trèves. Calliste, étant reatré dans Rome le 3 juin de la même année, écrivit à Brunon pour lui apprendre cette heureuse nouvelle; ce qui prouve la grande intimité qui régnait entre eux. Guillaume, comte de Luxembourg, ayant fait ravager, vers l'an 1120, par ses gens, les terres de l'église de Trèves, l'archevêque lança

contre eux et contre leur maître une sentence d'excommunication. Elle fit son effet, et le comte, effrayé, écrivit une lettre très-soumise au prélat, pour lui demander l'absolution, promettant de réparer tout le mal qu'il avait fait. Brunon, l'an 1123, à sa demande, ratifia, par un décret du 7 octobre, la confirmation qu'il avait donnée de tous les droits et possessions de l'abbaye de Munster, fondée, l'an 1083, par le comte Conrad, son père. Ce prélat mourut le 25 avril de l'an 1124, et fut enterré dans sa cathédrale, auprès d'Engilbert, son prédécesseur.

#### GODEFROI.

1124. GODEFROI, liégeois de naissance et doyen de l'église de Trèves, fut élu, par les intrigues de Frédéric, comte de Toul, au mois de juillet, après deux mois et huit jours de vacance du siège, pour succéder à l'archevêque Brunon. Au bout d'un an, plusieurs membres de son clergé, mécontents de son gouvernement, s'élevèrent contre lui, prétendant que son entrée dans l'épiscopat n'avait point été régulière. Le tems, loin de calmer les esprits, ne sit que les aigrir. Enfin les choses en vinrent au point que, la troisième année de son épiscopat (l'an 1127), Godefroi, sentant le fardeau au-dessus de ses forces, tit son abdication après avoir occupé le siège, disent les actes des archevêques de Trèves, deux ans dix mois et onze jours. M. Schannat, dans son Histoire de Worms (part. 3, p. 252), dit qu'il fut déposé dans le concile tenu en cette ville par le cardinal-légat Pierre, au mois de mai, comme étant entré par une voie simoniaque dans l'épiscopat. Quoi qu'il en soit, il survécut à sa destitution jusqu'au 14 novembre 1128, époque de sa mort.

#### MEGINHERE.

1127. MEGINHÈRE, d'une famille noble de Liége, élevé dès son enfance parmi le clergé de Trèves, fut élu, dans le mois de juin 1127, pour remplir le siège de cette église. A peine fut-il installé, qu'il se vit obligé de prendre les armes pour repousser Guillaume, comte de Luxembourg, lequel, oubliant les promesses qu'il avait faites à l'archevêque Brunon, était venu, de nouveau, faire des courses sur les terres de l'église de Trèves. Meginhère le mena si vigoureusement, qu'il le réduisit à demander la paix. L'année suivante, au Carême, il partit pour Rome, où il reçut la consécration et le pallium, des mains du pape Honorius. Ce prélat était de mœurs sévèr s; il entreprit de réformer le clergé de son diocèse, et sévit prin-

cipalement contre les cleres concubinaires. Mais son zele, faute de discrétion; i file selvit qu'alirriter les coupables et à lui faire beaucoup d'ennemis? Paw 129, se voyant en butte à la plus grande parise de ses obailles, il entreprit une seconde fois le voyage de Home, dans le mois de novembre, pour faire part de ses peines au pape. Dans ce tents-la, Conrad, duc de Suabe, le competiteur du roi Lothalde la était en Italie, avec son armée. Pique contre Meginhère, qui l'avait excommunié par ordre du pape, lil fe fit arrêter par ses gens près de Parme, et le mit en prison dans cette ville. Il y mourut de chagin, le primier octobre de l'année suivante, après avoir perdu la vue quelque tems apparavant. L'évêgle de Parme le fit inhumer dans et athellette 1980 des fabilis qu'il s'était préparés à lui-mens pour la céléthonie de ses fabilis, qu'il s'était préparés à lui-mens pour la céléthonie de ses fabilis, (Gesta Trevir., Applie pour par la company de la c

11 . 14 de Grane Albeion cut peine a fau.

ompte; mais à la fin, avec les secoura !

ing. Atheron, où Abarrilon, de la maison de Monstell l'hu' de Montfehit, plès de la maison de Monstell l'hu' de Montfehit, plès de la maison de Monstell l'hu' de Montfehit, plès de la maison de Monstell l'hu' de Montfehit, plès de l'avoir en Lorraine, chanoine de Metz, "devinit le successent he meginhère sur le siège de Tièves. Ce'h' l'ant pla sur loi de mais de meirement, ité l'es veux. Brindoll' chanoine de Trèves et neveu de l'archeveque Brindoll', avait l'esta demande, pour archeveque, par le cle ge et le peuple, mais il refusa cel hoppeur dans l'esperance, dit Ballière, d'obletir nai benence filus considerable du pape Innoceil II; son ain. Alors, en présence du roi Lothaire, du'dardinal d'Alliano et des leventes de Metz et de Toul, qui etallett sur les lieux. Etcs chanones proposèrent trois suets étalent sur les leux, les changines proposèrent trois sujets. Mais les Barquis et les autres faïques, excités par Louis, vidame de Trèves, des resellerent sons trois, et demandèrent Gebe-hard; évéssife de Wurtzbourg. Les changines, ne pouvant se résolute à l'accepter, consulterent les évêques de Metz et de Toul, din Teil conseillerent d'elice Albéron. Les laiques, informes de certe disposition, fifent tant de tumulte, qu'on formes de fette disposition, fifent tant de tumulte, qu'on remft reflection à un autre tems. Le roi Lothaire, en partant, manda les chinosiles à Mayence, pour protéder de nouveau à une clection. Ohze des principaux et des plus hardis élurent, pour archieveque! Alberon, les autres ayant refusé de voter par la crainte des laigues. Le peuple, effectivement, entra dans une grande furciur lorsqu'il apprit cette nomination, et ne menaçait de rien moins, que de mettre le feu aux maisons des chanoines. Le roi , dans la trainte d'augmenter la sedition, refusa de confirmer Alberon, quoi un autre fait ca chair dans l'acceptance. firmer Alberon, quoiqu'on eut fait ce choix dans l'espérance

qu'il lui serait agréable, et renvoya l'affaire au saint siège. Lo pape, instruit de ce qui s'était passé par une lettre de ceme qui avaient élu Alberon, confirma son élection; et, comme il refusait d'y acquiescer, il le priva de ses bénéfices et l'interdit. de ses fonctions pour le punir de sa résistance. Peu de terme après (au mois d'octobre 1131), Innocent tint: un concile à Reims. Albéron, s'y étant rendu avec quelques-uns de ses chanoines, se soumit à la volonté du pape, qui, l'ayant suit revêtir! d'une chappe, le plaça parmi les archevêques; puis, l'ayant emmené à Vienne, après le concile, il le sacra dans cette ville, et le renvoya dans son diocèse avec le titre de légat pour lurattinen plus de respect. Il arriva dans la ville de Trèves, à la tête d'une. troupe de cavalerie pour imposer à ses ennemis, et fut recu du clergé et du peuple avec acclamations. Mais le roi Lothaire reiusa de le mettre en possession des régales, parce que , contre l'usage, il s'était fait sacrer avant d'avoir reçu l'investiture et: d'avoir prêté le serment de fidélité. Albéron cut peine à faire revenir le roi sur son compte ; mais à la fin., avec les secones de ses amis, il recouvra ses bonnes grâces et les régales. Le prélat, suivant Balderie , son domestique, et son historien, était d'uns caractère singulier. Doué d'une sagacité merveilleuse : rien ? dans les affaires épineuses, n'échappait à sa prévoyance; il était d'ailleurs ferme dans ses résolutions, et ne se laissait point chranler par la crainte. Doux et humain, lorsqu'il ne rencontrait point de contradicteurs, ce n'était plus le même homme lorse, qu'on s'opposait à ses volontés : semblable, dit Baldenc 42 à un seuve qui coule paisiblement tant qu'il est libre dans son course mais qui, barre par quelque obstacle, s'indigne, s'irrite, et rompt avec impétuosité la digue qu'en lui oppose. Voici quelques traits de sa fermeté. Les archevêques de Trèves avaient pommé un vidame pour rendre, en leur nom, la justice et veiller sur le temporel de leur église. Louis, revêtu de cet emploi depuis plusieurs années, lorsqu'Albéron monta sur le siège. l'exerçait avec une telle indépendance et un tel despotisme qu'il avait concentré dans sa personne toute l'autorité civile, et réduit les archeyêques aux seules fonctions ecclésiastiques. Sous prétexte qu'il était chargé de l'entretien de leur maison, il s'était emparé de leurs revenus, et leur fournissait à peine de quoi subsister. Il s'était même approprié leur palais, joù il étalait le luxe et le faste d'un prince, tardis que ses maîtres vivaient dans l'indigence et l'obscurité. C'est ainsi que le vidame Louis s'était comporté sous les deux précédents archevêques. Nullement disposé à se lais er ainsi maîtriser, Alberon ne fut pas plutôt installé, qu'il entreprit d'abattre la tyrannie de ces officier et de rentrer dans ses droits. Il lui faltut du tems pour XV.

ent verier à boutte mais, par une vigueur soutenur, garant peu à peu du términa sil amena le vidame au point que, ne pouvant plus soutenir son ancienne dépense, il vint se jeter à ses piècles ét dui n'étilestre, le palais qui un convenais point à son

ctat prisentuno dillino, di faitait illes exactions injustes sur L'abbayo de Baint-Diémet continuait de les percevoir, malgré les remaitremes de l'ancherdous Co prélet, résolu d'employer la discos pour lei faire conserges diligiés sivec Etienne de Bu, évêque de Metz, et Benaud de Bar, son frère, pour faire la quarres au duc. Celujeci d'été sont testé, sit alliance avec le du de Bavière et le comtes de Salto. Les deux armées s'étant rescontrate à Makerane il et leut amprand combat où Simon renporta la livinto introducti litali de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania Parcherappeg unain special médiation de l'empereur Lethire, son beauchteran al lectui senditt, et fit la paix avec lui. Elle dura pinta Les plaintes des religions de Saint-Dié contre le duc attaintementainten le l'archoveque aspeit les armes et mit à la tes de asservages de comte de l'inoquement, qui herris le duc des un combin que l'elimitéra 4 et d'obligen de se renfermer das Manciquinais di échous dévant entre place dont il avait tente le sièce al lampsiranz d'athèire, mécontestale la conduite de l'archevaque i fairmitides troupes au due, lequel étant entré sur les terresida prélate, y sit de grands ravages. Albéron, voyant alors quella partie: n'était pas égale, quista les armes temporelle pour se écressanglaire spirituel. Sétant tendu à Aix-la-Chapelle, où l'ampereur était aves le dute de dorraine, il excomfinanie orodefinisos, spendanti les issinte mystères , le jour de Plaques, set l'abligan un descrimfule d'églissi. Brower met et événement lem du dus je dest militativement des splus tard qu'es prince le chacem Quei qu'il en soit n le chuit me pouvent fléchit le pridat, autoroscoms buspape Intiment/II pqui était alors en France: lie postife : and it était venu tretiver ! le renvoys au prelet avec des haurende ivocitimandations Out tant une grande amemblee de Bhistorille, Lani: Silmon obtint do l'archeveque son abendutions, would be disconnecte also likely like blue inquieter saus la mète de Since, sichmitel einsellige leuseitet

L'am nu 351 , d'imbité ot des ministent de supposes « ayant porté leurs plaisaite et prélét sur de semblablés réstations que Henri comte de fishir supposet sie à leur ágand sublibéres le cita me concile promincis qu'il henris à Metantet huicht promettre qu'il laimerait sette sublive un pair l'Albéres a' l'agent 186, accompagne l'empereur diothère data ann supélities d'Atèlie, d'près que ce printe sut triomphét l'année aujentende Rogery mi de Sicile, et fait rendre à l'église remaine les terres dont il l'avait dé-

pouillée, il vit le pape en s'en retournant par le territaine de Rome. Ce fut là qu'Innocent nomma, de austichte y l'archetêque de Trèves : son légat indans les arebevéelsés de l'hèves . de Mayence, de Cologne y de Saltabens y de Brême let sie Magde bourg. L'an 1 138, Albéron écrivit à ce pontife pour seplaindre de la facilité avec la crelléraliste consiste la la pollutione de Saint Bernard, son ami, qui lui servit de secrétaire en estre nogacion, avait déjà lui-même adressé deux betres ét de focus de lumenens sur ce sujet. Dans celle d'Albéron vonvoit alulatante d'accepted l'amheveché de Trèves , il husit déjauthusé, plusieus surran prélatures. Et, en effet, Baldaricohous appleéhdoquaide minge de Magdebourg hui ayants élé offeit ; bils hui avait fait sainteilmer saint Norbert; que, s'éthat trouve à Halbertadu dans de seus qu'on y deliberait toughant l'élection den levique qu'il a'affoit sur la nouvelle qu'en pensait à boin remaçant à un agrand depis auquel il était inivités ceifeur-limbliamini 361, le noire demandalis, prese par ses instances plus registales para es instances plus prese par ses instances plus de l'argus mandant l'argus de l'argus para ment du chef de l'empitar despublieux serpour verque un cour de Rome courtre cette commissions et sobtinuen i dup presiminarie cent unerballe, derlo min ptipo janin les untili ilesitutanes laufe première exemptions Saint Bornard écrités Botts haures Lu quipe pour l'engager à rérédundes sechalles, actif précésie, pointelle on le voit par une seconde shade shade une sague and sague to o cembre de la radare attiée, Josephigibisis des Brings Manjumint, tonjours inquiétés dans leur examples y appolèment leurescours Henri Ik, combie ald Minars, lastinister gint land, attait ci-devant conféré l'asoueries de leur abunque tereuries tomataients a main armée our les terres der l'archete que dut ly toommipale grands dégâts. Albéron, issem d'un pas jeus dans lancounté de Namur, où il prit diverses places qu'il su resse present plessert; et, avant-appres qu'il vegait à la rette desente pubes, il de prévint, lui livea bateille jet le missen fuite sprenjeil aspir tué ou pris heaucoup) de monde. Henri presente par con telues multiplies, cut recours du portionnel, poundant a phinasec de prélat. Concad , sur la fin de deservaçã el beograme inhudés l'un et l'autre à la diète de Spire, destininacion différentent un diplôme du 4 janvier suigant can sobligeant le courte à se désister de ses présentables de sépanyelér q de solutifique un serment de fidélité penir les soises sur le déglés de Treves, Co fut ament Bentald , prepentiage termoundieu propei fut le principal négociateme de l'accommendances per comme le soi le direction mais le chip tene une per des parter. (Hist. dipl. Theor), come We pug Sogs ) Ungwolp , delbement, dant vonu trouver le pape Hugene Mi de Paris, abrien de bur,

to print , una luthe confirmative de cette transaction. Sur la fin de de miture la nete, alliéron cioque le pontife à Trèves, où thains un dentoilet dans déquisi ma examinaules écrits de la cé-lèbre sainte disdegarde, nablessas ele obaine Rupert, près de Buglie (! Véy: dan comples) des prélat emoure à Coblentz, le régalistique na la actionne four fundant des présents in magnanimes et disposarionne mandrés funérailles furence disdemens est en l'apportat, dis l'anteur de sa vie, le Brèses patronne sontéres du dergit et du queuple, qui était venu un des confings du de mitten dépât, pendant un jour entier dans chamm deismonastières du l'apportat par l'un qu'ils les est tout pure outous; après que té d'indicant de la saint sa sattié de ale.

ornent Fredéric, dans cefte leftre, tean

une gealfillathe, et relève beanion; b. i

, i simbalication, de la maista de Fallemagne o près de Dimust : sécusidami le capitation au familiant le color de Trèves, somi interfaltation scilinte opendit i an l'inclorti, addil concourut à L'élection de Frédérien tou de Grentamit. Ce prince, après son coursimement, Adéputa Ridini, a edcellévetiue de Bamberg, au paper Eugenerally pour luis faist mertade non elevation. Eugene sagrande stammana proposition de la accorda le la accorda la accor frontières dessimaliones rivagés spendants son absence par les consten do Manuer etc. de Minades. Mais au lieu de prendre les assures pour responsier datriolément abamploys la voie de négociabien eletritistited refendure unintersité ide paix avantageux avec ecardeus printano destres avois itentiude aranquittité à son diocèse, if s'entennit opour médopoilien les Massinssairec spielques seigneuro vilsips quidatis faicient la guerrachet udont desprincipal était Benanddi'i cointe de BangAyandachous dans cette entrepriegyall obusinecours à sainti Barbardiocquist mint trouver à Chirvass, et l'ongages de serrendre sun les lieux pour faire une nougalle sentative laur sees recors le latinée. Il était donné à ce saignt de tulomphet des espritoiles phisorebelles. Les deux armees, campen, suples, bords /de da Matella adésiracent égalemont d'an l'empedant amains alles chefs gojettent d'abord les pedifositione de standique listation de Cleanyans leur, fait : mas ·le denderation, sellinguarden les impanles qu'illopère à la vue ides deux armées, ils acceptent les conditions qu'il leur avait offereny-etele pala entreparation que me entre partie en concentration de . des deur particon ( Ganfridhait vit S. t Banto, pag. probit ) C'est ici L'un des destionnémentants de la mitade saints Bonnard, qui mount pour de teme apfes ( la an mate : 153 gu Hillin écrivit,

l'an 1154, à sainte Hildegarde pour la prier de lui faire part." de ses lumières sur la vie intérieure. La sainte, dans sa réponse, lui donna des avis salutaires, dont il profitzi tolichant la minière de conduire son troupeau. L'an ringalieupeteur Frédéric étant venu à Trèves, confirma le putronage ve llabbaye de Saint-Maximin àil'archevêque de Frèves pas son diplôme daté du 6 janvier. Le paper Adoléis i Wil la memerannée y ou plutôt la précédente la la compail mous sembles, par selv lettres du 7 octobre, le créa son degate dans toute l'étendue du royaume de Germanie. L'empereur y su otisé d'une lettre qu'il avait reçue de ce pape, dans laquelle il semblait dire en il lui avait conferé l'empire à titre de bénéficel écrisite Histinspour sui faire part de son mécontentement. Frédéric, dans cette lettre, témoigne à notre prélat une gradifiel éstifine, et relève beaucoup sa dignité de primat. On voit qu'Hillin, peu de tems après, alla trouver ce prince à Worland. (Gall. chr. skoin., XIII; Bol. 430.) L'archevêque Albéron et Pierre, son frère ; sa diem fondé, l'an 1133, sur leurs terres parridaoniules, l'abbayed emetoumpte our des chanoines reguliers. Hilling l'an 1 107; confirma notte fondation par une charte donnée dans le Binde d'autoministical on observiit encore alors à Trèves le cinquième capon de conciler de Nicee, qui ordonne deterritous les ans, dans chlaque province, deux synodes, l'un au Carême, l'autre en autemme. Millin acguit, l'an 1159 (n. st.), par échange avec l'église de Worms, le château de Nassau et ses dépendances o La chapte che cette. acquisition est du 9 maissell'empereur Lothaire Markit remis l'église de Worms en possession ide cette, place que les comtes de Luxembourg lui, avaietit unievée de foréetietitin la céda, le 1er, avril suivanty and meutle suivant descendants de cette maison. Hillings étautients en route goban avego tapeur aller joindre l'empereur dansson expédition d'Ablien qui l'eccupait depuis deux ans y anordentablic qui dribattant l'obliges de s'en revenir. L'empereum cerleus dant fivirente pum moisse l'évrier, un concile à Pariel, addrien fecensus d'impipand Victor. Mais lorsqu'on appoint les settes de route membleer un déflatingne, Hillin fut de seul des évadges planivants une tour ender l'évaque de Bamberg à l'archevêque de Salzboudge qui referand'y souscrire. Cepentlami; on studilassoliscispition surbas devia léftre qui fut. écrite auxi évêques l'absenté deil compile de Pavier (Labbe, Concil., toric. XI, mage halgion) ill Galmetrudine quith ne signa simées, ils acorptent les conditionsispedoup raquop

Dépuis étailmes temms, la boorgooiste de l'Egé visté était partagée én tribus, quis s'étaidht attribué phàbhne des privilèges, sous un chest appelé matire, et formaient entre élles butte ausociation semblable aux communes. La licence qui naquit de cet établisament, morta l'emplement à l'abolir par ses lettres de paseptembriement un folliste diplomin liragir, tom. I, pag: 593-594.) Cer déplomentaite pour motre autre objet, qui était de monsiliem l'archevenue avec Courant, pelatin du Rhin, touchant les droites qui appartionaient à gelipiesi, en es qualité d'aveur de l'église de l'réves. Connad papers, avoir fait son accommodance à la light municipalité de matte nouveauté. Ce prélat termina sa marièment à mandre de tent entre nouveauté. Ce prélat termina sa marièment à mandre par l'archevent de tent en la marièment de marièment de l'archevent de l'a

-master alle mod man Approximation pour aller pour-, innella. Ammout., abover de Statu Andre de Colorne, fut élu, parte desgreche seuple; stehereque de Trèves, après la mort d'Hilling a la detinuide de dempereur Fréderic. L'an 1172, il sofie attachie san Perrinte Bitche ... fils de Mathieu, duc de Ludamequal leguredemandan le charestude Norberch, les Avaculati pour direteriors housilités l'appelle à son secours Thibass politicies dus counte de Burpole que les hybrité ofint es en troupes à celles de Parchevegaeus livre Bataille après de Birdberg, but Kirpriolitical Reprise, and the prisonifier aver som fils. "Gen deux princes; pour seconver leur liberté : Farche obligés d'abandommen auropealer luis inlaces devangrightbelleufis invalent été battered accordence druft presented surveelled the Norberth. TiGesta From Boist. 3 Arnouly depuis bettems, webut the pair weters at deguise en laqua s, et, après avoir soi canialov

29 Arnoull Julianvirro 44, for de Compélition de l'empereur en Londburdie : les sertrouvé au siète d'Alekarid flère la Paille, où ce primer proposit mois Welleres 19 et little d'une manière si honteener Ashoristernahauses fould the 183 in 183, er for inhame dans us darkelfule. So more fur shore dan long er funeste schismettabant sontintlumanich des chanomes de la cashed miles । अञ्चलकार १३३ कारी शरी कारी शरी कारी के स्थापन के सामन veque Rollotphie ? phevin de Peglise de Saint-Pietre. Il n'y ent que el latebidiate el Polinie : fill, alatente de connaissance de co displing sop appear the touther say forces, appuye par Henri, Junied Limbolige De toudemain, sapres les funérailles d'Armonth of the chief deligible assemble that the election en rigiculfolizare en coi partisans v doratibrent i et Edizari, per les impigues du dansele Limbourg, fat prockimé timultuaireinant: archeveque des Prèves: Prémisereur : instruit des cette election, munda les parties de Constance à le conque l'asse limitorità i i mommer d'office aux prélations à l'originalité lection etwit enduciese: woulant dieth neamaistisses relative ed pour droit, al ordonna, une nouvelle élection. Mais Polities, m'esperant

point qu'elle lui fût favorable, rejeta le jugement de l'empereur et en appela au saint siège; après quoi il sortit élandestinèquent de Constance. Sa fuite n'empédha-point de proséder à l'élècation. Elle se fit en présente de l'empereur, par le petile nombre de ceux qui avaient accompagné étodolopme; et ce prédail syant été élu de nouveau, l'empereunaissité du d'anna l'investiture, et l'envoya prendre possessimilée son égitée. Mais l'édulamente prévenu son artivée partis s'était éte ains mattre de la cathedrales Rodolphe, ne pouvant s'y introduire, talla se faire installer dans l'église de Saint-Siméon.

Folmar, voyant son parti decliner, partit pour aller poursuivre son appelà Rome, Pendant son absente, le printe Henri, fils de l'empereur étant venu sur les lieux e sappliques à vexeren mille manières, les partisans, de de prélatel Radolphé! s'y rendit ensuite sur la citation du pape lorcies Mais ce pape mourut le 24 novembra 31851, sans avoir, juge le proces ble-bin III son successaur, ennemi de Frédéric paracque lers de la destruction de Milan appatrie, ple cos pontiferale avait, makenice. quelques-uns de ses parents, dopnai guin de cause de Polmar. et rejeta Rodolphe, allegant a pour tause plintenture qu'il avait reçue des mains de l'empereur. Le pape, après avointeréé Folmar cardinal, le sacra le landemain qui joun de la Pentensta 1186. Ce fut pour l'empereur un affigunt qui cause une inimitié ouverte entre Urbain et Juig Folgans après sa consectation voulut se rendre à Trèves non étaient toujours les troupes isopériales: Il part deguisé en laquais; et, après avoir surmenté, dans la route, une infinité d'obstacles, il arrive sur les terres de Thibaut, comte de Brieve qui lui accordence haccinat dans le monastère de Saint-Dierren Mante Ling fina sandemeure a et exerça de la l'autorité pantificale sur le diocèse de l'espas Ses premiers actes furche des esconimunications sufil lance contre les partisans de Bodolpho, Lipin, d'en diminuente nombre, elles ne firent que l'augmonter, et donnèrent accasion à la noblesse de faire main basse sur les biens du clerge Derretour d'Italie, l'empereur assembla une diète la publicat dépatés de Trèves, s'étant présentés a consentirent de regannaître Rodolpher pour archevêque, sans, égard pour le jugorgent du pape. Folmala élait alors retire dans la dincèse de Raims com l'ancheveque Guillaume de Champagna lei avait pavers un asida Muni de titre de légat, qu'il avait diseau da pages il sconnoque, à Mouson, un concile, au light tous les suffragants et le clarge de Trèves. L'assemblée, sertint) au Careme de l'anta 1873 Mais des évêques de cette prograge nil phassiste que achie le Metz, avec quelques, prélats francais angux quals an loigningat plusieurs as second erdre du cherge de Thèvest Loimac, y déployans toute son autorité, prononça une sentence d'excommunication contre l'évêque de Toul, déposa celui de Verdun, et exerça une pareille rigueur contre la partie du clergé de Trèves, rebelle à ses ordres. L'empereur, irrité de cette conduite, résolut de pousser à bout ce prélat. Ayant fait un traité d'alliance avec le roi Philippe-Auguste, il engagea ce prince à retirer sa protection à Folmar, qui, par là, se vit obligé de sortir de France. Il passe en Angleterre, où le roi Henri II le reçoit par respect pour le pape, et lui assigne, pour sa retraite, la ville de Tours. Le pape Urbain étant mort le 19 octobre 1187, Grégoire VIII, qui lui succéda, soutint ce qu'il avait fait en faveur de Folmar. Mais, instruit par l'évêque de Toul de l'interdit que Folmar avait prononcé contre lui, sans l'avoir entendu, et des excommunications qu'il avait lancées contre ses adversaires, avec la même indiscrétion, il restreignit ses pouvoirs, et lui défendit de porter desormais des censures contre qui que ce fût, sans avoir consulté le saint siège. Grégoire mourut, l'année suivante, dans le tems qu'il se préparait à terminer le schisme de Trèves. Clément III, son successeur, reprit cette bonne œuvre, et y mit la dernière main. Folmar et Rodolphe furent destitues, l'un et l'autre, dans une diete que Henri, roi de Germanie, tint dans la ville de Trèves, en présence du cardinilegat Godefroi, l'an 1189, après le départ de l'empereur Fré-déric, son père, pour la Terre-Sainte. Folmar se retira en Angleterre, où il mourut la même année, et fut enterré à Northampton, suivant Roger de Hoveden, qui l'appelle Fromator. Raoul de Diceto met aussi sa mort en 1189.

### JEAN I.

Henri, fut élu d'une commune voix, à sa sollicitation, archevêque de Trèves, dans la même diète où l'on destitua Kolmar et Rodolphe. La conduite de Jean justifia son élection. Pacifique par caractère, il mit toute son application à réconcilier les esprits divisés, et il y réussit. Après avoir rétabli la paix dans son diocèse, il donna ses soins pour le mettre à l'abri des insultes de ses voisins. La ville de Trèves avait été jusqu'alors sans murs et sans portes. Il la fit fermer par une bonne enceinte, avec des tours de distance en distance, à la manière des places fortes li releva les châteaux qui étaient tombés en ruine, et en contruisit de nouveaux.

L'an 1193, suivant Brower, ce prélat fut arrêté, pour un aujet qu'on ignore, par Frédéric, comte de Vianden, qui le mit en prison. Mais le comte, palatin étant accourn prompte;

ment à son accours, Frédéric aims mieux rendre, par compoposition, sa proie, que delse la supit arisicher pan la force des armes. Le comte de Viandemient y dans dat seitet, auec le même archevêque, d'autres dismétés 9 qui occasionament uneu guerre dont l'issue ne tourne pastàll'anantage du premier, que ique secondé par le romber dilsentenage 9 il (3 2000 A 2017 1) de x

L'an 1197 (istemai l'anide 48, communde, marquemat Kyriander et Broveer). Hensi III i nechticopalation der telling, vendise son droit d'avanierie de la wittere unit l'agis calculle venge, à l'archeveque Jeographe, trainé platé de Jour de Paques, ne le Montheim, Historiph Track (roots) l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open proton), abon me un communication plate de l'appage (open plate de l'appage de l'appage

Dańs be prontoura had kieleval land woß egotie la courênte de Germahie, entre Ottomde Breets wick au Anlippende Stisbe, l'archeverne Jean ne fit prante painde fiele gette de la prontoure de la present de la prese

L'an 120 ho farth opequolocción pagago la rot Ottom dana con expédition d'Italia. Det prince o tract donn't le l'année duivante, avec le pape Innocent III, l'archevêque de Trèves quitta encore son parti, pour se tourness de get de Frédéric, son nouvel antagoniste; mais les Trèvirois demeurèrent fidèles à Otton. Ce prélat, étantitation béndiqueit donne une maindiex de l'appeur, mourut à Trèves, de sogiquites de l'ammon as de fub influenciana pompe, commet il l'asiate étiloumé pari sentiesteméent, dans le chapitre de l'abbique d'Himmenadé, dost illétait l'un des plus insignes biensaiteures Soin épitaphe parte quillimournt l'an au 3; c'est une erreuit déméatie par de plus suclèus monunte près De tous les prélats qui anaisint concupièle négade Trêves jusquialors, nul ne altoplas d'amiliarations que lui dans dittemposed de trêt églises mis plus d'amiliaration de pauvre qu'elle était de source de source qu'elle était de source de pauvre qu'elle était de source de source de pauvre qu'elle était de source de source de source qu'elle était de source de source qu'elle était de source de source de source qu'elle était de source de source qu'elle était de source de source de source qu'elle était de source de source qu'elle était de source de source de source qu'elle était de source de source de source qu'elle était de source de source de source de source qu'elle était de source de source de source de source qu'elle était de source de

kara, Tauguari, comto de Weda, achidisere et prévot de l'église de Sajos - Raulin, for élavéusur les siège de Trèves, XV.

après la mort de l'archevêque Jean. S'étant déclaré pour Frès déric de Suabe, contre Otton de Brunswick, rival de ce prince pour l'empire, il fut surpris dans une embuscade par un parti de ce dernier, et n'échappa à la mort que par la générosité d'Albert de Coblentz, homme de qualité, qui, s'étant mis audevant du coup qu'en lui portait, le reçut et en fut blessé à mort. L'an 1215, après avoir détaché, par ordre du pape, les Coloniens du parti d'Otton, et les avoir réconciliés avec Frédéric, il se rendit au concile général de Latran. De retour à Trèves, il lui prit envie d'entreprendre, à l'imitation d'un de ses frères, le pèlerinage de la Terre-Sainte, Brower prétend qu'il exécuta ce dessein l'an 1221, et cite, pour son garant, saint Antonin, qui n'est pas clair là-dessus. Trithême l'est davantage dans sa chronique d'Hirsange, où il atteste la même chose. L'an 1223, Thierri appelle les Dominicains à Trèves. L'an 1225, après l'assassinat d'Engilbert, archevêque de Cologne, Thierri prend soin de cette église pendant la courte vacance du siège, et fait élire, au mois de novembre, Henri de Molémarck, pour le remplir. L'an 1227, il tint, le premier mars, un concile à Trèves, pour la réforme de divers abus. Ayant decouvert, l'an 1231, trois écoles des Albigeois dans Trèves, il poursuivit ces hérétiques, dont quelques-uns furent condamnés au feu. Le dominicain Conrad de Marpourg, inquisiteur en Allemagne, donnait l'exemple de ces cruelles punitions, où des innocents étaient quelquefois enveloppés par la malice de leurs ennemis. L'an 1238, Thierri excédé par les ravages que Waleran de Limbourg, seigneur de Poilvache (et non pas duc de Limbourg, comme le prétend M. de Hontheim, moins encore comte de Luxembourg, comme l'avance le P. Barre), et Rodolphe, sire de Mailberg, commettaient sur les terres de son église, assemble son concile provincial, le 21 septembre, pour aviser aux moyens de réprimer ces brigands. Le résultat de cette assemblée, fut de les soumettre à l'anathême. Mais, au mois de novembre suivant, Waleran sit la paix avec le prélat, en se reconnaissant son vassal. La guerre cependant continuait entre lui et le sire de Mailberg. Pour réprimer ses violences, l'archevêque fit bâtir, en 1239, le château de Kilbourg. Waleran, occupé ailleurs, ne put faire diversion en faveur de Rodolphe. Quelque tems après, il se brouilla lui-même avec le prélat; la paix se sit cependant entre eux, l'an 1240. (Gesta Trevir. Archiep.) Le roi Conrad étant venu, l'an 1242, à Trèves, l'archevêque l'accompagna de là jusqu'à Coblentz, où ce prelat mourut le 28 mars de la même année. De la son corps fut rapporté à Trèves, pour être inhumé dans l'église cathédrale, dediée à saint Pierre. Pendant sa prélature, il avait établi la réforme dans plusieurs

monastères de son diocèse, en avait fondé de nouveaux, et en avait rétabli d'autres qui étaient tombés en ruine.

#### ARNOUL IL

1242. ARNOUL, prévôt de l'église cathédrale de Trèves, issu. de la maison d'Isembourg, neveu de Thierri par sa mère, sœur de ce prélat, fut élu par la plus grande et plus saine partie du. clergé, sans la participation des laïques, pour remplir le siége de Trèves, après la mort de son oncle. La noblesse, irritée de n'avoir point été appelée, suivant l'usage, à cette élection, en fit une de son côté, qui tomba sur Rodolphe de Pont, prévôt de l'église de Saint-Paulin. Elle prit les armes, pour soutenir cechoix; mais les garnisons des places de l'archevêché n'ayant pas voulu seconder ses vues, elle fut obligée de rester dans l'inaction. Le roi Conrad, fils de l'empereur Frédéric II, qui était pour lors en Italie, se déclara pour son rival, et lui donna linvestiture à Coblentz, où il était venu le trouver. Le duc de Lorraine et les comtes de Luxembourg et de Sayn entrèrent aussi dans le parti de Rodolphe. Leurs troupes, introduites. dans Trèves, pillèrent les maisons des chanoines qui tenaient pour Arnoul, firent de la cathédrale une place d'armes, et assié-, gérent, mais sans succès, le palais de l'archevêque, où les chanoines s'étaient refugiés. S'étant répandues ensuite dans la campagne, elles attaquèrent les différentes places du diocèse, et echouèrent devant toutes, à l'exception de Saarbourg, dont elles. s'emparèrent moins par force, que par adresse et par fraude. Touchées de l'état déplorable de l'église de Trèves, des personnnes de bien et puissantes s'entremirent, cependant, pour éteindre le schisme. On tint, sur cela, des conférences à Nievel. Rodolphe s'y montra plus facile qu'on n'avait d'abord ose l'espérer. Il se désista de ses prétentions en faveur de son rival, nedemandant, pour dédommagement, que la ville de Saarbourg, pour sa retraite; grace qui lui fut accordée, mais dont il jouit peu de tems, étant mort quelques jours après cet accommodement. L'an 1243, Arnoul, possesseur tranquille de son archevêché, reçoit le pallium, qui lui est envoyé par le pape Innocent IV. Il est ordonné, la même année, par les archevêques de Mayence. et de Cologne. L'an 1245, Arnoul se déclara contre l'empereur Frédéric, excommunié et déposé au concile de Lyon. Les trois. archevêques du Rhin s'étant rendus, au mois d'août de l'année suivante, à Hocheim, pour l'élection d'un nouveau ches de l'empire, le jeune roi Conrad vint les attaquer avec une armée. de suabes. Mais les prélats, ayant, à leur tête, le landgrave tlenri, qu'ils venaient d'elire roi des Romains, marchent contre

ce prince, lui livrent bataille, et le mettent en déroute. L'an 1247, après la mort de Hénri, l'archévêque de Trèves travaille avec le légat Pierre Caputio, pour l'élection d'un nouveau roi des Romains. Ils assemblent à Woëringen, dans le pays de Cologne, les électeurs, et, le 3 octobre, Guillaume, comte de

Möllande, rednit tods les soffrages;

"L'ah 1251," Arthouf accompagna ce prince dans son voyage de Lyon, ou le pape Innocent IV Pavait mande pour traiter avec lui des affaires de l'empire. Ils y arrivèrent peu avant la seinaine sainte ? 'et le pape ayant prêché en sa langue le ven-dredi+saint , Arnoul , qui était à ses côtés , rendit le discours en allemand au roi et à tous ceux de son cortége. Guillaume périt, comme l'on sait, au commencement de l'an 1256. Aucun prince allemand n'étant disposé à le remplacer, deux étrangers, Alphonse, roi de Castille, et Richard, comte de Cornouaille, se mirent sur les rangs pour remplir le trône vacant. Les électeurs, bien plus nombfeux qu'ils ne le sont aujourd'hui, se trouvèrent partages entre les deux compétiteurs. Richard en avait gagne plusieurs par argent; mais l'archevêque de Trèves nie fut pas de te nomble Quinze mille marcs sterlings, que le pirice anglais lui fit office; he purent le séduire ni l'empêcher de donner sa volx du test de Castille, qu'il jugeait le plus digne, (De Honthelm', Prodition: Hist: Treelt, pp. 474-475.) Ce choix, adonte par un grand nombre des électeurs, fut applaudi d'une partie de l'Allemagne et des états déltalie; mais Alphonse ne soutint pas les belles esperances qu'on avait conçues de lui. Confent du fffre d'empereur qu'on lui avait décerné, il ne d'aighat pas mettre les pieds en Allemagne; pent-être aussi ne le put-A par, occupé comme il était à faire la guerre aux Maures. Quoi qu'il en soit; l'archeveque de Trèves, voyant qu'il se refusait aux invilations qu'on lur faisait de venir en Allemagne, l'abandouna, 'et sit sa paix avec le roi Richard, par la médiation de la France. Contrad, archevêque de Cologne, ayant été, Pan 1257 du environ y revêtu de la qualité de légat, voulut en exercer les fonctions dans le diocèse de Trèves. Mais il fut arrêté par l'offiposition d'Armoul, qui, ayant fait une députation à Rome, obtint qu'il ne reconnaîtrait la juridiction d'autre légat, que d'un legat d'hatere, Arnoul mourus, le 5 novembre 1259, dans la citadelle de Thabol, qu'it avait fait construire, et fut rapporté à Trèves, pour é être influené dans la cathédrale, visà-vis de Thièrrig Son onclé. Commerce

M. de Hontweim ( Hist. diplom: Trevir., tom. I, p. 737), a publié des remontrances du clerge des églises de Saint-Paulin et de Saint-Siméon de Treves; datées du samedi après la sainte Agathe 1236 (viste), à l'archevêque Arnoul, par lesquelles on exhorte le prélat à cesser d'opprimer différentes églises de son diocèse, en retenant des biens qu'il avait usurpés sur elles dès le commencement de son épiscopat, à rétablir l'usage des synodes diocésains qu'il avait abolis, et à réparer plusieurs violences commises par ses officiers envers plusieurs membres de son clergé. Cet écrit, que personne n'eut la hardiesse de lui présenter, fut lu publiquement dans l'église de Trèves, le prélat étant alors dans son château d'Ehrenbreitstein, son domicile ordinaire. On voit, par là, qu'il faut un peu rabattre de l'éloge que Brower (liv. 16, n. 45) fait de l'archevêque Arnoul, dont il représente le gouvernement comme exempt de blâme à tous égards.

#### HENRI I.

1260. HENRI DE FISTING, OU WINSTINGEN, d'une famille noble de Lorraine, doyen de l'église de Metz, fut nommé archèveque de Trèves, à Rome, par le pape Alexandre IV, le 18 novembre 1260, après que ce pontife eut cassé la double élection que le chapitre avait faite de Henri de Bolland et d'Arnoul de Sleide, tous deux archidiacres de Trèves. On prétend que Henri de Winstingen s'était rendu à Rome dans le dessein de supplanter ces deux rivaux, et qu'ayant connu, par les questions insidieuses qu'il fit à chacun d'eux, les vices réciproques de leurs causes, il en fit part aux cardinaux, et les détermina, par là, à déclarer l'une et l'autre élections nulles; qu'ayant promis, en même tems, de rembourser les frais de la procédure et de remplir les engagements pécuniaires que les deux élus avaient contractés envers le sacré collège, ce fut le motif qui le fit proposer au saint père, comme le plus capable d'occuper le siège de Trèves (Brower.) Quoi qu'il en soit, Henri de Vinstingen, à son arrivée à Trèves, fut reçu par son clergé avec de grandes acclamations. Mais cette joie fut courte, et l'église de Trèves eut bientôt à se plaindre du pasteur que le pape lui avait donné.

Henri était d'un caractère altier, emporté, violent, qui voulait que tout pliât sous lui, et ne connaissait point de bornes dans ses vengeances. S'étant laissé persuader que Thierri, abbé de Saint-Matthias, près de Trèves, était mal disposé à son égard, il se mit à le persécuter à toute outrance, et d'autorité il lui donna un successeur. Thierri ne manqua pas de se pourvoir contre cette violence en cour de Rome. Urbain IV, qui occupait alors le saint siège, nomma, le 22 nombre 1261, des commissaires pour informer sur les lieux de la conduite de Henri, qui donnait prise à la censure par d'autres endroits.

Le pape était chiqué surtout de ce qu'il se portait pour archevêque et en faisait les fonctions, n'ayant pas encore reçu le pallium. On lui reprochait encore d'avoir établi sur le Rhin un nouveau péage pet de dissiper les biens de son église. Les commissaires, qui étaient les évêques de Spire et de Worms, wec l'abbé de Rodenkirchen; remplirent négligemment leur commission. Urbain les ayant révoques, nomma, le 6 avril 12624 des frères mineurs à leut place. Mais ces nouveaux comsauces, à peine furent arrivés, que, ne trouvant point de sûveté à Trèves, vils prirent la fuite et se retirèrent à Metz. Raminés toutefois par une lettre du pape, du 35 novembre della même année, ils revinrent à Trèves, au commencement der lan: 1263 get reprirent leurs informations contre l'archeveque. Leur retour ne rendit pus le courage à l'abbé Thierri. Ennuye de sa situation, il partit dans le mois de mai 1263, et alla chercher une retraite en Lorraine. Les religieux de Saint-Matthias, qui avalent appelé avec lui au saint siège, voyant l'archereque manire du terrain, le prièrent de ne rien changer à l'élatide de leur maison, avant la décision de Rome. Mais, sans égard à leur demande, il donna d'autorité un successeur à Thierri, ainsi qu'à Robert, son frère, abbé de Sainte-Marie-aux-Martyrs a Trèves, qu'il vexuit en même tems. Celui qu'il avait substitué au premier fut mis en possession de Saint-Matthias le 2 juillet suivant, malgre l'ordre du pape, donné par lettre du 23 mai 1263, à Jean, abbé de Glandières ou Longeville, au diocèse de Metz, et à Jean, chantre de la cathédrale de Trèves d'empérher lésprélat de molester les deux abbés. qu'on vient de nommer, et de le déclarer suspens de toute juridiction épiscopale, jusqu'à ce qu'il se fût purgé des crimes dont il était accusés Au mois de novembre suivant, les mêmes commissaires, fortifies par un nouveau bref du 30 août précédent, prononcèrent leur sentence définitive, portant que les ables Thierri et Robert seraient rétudis dans leur dignité. La force, qui vint à l'appui de ce jugement, fit rentrer l'archevêque en lui-même, et le détermine à se réconcilier avec les religieux de Saint-Matthias, qui avaient aussi pris la fuite à l'arrivée de l'intrus. Ceux-ci, aptet le départ de ce dernier, rentrèrent dans leur monastère le 24 novembre 1263; mais l'abbé Thierri n'y reparut qu'après le 6 décembre, jour auquel l'archevêque se mit en route pour se rendre à Rome.

Urbain IV étant mort l'an 1264, Clément IV, son successeur, voulut terminer, par un jugement définitif, l'affaire que le premier avait laissée indécise. Mais les attes du procès s'étant trouvés égarés, il en fit demander un double à l'abbé Thierri, qui ne tarda pas à le lui faire pasvenir. Un nouvel incident

survint bientôt après. L'abbé 4 dans un woyage qu'il faisait vers le Rhin, se vit arrêté par deux gentilshommes, officiers du prélat, qui le mirent en prison au château de Thuren, Le pape, informé de cette violence, ordonne à l'archevêque de faire relâcher le prisonnier. Le prélat le promet, et l'ordre toutefois n'est point executé Pressé par le pape. Henri lui. demande la permission de retourner à Trèves, sous puétexte. de se faire mieux obeir; mais Clement lui repond qu'il mer sortira point de Rome, à moins qu'il ne dui nit ceprésenté vifs l'abbé et ses deux chapelains qui avaient été pris lavec lusée Gest par cette raison que Henri ne put quitter Bome pendant tout le pontificat de Clément IV, Mais, après, la mort det ce pape, il profita de la vacance, du saint siège pour se rendre à son église. N'osant cependant entrer à Trèves qui s'arrêta dans : le voisinage et tâcha de s'accommoder ayeq l'abbé Thienri , après lui avoir fait acheter sa liberte. L'archevêque mapprenant, l'an 1272, que Thierri s'était mis en route pour se rendre aux pieds du nouveau pape, Grégoire, Xingui, résidait ; pour lors à Orviète, ne tarde pas, à le suigre Mais, au lieu de recommencer les procédures, ils se réconcilienti, le au separe tembre, par la médiation de deux cardinaux nommés par le » pape. Henri se rendit, au mois d'octobre de l'apprée suivanta. à Francfort pour l'élection d'un roi des Romains et contribua; par son suffrage à celle de Rodophe de Habisbourg. On remé marque qu'il était venu à cette assemblée aveconn cortége de dix-huit cents hommes. with a commone to Milly . I at the

Ce prélat, s'embarrassant peu des affaires spirituelles de sont diocèse, s'occupa le reste de ses jours, jou du moins, la plus grande partie, à réparer ses places fortes ou an construire de mouvelles. Les dernières anuices de sa rue furent très-doulour treuses par les maladies aiguës qui dui suvent très-doulour treuses par les maladies aiguës qui dui suvent entreprit, un pèleminage au tombeau de saint Jossa de la religionatie, jet mourant la route, à Boulogne, le 26 après 12 gaptiel Son corps, raporté à Trèves, y fut inhumé dans la calhédrale.

### BOEMOND L DE WARNESBERGE

esplittar anno se er en co

rass. Boémond de Wannesberg, d'une famille illustre, l' prévôt et archidiacre de l'église de Trèves et primique de celle de Metz, fut élu archevêque par la plus saine partie du chapitre; les suffrages des autres, s'étant partagés, tombèrent; les uns sur le chantre Ebent, les autres sur l'archidiacre des de Sirck. Celui-ci, craignant les suites d'un schisme, aima mieux renoncer à sa nomination que d'occasioner de nouveaux troubles. Mais Ebert voulut soutenir la sienne, et l'affaire sut portée au saint siège. Un an se passe à plaider et à discuter; Ebert meurt à Rome dans cet intervalle, et Honorius IV le suit de près au tombeau. Les cardinaux, pendant la vacance du saint siège, renvoient au chapitre de Trèves le droit qui leur était dévolu de procéder à une nouvelle élection de seur archeveque. Le parti de Boémond, qui s'était fortifié, déclare qu'il ne peut varier: un autre parti oppose à Boémond l'archidiacre Gérard d'Eppenstein, qui eut presque dans le même tems des voix pour l'archevêché de Mayence. Le pape Nicolas IV cassa les élections de Trèves et de Mayence, se nservant le droit de nommer à ces deux sièges. Enfin, après y avoir mûrement réfléchi, il confère, le 6 mars 1289 (n. st.), celui de Mayence à Gérard, et celui de Trèves à Boémond; puis, les ayant sacrés l'un et l'autre dans le Carême, il leur donna solennellement le pallium, le jour des Rameaux de la même année. Boémond, la même année, fit son entrée solennelle dans Trèves, le 8 septembre, accompagné de Frédéric, duc de Lorraine, et de Sigefroi, archevêque de Cologne. La satisfaction que les premiers actes de son gouvernement occasionèrent, fut troublée par un de ces événements que la vanité des hommes enfante, et dont souvent les suites sont d'autant plus fâcheuses, que la cause en est plus frivole. Le chapitre de Trèves était dans l'usage de n'admettre que des nobles. Le pape Nicolas, que sa naissance eût exclu de cette compagnie, s'avisa de nommer deux roturiers aux places de prévôt et de chantre de l'église de Trèves. L'archevêque et les plus sages d'entre les chanoines ne firent aucune difficulté de recevoir ces nouveaux pourvus. Mais le plus grand nombre les rejeta, pretendant que la nomination de pareils sujets, quoique d'honnêtes familles, et recommandables par leur mérite, donnait atteinte aux prérogatives du chapitre. Le pape, instruit de leur resistance à ses ordres, as menace des censures, s ils n'obes-sent. Ils demeurent infletibles et attirent par leur opiniatreté l'excommunication sur leurs personnes et l'interdit sur leur église; ce qui dura tout le reste de l'épiscopat de Boémond. (Gesta Trevir Archiep.) Mais il arriva 15 ans après, à la honte des réfractaires, que Pierre Aichspalter, l'un des deux que le pape avait nommes, fut élevé sur le siège de Mayence. Boemond justifia le choix que le pape avait fait de sa personne pour l'archeveché de Trèves. Doux par caractère et ami de la paix, il fut toujours soigneux d'écarter ce qui pouvait la troubler. Chéri de l'empereur Rodolphe, il le fut également d'Adolphe, son successeur, et fut presque le seul des princes d'Allemagne qui lui demeura fidèle jusqu'à la fin. Dans les besoins de ce

prince, il lui avança des sommes considérables à thiverses reprises, et reçut pour hypothèque le château de Cochem. Albert
d'Autriche, qui remplaça sur le trêne impérial. Adolphe, après l'avoir tué de sa main seut les mêmes sentiments que
lui pour l'archevêque de Trèvés : tant la sertu a de pousoir
sur les esprits, malgré la diversité de leurs taçons de penser l'
Albert, loin de lui retirer le château de Cochem, lui au
accorda la propriété par son diplôme deté d'Aix-la-Chapelle,
le 25 août 1298. (De Hontheim, Histe Diple Trève, le 1., p-8291)
Ce digne prélat, qui fut l'édification de son diocèse par la pureté de ses mœurs et son attention à remplie tous des des devoirs
de son ministère, finiteses jours le 9 décembre de l'au 1299, et
fut enterré dans sa cathédraleme le médifier memorie.

# of the bearing through the definite for the bearing and the same and t

a contradiction of the part of the plane 1300. DYTHER, ou DEFRHER, de l'ordra del Saint Dominique, maître en theologia, frère de l'empereur, ou roi des Romains, Adolphe de Nassau, fut nomine all'archeveche de Trèves par le pape Bogiface VIII, sans consulter le chapitre. et sans egard pour l'élection que le plus igrand nombre des chanoines avait dejà saite de Henri de Virnebourg l'un d'entre eux. En faisant ce coup d'autorité, l'intention du pape était d'opposer un nouvel ennémi, à l'empereur, Albert d'Autriche. Les Trévirois étaient cependant en guerre ayec le comte de Luxembourg au sujet d'un péagn qu'il avait élabli, sur la Moselle. La paix se fit après deux ans d'hostilités; et pour la cimenter, les Tréviroisi, su mois d'avril 1302 (y, st.), accordérent au comté de Luxembourg le droit de bourgeoisie, avec trois cents livres de pension et une maison sise à l'rèves, dite alors la maison à l'aigle, aujourd'hui la maison du roi. L'année suivante, la hourgeoisie de Trèves se souleva contre l'archeveque, prétendant s'affranchir d'une capitation qu'il levait sur elle et de la juridiction des magistrats nommés par le prelat. Dyther, voyant qu'elle était soutenue par des personnes puissantes, consentit qu'elle nommat des conseillers tirés de son corps, pour rendre la justice avec le préteur et les échevins de l'archeveque. L'an 1365, les Trévirois , qui s'étaient mis en possession de donner le droit de bourgeoisie à des personnes distinguées, sans consulter l'archevêque, admettent dans leur société le comte de Sponheim, aux conditions qu'il prendrait sous sa protection leurs ferrimes et leurs enfants, qu'il leur permettrait le libre passage sur ses terres et que dans le besoin, il viendrait avec vingt-quatre de ses gens à leur seçours contre tous leurs ennemis, excepté le roi des Romains, l'archevêque XV.

de Trèves et les comtes de Luxembourg et de Veldenz. Co traité, par lequel on promit au comte mille livres tréviroises, et cent livres par an, jusqu'au paiement de cette somme, fut conclu l'an 1305, le jour de l'octave de saint-Martin (in octavis S. Martini). Dyther ne dut pas voir d'un œil indifférent ces sortes d'associations, qui, en augmentant les forces de la bourgeoisie, diminuaient dans la même proportion sa propre autorité. Le prélat mourut le 23 novembre de l'an 1307, et sut enterré à Trèves, dans l'église de son ordre. Trithôme, ainsi que le biographe de Baudouin, dit que ce fut un homme inquiet et trop adonné à l'exercice des armes. Mais l'histoire ne nous a point transmis le détail de ses exploits militaires : on sait seulement qu'en 1304, il entreprit le siege de Coblentz, dont les habitants voulaient se tirer de sa dépendance; et qu'il les contraignit à demander la paix, qui leur fut accordée le samedi avant la nativité de saint Jean. (Hist. Diplom. Trevir., t. II, p. 25.) Dans un de ses diplômes du 27 décembre 1300, il se dit archevêque Dei et apostolica sedis gratia. C'est le premier archevêque de Trèves qui ait employé cette formule. (Hist. Diplom. Trevir., t. I, p. 833.)

### BAUDOUIN I DE LUXEMBOURG.

1307. BAUDOUIN, prévôt de l'église de Trèves, fils de Henri IV, comte de Luxembourg, fut élu, le 7 décembre 1307, à l'âge de vingt-deux ans, par les soins du comte Henri Y son frère, pour succéder à Dyther dans le siège de Trèves. Il était absent et étudiait pour lors en droit canon dans l'université de Paris. Les députés qu'on lui envoya pour lui annoncer son élection, vont de la trouver le pape Clément V à Poitiers, pour lui en demander la confirmation qu'ils obtiennent sans difficulté. Baudouin, après avoir reçu la consécration épiscopale des mains du pape, le 11 mars 1308, part pour. Trèves, où il fait son entrée solennelle, le jour de la Pentecôte. Son amour pour la paix se manifesta par une transaction qu'il fit avec la bourgeoisie de Trèves, au sujet des innovations qui s'étaient faites dans la ville sous l'épiscopat de Dyther. L'acte est daté du samedi avant le dimanche Oculi 1308 (v. st.). Henri, son frère, ayant été éleve, l'année précédente, à l'empire, se servit utilement de ses conseils, et l'associa en quelque sorte au gouvernement. Baudouin, l'an 1310, assembla, le 28 avril, un concile provincial à Trèves, où l'on fit des reglements compris en cent vingt deux cha-pitres. (Voyez les conciles.) L'empereur et lui concertaient deslors l'expédition d'Italie, aux préparatifs de la quelle Baudouin

contribua plus que tout autre en hommes et en argent. Ils partirent ensemble de Colmar la même année, et partagèrent les bons et les mauvais succès de trois campagnes qu'ils firent an-delà des Alpes. Henri étant mort en Toscane le 24 août de l'an 1313, tandis que le prélat était repassé en Allemagne pour faire de nouvelles troupes, Baudouin revient à Trèves, où il s'appliqua pendant quelque tems aux affaires de son église. Sur le bruit qui s'était répandu que l'empereur avait été empoisonné par Bernardin de Montepulciano, son confesseur, il prit la défense de l'accusé dans un écrit qu'il publia. (Gall. christ., t XIII, col. 453.) Il fut, l'an 1314, du nombre des cinq electeurs qui donnèrent leurs voix, le 20 octobre, à Louis de Bavière pour l'empire. Ce prince, en reconnaissance, lui fit expédier, le 3 décembre de la même année, un diplôme par lequel il lui confirmait le titre d'archichancelier de l'empire dans les Gaules, c'est-à-dire dans les provinces qui avaient fait autrefois partie du royaume de Lorraine; sur quoi il est à observer que les archevêques de Trèves avaient exercé l'office d'archichancelier de Lorraine jusqu'au tems de l'empereur Otton I, et que cette dignité leur ayant été depuis soustraite, leur fut ensuite rendue par l'empereur Rodolphe de Habsbourg avec extension au royaume d'Arles. (Hist. Diplom. Trevir. t. l, pp. 632-633.) Baudouin n'avait pas attendu le diplôme de Louis de Bavière pour prendre ce titre. On voit en effet que, dans l'acte de l'élection de l'empereur Henri VII, rapporté par Leibnitz (Cod. dipl. Mantissa, t. II, p. 252), Baudovin prend le titre d'archichancelier de l'empire au royaume d'Arles. Ses successeurs furent maintenus dans la même dignité par d'autres diplômes des empereurs suivants, et spécialement par la bulle d'or de Charles IV; dignité dont ils ont fait plusieurs fois l'exercice, comme le prouve M. de Hontheim, loin d'être un titre chimérique, ainsi que le prétendent quelques modernes.

Baudouin, après l'élection de Louis de Bavière faite à Francfort, fut du nombre de ceux qui le conduisirent à Aix-la-Chapelle pour son couronnement, qu'il espérait de faire lui-même; mais l'archevêque de Mayence l'emporta sur lui, prétendant que cette fonction lui appartenait par d'anciens titres. On le crut sur sa parole, en l'obligeant néanmoins de fournir ses preuves dans l'espace d'un mois. N'ayant pu le faire, il fot dans la suite débouté de sa prétention, et l'honneur de couronner, à Aix-la-Chapelle, au défaut de l'archevêque de Cologne, le roi des Romains fut attaché au siège de Trèves. (Gall. christ. ib. col. 454.)

L'an 1315, Baudouin partit, à la tête de la noblesse de

son diecèse, pour aller au secours de Jean, roi de Bohême; son neveu, contre les sujets révoltés de ce prince. L'archevêque de Mayence l'ayant joint sur la route avec ses troupes, ils forment une petite armée; qui, réunie à celle du roi de Bohême, le rendit victorieux dans toutes les rencontres, et

lui soumit toutes les places rebelles.

L'année suivante, Louis de Bavière et Frédéric, son rival, ctant campés devant Eslingen, en Suabe, Baudouin marcha au secours du premier, et fut témoin d'une bataille trèssanglante qu'ils se livrèrent, dit Albert de Strasbourg, sur les bords du Nècre. Baudouin, peu de tems après, tira Louis d'un mauvais pas, serré comme il était près de Spire par Léopold d'Autriche, frère de Frédéric, qui lui coupait les vivres. L'an 1317, il mena du secours à Gérard VI, comte de Juliers, contre l'archevêque de Cologne, qui lui faisait la guerre à cause de son attachement au parti de Louis. Ayant contribué avec d'autres princes à le rendre victorieux, il confraignit le prélat qui l'inquiétait à cesser ses hostilités. Les Coloniens étant, dans le même tems, en guerre avec leur archevêque pour avoir violé la paix publique, assiégeaient son château de Bruhl. Après être resté trois mois devant la place, ils consentirent enfin à la remettre à l'archevêque de Trèves sous la promesse qu'il fit de la leur livrer pour être détruite, au cas que leur archevêque donnât de nouvelles atteintes à la paix. Ceux-ci, ayant prouvé, l'année suivante, la récidive de seur pasteur, sommèrent Baudouin de leur abandonner le château de Bruhl. Mais il ménagea si bien les esprits, que la place fut rendue à l'archevêque de Cologne sans opposition. (Vita Balduini, liv. III, c. 3.)

L'an 1320, le siège de Mayence étant venu à vaquer, les chanoines jettent les yeux sur Baudouin pour le remplir. Le pape, à qui Baudouin s'en était rapporté, n'approuve pas ce choix, et nomme archevêque de Mayence Matthias, religieux de l'abbaye de Morbach. Baudouin, par une générosité rare, va lui-même installer Matthias à Mayence, et déterminer le chapitre, peu content de cette nomination, à le recevoir. Baudouin eut, dans la même année, avec différents seigneurs de son voisinage, des démêles qu'il fallut vider par le sort des armes, et dont il sortit avec avantage. L'an 1324; il porta la guerre, avec le roi de Bohême, son neveu, dans le pays de Metz, dont ils assiégèrent la capitale pour en contraindre les habitants à se soumettre à l'empereur Louis de Bavière, contre lequel ils s'étaient révoltés. Baudouin, l'an 1328, entreprend d'élever un château à Birckenfeld sur le terrein du comte de Starkenbourg, qui était pour lors à la Terre-Sainte.

La femme du comte, nommée Lorette, ayant levé des troupes pour s'opposer à cette entreprise, le prélat, de son côté, rassemble une armée qu'il envoie ravager le comté de Starken+ bourg. La comtesse, ne se trouvant pas en état de lui faire tête, fait au prélat une députation qui ne peut obtenir qu'une suspension des hostilités et de l'ouvrage commencé. Dans cet intervalle, Baudouin s'embarque sur la Moselle pour aller faire l'ordination à Coblentz. La comtesse, en étant avertie, aposte ses gens sous les murs de Starkenbourg, où le prélat devait passer: Il est arrêté au passage, et émmené au château, où la dame, l'ayant retenu prisonnier, ne le relacha qu'après en avoir tire une forte rançon, avec promesse d'abandonner l'entreprise qui avait fait le sujet de la querelle. De l'argent que la comtesse tira de Baudouin, elle fit relever un de ses chateaux ruinés, à qui elle donna le nom de Frauenbourg, c'està-dire le bourg ou château de la femme, pour perpetuer la mémoire de cet événement. (Trithème, Chron. Hirsaugi tom. II., p. 161.) L'an 1328, après la mort de Matthias, archevêque de Mayence, Baudouin est élu de nouveau, par le chapitre, pour occuper ce siège. Il le refuse, et le pape y nomme Henri de Virnebourg, contre le vœu des chanoines. Les oppositions qu'ils firent à cette nomination durèrent près de trois ans, pendant lesquels Baudouin fut charge de l'administration de l'église de Mayence. Dans cet intervalle, l'administration des évêchés de Spire et de Worms lui fut encore confiée. Il prit soin du temporel de Spire en 1331, et ne s'en démit qu'en 1336, après avoir fait élire évêque de cette église, Gérard d'Erenberg. Il fonda, l'an 1330, la chartreuse de Trèves. L'année suivante, quelques nobles du pays de Trèves; s'étant ligués contre l'archeyêque, l'obligèrent à prendre les armes pour les réduire, Baudouin assiégea leurs places, et les contraignit à lui demander grâce.

L'an 1338, les électeurs s'étant assemblés à Rentz sur le Rhin, dans le mois de juillet, écrivirent au pape Benoît XII une lettre très-forte, pour défendre les libertés germaniques, et engager ce pontife à casser tout ce que Jean XXII, son prédécesseur, avait fait contre Louis de Bavière. La lettre avait en tête les noms de notre prélat et de celui de Mayence. Par une suite de son attachement pour Louis de Bavière, Bandouin s'engagea, par un traité fait le 6 septembre suivant, à fournir cinq cents chevaux à Edouard III, roi d'Angleterre, allié de ce prince, pour servir dans la guerre qu'il faisait à la France, moyennant la somme de cinquante mille florins d'or de Florence qu'Edouard promit de lui payer, et pour laquelle il lui engagea, le 27 février de l'année suivante, sa couronne. Mais

cette alliance, que M. Villaret place mal à propos en 1334, ne subsista pas, le roi de France ayant regagné cette annee l'empereur et les princes d'Allemagne. Nous voyons même que Baudouin s'allia, l'an 1341, avec ce monarque. La même année, le 24 décembre, Baudouin fait citer en forme, par deux de ses vassaux, Jean III, duc de Brabant, à comparaître à sa cour pour lui faire hommage du marquisat d'Arlon, qui relevait, du moins en partie, de l'église de Trèves. Sur son refus, sentence des pairs de la cour féodale, du 20 mars 1342 (v. st.), qui prive le duc de Brabant du droit de recevoir l'hommage du comte de Luxembourg pour le marquisat d'Arlon, et le transporte à l'archevêque. L'an 1346, pressé par le pape Clément VI, de renoncer à l'attachement qu'il avait temoigne jusqu'alors à Louis de Bavière, le prélat écrit à ce prince, le 24 mai, pour lui faire part de la disposition où il est d'obéir au saint père. L'intérêt de sa famille entrait pour beaucoup dans cette soumission, et Baudouin voyait avec satisfaction la couronne impériale près de passer, par la déposition de Louis, sur la tête de Charles, son petit-neveu. En effet, Baudouin fut du nombre des cinq électeurs, qui, le 10 (et non le 11) juillet de la même année, élurent, à Rentz, Charles de Luxembourg roi des Romains. L'ayant ensuite conduit à Bonn, il assista à son couronnement dans le mois de novembre suivant.

L'an 1350, Baudouin, qui jusqu'alors avait eu presque toujours les armes à la main, songe à couler le reste de ses jours en repos. Dans cette vue, il fait la paix avec ses voisins et ses vassaux, et l'achète même en quelque sorte par les conditions favorables qu'il leur accorde : mais il n'en jouit pas longtems. Jacques de Montclair fit, la même année, avec les échevins, le sénat et le peuple de Trèves, une ligue contre lui; par laquelle il s'engageait à les aider dans leur révolte, et à les recevoir dans ses châteaux de Montclair, de Rhingravenstein et d'Eildengen. Le prélat, après lui avoir fait d'inutiles remontrances, va l'assieger dans son château de Montclair, qu'il fait détruire, après s'en être rendu maître le 22 décembre 1351, et fait élever vis-à-vis, sur les bords de la Saare, le château de Sarenstein. Cet avantage, remporté par Baudouin, ne calma point les mouvements des Trévirois. Ce ne sut qu'en 1353 qu'ils s'accommodèrent avec le prélat par un traité signé pour six ans, le 5 novembre. Baudouin y survécut peu de tems, étant mort le 21 janvier de l'année suivante. Ses funérailles, honorées par la présence de l'empereur Charles IV et d'un grand nombre de princes et de prélats, se firent dans l'église cathédrale, où il fut inhumé. Brower ne tarit point

tur ses louanges, et lui donne, sans restriction, toutes les vertus guerrières, politiques, civiles et morales. Cet éloge, au reste, n'est que le commentaire de l'épitaphe qui fut gravés sur son tombeau.

## BOEMOND II D'ETENDORF.

1354. BOÉMOND, de l'illustre maison des seigneurs d'Eten-dorf, archidiacre de Trèves, en sut élu archeveque, dans un âge avancé, le 23 février 1354. A peine fut-il sur le siège, que, les Trévirois le contraignirent de confirmer leurs priviléges et de les augmenter. D'un autre côté, plusieurs seigneurs, qui avaient vendu leurs terres à l'archevêque Baudouin, prirent les armes pour les recouvrer. Le prélat, malgré son caractère pacifique, se vit obligé d'opposer la force à la force, et il le fit avec succès. L'an 1356, il battit, près de Kirchberg, dans le Hundsruck, le comte de Sponheim, l'un de ses voisins le plus nuisible à son église, et le réduisit à demander la paix, qui se fit le 20 juillet. L'an 1357, il reçoit dans Trèves, l'empereur Charles IV, avec l'impératrice sa femme, et Wenceslas, son frère. L'an 1358, Boemond entreprend de construire, près du Rhin, deux châteaux qu'il nomma, l'un Pétersberg, l'autre Péterseck, pour mettre à couvert Wesel et Boppard, que l'églisa de Trèves tenait nouvellement de l'empire par engagement. L'an 1360, la noblesse tréviroise renouvelle ses mouvements séditieux. Dans le même tems, Philippe d'Isembourg, seigneur de Grensau, fait bâtir, près de Vilmar, lieu de sa résidence, le château de Gretenstein, malgré Boémond, et y appelle des nobles du Palatinat, pour exercer de la impunément le brigandage sur les terres de l'église de Trèves. Le prélat. dont les infirmités augmentaient avec l'âge, pense à se donner un coadjuteur, pour l'aider à soutenir le poids d'un gouvernement si orageux. Il jette les yeux sur Conon de Falkenstein chanoine de Mayence. C'était un jeune homme plus rempli de valeur que de l'esprit de son état, et qui avait déjà rendu d'importants services à Gerlac, son archevêque, contre les brigands qui devastaient le diocèse de Mayence. Boemond, l'ayant fait venir, l'an 1361, à Trèves, lui fait part de son dessein, et, du consentement du chapitre, il l'associe à son autorité et à ses fonctions. Conon, dès qu'il est installé et confirmé par le pape. va mettre le siège devant Gretenstein, et prend la place d'assaut, avec Philippe d'Isembourg qui la défendait. Il recouvra sa liberté, le 13 février 1361 (v. st.), en se reconnaissant vassal de l'église de Trèves. Bientôt après, si l'on en croit Brower, il provoqua, par de nouvelles hostilités, Conon, qui le fit une seconde fois prisonnier. Mais il nous paraît que d'une seule guerre, cet ecrivain en fait deux ; car ce qu'il raconte de la seconde, se trouve du 13 fevrier 1362 (su stu), publié par M. de Hontheim, (Hist dipl. Trevir), toma 11, page 217-218).

La inémetatinée; Boémond se démetrade l'épiscopap entre les mains de Conon, après entrevoir obtenu la permission du pape Innocent VI; le fait sacrétet restir du politimaliseure présence, puis se retire à Saatbourg prob il récupidales le retire d'asserte du sur politimaliseure traité jusqu'ait de février 1368 (ni sur), époque de la material de la contraite de la co

# The same of the second of the

1362. Conon, od Cunon be Farkenstern, ne l'an 1300, de coadjuteur de Boémond, étant dévenu son successeur, commença par ratifier la trève que son prédécesseur avait sue avec la ville de Trèves, touchant les prétentions de la bongeoisie.

Le pape Urbain V avant nommé à l'archeveche de Cologne, Adolphe de la Marck, comme il différait de se faire ordenner, ce pontife, par ses lettres du B septembre 1868, charges Canon de l'administration''de cette église; 'emploi qu'il exerca même après l'abdication d'Adolphie, et pendant toute la toute de l'épiscopat d'Engilbert, son successeur, mort le B decembre 1368. Mais tandis 'qu'il veille aux affaires d'autrus, la ville de Trèves fait revivre ses prétentions. S'imaginant avoir entièrement exclu l'archevêque du gouvernement civil, elle veut encore lui enlever les péages de la Moselle et se les approprier. Après quelques hostilités réciproques, les parties s'en remirent à l'arbitrage de l'empereur Charles P. Le jugement de ce prince rendu le lundi avant Noël'(23 decembre) : 3641 doma gain de cause à l'archeveque, avec défense aux Tréviross de faire entre eux, ou avec l'étranger, auoun traite sans la permission du prelat. L'an 1371, Conon refuse l'archeveche de Mayence, puis celui de Cologne, qu'il alministraft depuis applique, et fait élire, pour ce siège, Frédéric de Sacriverden, son heven. L'an 1376, il obtint de l'empereur Charles IV, un diplome, daté du 31 mai, par lequel il renouvelait et confirmat uputs les régales appartenantes à l'églisé de Trêves, et tous les priviléges et prérogatives dont elle jouissait. La dignité d'archichancelier de l'empire au royaume d'Arles; n'y est point oubliée entre les titres qui décoraient l'archeveque de Treves. On y ajoute que dans l'élection du roi des Romains, let dans les autres affaires de l'empire qui se traiteront entre les électeurs, ce sera celui de Treves qui donnera le premier sa voix M. de

Hontheim (Hist. diplom. Trev., tom. II, pag. 265), a mis en évidence l'authenticité de ce diplôme, révoquée en doute par quelques modernes. Un nouveau péage que Conon veut étàblir en 1377, excite un nouveau soulevement à Trèves. Le duc de Lorraine et l'évêque de Metz, s'étant rendus arbitres de la querelle, engagent l'archevêque à supprimer cet impôt. et la paix est conclue le 14 juin. Conon, l'an 1388, averti, par ses infirmités jointes aux poids des années, de penser à la retraite, abdique en faveur de son petit-neveu Wernier de Falkenstein-Kænigstein, avec la permission du pape Urbain VI. dont il suivait l'obédience, et le consentement du chapitre; après quoi s'étant retire au château de Welmich, sur le Rhin, édifice commencé par son prédécesseur, et achevé par lui, il y meurt le 21 mai de la même année. Son corps, porté à Coblentz, fut inhumé dans l'église de Saint-Castor. A ne considérer Conon que comme un prince temporel, on ne peut lui refuser de grands talents pour le gouvernement. Il sut dompter l'indocilité de ses vassaux, réprimer les entreprises de ses voisins, retirer les biens aliénés de son église, et augmenter ses domaines par de nouvelles acquisitions. Nous ne voyons point sa conduite épiscopale marquée par des traits aussi bien caractérisés. Il paraît que le soin du spirituel ne tint que le second rang, et un rang bien inférieur dans ses occupations. Pour ne rien omettre d'essentiel sur ce qui le regarde, nous dirons qu'il est, à ce qu'on prétend, un des continuateurs des Gestes des archevêques de Trêves.

#### WERNIER DE FALKENSTEIN.

1388. WERNIER DE FALKENSTEIN, archidiacre de Trèves, prévôt de Saint-Paulin dans cette ville, et de Saint-Florin à Coblentz, petit-fils, par Agnès, sa mère, de Philippe de Faltenstein, frère de Conon, archevêque de Trèves, en succédant à son grand-oncle, trouva les coffres de l'archevêché bien remplis par l'économie de ce prélat. Mais ces trésors, après la mort de Conon, furent disputés à Wernier par ses parents, qui prétendaient se les approprier. On ignore de quelle manière la querelle se termina. L'an 1389, Wernier fut obligé d'aller mettre le siége devant la ville de Wesel qui s'était révoltée. La place ne se rendit qu'au bout d'un an. Wernier marcha ensuite au secours de Frédéric, archevêque de Cologne, attaqué par Engilbert III, comte de la Marck. L'an 1393, il se voit attaqué subitement par les comtes d'Aremberg et de Solms, qui font, chacun de leur côte, des incursions dans le pays de Trèves. Il employa trois années à se défendre contre le dernier. (De Hon-XV.

theim, Prodr., pp. 1108-1201.) L'empire était alors dans une espèce d'anarchie, par la nonphalance de l'empereur Wenceslas, que ses débauches retenaient et absorbaient entièrement à Prague. L'an 1400, les trois électeurs ecclesiastiques, et Bobert, électeur palatin, s'étant assemblés à Ober-Lahnstein, prirent le parti de le déposer, et nommèrent, le lendemain, Robert luimême pour le remplacer. Robert étant venu, l'an 1403, à Trèves, après son expédition malheureuse d'Italie, confirma les priviléges de cette ville, qui devenait plus florissante de jour en jour, depuis l'alliance qu'elle avait contractée avec les ducs de Lorraine et de Luxembourg. Wernier, l'an 1414 (v. st.), fit, au nom de son eglise, l'acquisition de la seigneurie de Limbourg sur la Lhane, par la vente que lui en sit, le 7 jan-vier, Gerlac, dayen de Trèves et héritien de Jean de Limbourg, son frère, mort le 26 fevrier 1406. (M. Wenck, Hist, de le Hesse, en allemand, tom. I, pag. 405.)

La ville de Cologne s'étant révoltée, l'an 1418, contre Thierri, son archevêque, Wernier lève des troupes et vole à la désense du prélat. Mais peu de tems après son arrivée, il meurt dans le château de Burenberg, le 4 octobre de la même année. Son corps fut inhumé à Coblentz, près de Conon, son grand-opcle. Wernier, à sa mort, laissa ses coffres aussi vides qu'il les avait trouves pleins à son avenement au siège de Trèves. Il faut dire, à sa louange, qu'il n'était nullement intéressé. De tems immémorial, ses prédécesseurs, depuis l'anchevêque Hillin, en vertu d'un indult accordé par le pape Eugène à ce prelat, étainnt dans l'usage de s'emparer de la succession de tous les ecclesiastiques de leur diocèse qui mouraient, intestats. Wernier, l'an 1347, renonça, par un acte en forme, à ce droit. Il est vrai qu'il ne perdit rien, le pape Boniface IX l'ayant dedommagé de ce sacrifice en lui accordant la première année du revenu de tous les bénéfices.

malgré ses honnes qualités, ce prélat n'avait pu; se faire aimer de son chapitre. Dans une grande maladie qu'il eut., l'an 1398 ou 1399, son cerveau s'étant dérangé, les chanoines prirent de la occasion de demander, au pape Boniface IX, Frédéric de Blankenheim, évêque d'Utrecht, Par la même supplique, ils priaient le saint père de révoquer l'union qui avait été faite de l'abbaye de Pruim à la mense de l'archevêque. Le pape accorda l'un et l'autre. Mais Wernier, revenu en sante, rejeta le prétendu coadjuteur. Il y eut, à ce sujet, entre eux, une longue et vive querelle, qui se termina enfin par la retraite de l'évêque d'Utrecht. (De Hontheim, Hist. dipl. Trevin, t. II,

ences the second of

p. 344.)

# OTTON DE ZIEGENHAYN.

1418. Orron, de l'illustre maison des comtes de Ziegenhaya, prévôt de l'église de Trèves, en fut élu, malgré lui, archeveque, le 13 octobre 1418. Son premier soin fut de travailler à réconcilier la ville de Cologne avec son archevêque; en quol il reussit. Il ne fut pas également heureux dans l'entréprise qu'il fit de réformer les mœurs de son clergé. L'an 1420, ayant pris les armes contre les Hussites, à la prière du pape Martin V, il partit avec une armée considérable pour la Bohême, où il se joignit au duc de Saxe qui commandait ses troupes, et au marquis de Brandebourg, ayant celles de Franconie sous ses ordres. Ces trois princes marchérent de concert pour faire le siège de Meyssen; mais une irruption subite des ennemis jeta une telle épouvante dans leur camp; qu'ils prirent honteusement la fuite. Ayant rassemble de nouvelles forces pour réparer cet échec, ils en essuyèrent un second, non moins ignominieux, dans le cours de la même anniee. L'an 1422, Otton , voulant retabliff la discipline monastique dans l'ordre de Saint-Benoît', fit tenir un chapitre general à Saint-Maximin, où cinquante-sept abhes des provinces germaniques, en-deçà du Rhin, se trouverent. On y fit des réglements qui servirent de fondement à la congré-gation de Bursfeld.

L'an 1423, Orton célébra, le 26 avril, un concile provinte la l'où l'on dressa six statuts, dont le premier est contre les liussites; les autres concernent la discipline : mais ils n'eurent pas grand effet. L'an 1420, au retour d'ou pèlevinage à la Terre-Samte. Otton, aidé par le cardinal Henri de Vinton, légat apostolique, fit de nouvelles tentatives, mais aussi influtueuses que les prémières, pour la réforme de son clerge. L'an 1430 (n. st.), il mourut de la pierre à Coblentz, le 13 février, dans ult âge peu avancé. Son épitaphe, gravée sur son tombeau, dans le cathédrale de Trèves; fait l'étoge de sa modestie, de sa charité, de son zèle pour la vérité, la justice et la paix.

# RABAN DE HELMSTADT.

1430. RABAN, dit DE HELMSTADT, château de sa famille dans le Kreichgau, évêque de Spire, fut nommé, par le pape Martin V, à l'archevêché de Trèves, après que ce pontife eut cassé les deux élections qui avaient été faites par le chapitre divisé; l'une d'Udalric, comte de Manderscheid, doyen de Cologne; l'autre, de Jacques de Sirck, écolâtre de Trèves. Le jugement de Martin, quoique confirmé, l'année suivante, par Eugène IV,

son successeur, for mal recut a Treves, dont la ples grande partie du clerge et de la noblesse, appuyet par les archeveques de Cologne et de Mayence, voulut maintenir l'élection d'Odafric. Rugène, voyant cette résistance, frappa d'excommunication Udalric et ses fauteurs. Ce foudre atterra les uns et writailes autres. La ville tle Coblentz'se soumit aux volontes du pape. Trèven; se trouvant partagée entre Udalric et Raban, le premier les déclars la guerre le jour de l'Epiphanie 1493 (n.st.); ravagea son territoire, et fit prisonifiers tous ceux de ses habitants qu'il put saisir. Le 18 janvier de la même année; le senat de Trèves depute au concile de Bâle pour lui représenter les funestes effete du schisme, et le prier d'y apporter un prompt remède. Le concile engage l'empereur à interposer son autorité pour empecher le'slege Worlt da Wille était menacee. Udakric partit d'abord dispose a se rendre and ordres du souverain; mais bientot il reprit son pressid dessenter vinter presenter devant Trèxes, dibit'il duvitt le siège cine jours avant les flanneaux commars 1498): H'Walt pout allies, dans cette gherre, les anches eques de Mayence et de Cologne, avec les docs de Bergi, de Juliers de Bavière, et "Haurres" princes. Mais da résistanco ales, assièges l'obliged de se retirer à la fête sulvante de l'Ascension, Idalic ayant afors fait stiffblant the rechercher la paix you tipt la dessus à Biviers', au della de la Moselle, Dun congrès , que lla nimosité des parties fit formpre! Habang sur la fin de juilleta fat som catree à Trèves off il recut les hommages des habitants puapres leur avoir assuré la conservation de leurs priviléges. De la s'étant refidit a Coblecte ; sin Vinvitation des magistratiqui la eproura des oppositions de la part du peuple, quilitiviat sobout nésamoins de regagner sur la fin de ilan riddini Touché des plaintes de la ville de Trèves ple concile de Balentiteiren bidalric, qui, ayant company, ine tarda pas a prendrel harbited, wonant que Passemblee n'eratri pas pour luis Son beasion fine amiliand une sefftence du concile l'aui donna guine de dause de Rabane (Martenne, umpl. Coll. tom. VIII. coludyz Halrid, leosapiant faire casser ce jugement par le pape Eugeneil V, se mitten route 

L'an' 1438; Raban, avec la permission du pape, se donne, pour coadjuteur, Ucan de Heinsperg, revique de Liége, les sur les saintes du clergé de Trèves précadées san les aliénations fréquentes qu'il faisait des meilleurs fonds et des plus beaux droits de son église, qui 10 déterminèment à prondre ce parti. Des l'an 1435, pour mettre dans ses intéréts le comte de Virnebourg; grand partisan d'Udahrie quilidition vait vendu, pour quarante-cinq millo récus d'orgréchiq des moilloures places de

son église. A l'astrivée de son, coadinteur, il quitta Trèves pour aller faire sa résidence à Spire, dont il n'avait pas abandonne le siège étimontant sur relini de Trèves. L'année suivante 1439, il cola pour environ cant mille florins d'or, l'archevêché de Trèves à saques de Sirek, at engagea l'évêque de Liège à se démetre de sa coadjutorarie pour soixante mille. Raban, quelques jours pour soixante mille. Raban, quelques jours pour soixante mille. Raban, quelque sen évênhé de Spire. Il surveçut peu à ces actes, étant mort le 4 novembre 1440, ou plutêt, suivant Trithème, dans sa chronique de Spocheim, le 14 novembre 1439.

# \*1 more than JACQUES (H) DE (SIRCK) to for the old

the many the feet that the comment means the many the 1434 JACQUES DE SIREK3: après avoir fait approuver, par le papon Eugène, la résignation que Rabanillui avait faite de l'archevicche de Trèves, recut la consecration, episcopale dans, le châtean de Mensburg, de 11 septembre 1430, et fit son entree solemette dans Trèves, le même jour. Clétait un homme d'une, grande dadaoité pout les affaires, et telle "qu'il dicigit en même tems de phisiours recréteures pur différentes matières. Renér d'Anjou andre de Lornaine et roi de Naples, l'avait fait son, chandelier que tropar sone habiteté (il avait terminé les différents. qui étaient entre ce prince et le pape Eugène, A son avenemention siège de Trevest, el déploya le même talent avec un égal succès: Le chergé do sa cathédrale avait juns démâlé avec, la ville, au sujet des impoissante vin, dont il se prétendait exempt. Levelpses lavaient of an point que les uhanoines avaient abandonné Treves. Le prélat trouva moyen de récapcilier les esprits. en obtenant de son chapitre mou attendu la paux eté de la ville, il paierait l'Indpôt durant le odurs de six ans. L'an 1440, après, l'électionade Frédéric Hiviron des Romains and laquelle il concourbt y l'assemblée le députe vers ce prince pour lui faire part; de deste mouvelle atcl'amenar axec lui pour sp faire couronner, à Aix-la-Chapellet Frédéric reçut l'ambassade avec satisfaction; mais certaines affaires l'obligerent à diffigrer son couronne, menture and a series and a constraint of the qui

L'an 1442, la ville de Trèves, toujours empressée d'étendres sa liberté; supprime la change de maître des réchevins, qui subsistait de items immémorial, et substitue à ce magistrat deux bourgmestres anniels : établissement qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. L'archevêque voulut d'abord s'opposen à ce changement, comme préjudicieble à son autorité; mais le sénat lui ayent représenté qu'en cola il n'avait en que le bien comme mun en vue, saus rouloir entreprendre sur son droit suprême, il se rendit. Non content d'adhèrer au concile de Bâle, Jacques

de Sirck reconnut, comme fit l'archevêque de Cologne, l'obédience de l'autipape Félix, qui récompensa son attachement par le don qu'il lui fit de dix mille florins d'on, à prendre sor les dîmes et les autres revenus du saint siège, en Sane. Eugène, irrité de la conduite des deux archevêques, fulmina contre eux, le 9 février 1445, une sentence de déposition, et nomma deux nouveaux sujets, pour remplie leurs sièges, savoir : Jean, évêque de Cambrai, frère naturel dit duc de Bourgogne, pour Trèves, et Adolphe de Clèves, neveu du même duc, pour Cologne. Une entreprise aussi hardie choqua entrêmement les princes de l'empire. Le pollège électoral s'étant assemblé à Francfort, au Carême do 1446, fit une convention par laquelle il s'engageait à se retirer de l'obédience d'Eugène , s'il ne remplissait diverses conditions, dont les trois principales étaient, 1ª. de révoquer son decret contre les deux archeveques 1-20, de faire droft sur les griefs de la nation germanique; 30 de reconnaître l'autorité des conciles généraux, telle qu'elle avait été définie par le concile de Constance. La noblesse de Trèves voulut cependant se prévaloir du décret d'Eugène, pour se souleven contre son archevêque; mais la diligence et l'activité du prélat firent échouer ce dessein, et contraignisent les rébelles à rentrer dans le devoir. Les deux archevêques firent ensuite leur paix avec Eugène, qui les retablit pap se bulle du 5 février 1447. Nouveau soolevement desinobles de Trèves, en 1452. Le plus difficile à réduire sut Jeans de Herrie, qui, de son château de Schoneck, faisait des courses tonestes sur les terres de l'abbaye de Pruim. L'an 1450; à l'occasion du jubilé publié par Nicolas V; successeur d'Eugène, l'archeverue de l'rèves entreprit le voyage de Rome, où il obtint, non-seulement l'indulgence, mais les revenus de la cure de Creutzenachy que Nicolas lui accorda avec l'expretative de l'évêche de Metz, en cas qu'il vint à vaquer de son vivant. (Hist. dipl. Biedt., tom. H, pag. 412-413.) Ces grâces n'asservirent pas, néammoins, l'archeveque de Trèves à la cour de Rome. Après la mort de Nicolas V et l'élection de Calliste III., il n'hésita point à se foindre aux princes qui étaient d'avis de restreindre l'influence de la cour romaine dans les matières qui avaient fait l'objet du concordat de la na! tion germanique avec Eugène. Mais l'avis échona par des vues d'interêt qu'Aneas Sylvins fit valoir apprès de l'empereur. Jacques de Sirck, étant allé à la cour de ce prince; fut attaqué à son retour, vers la fin de septembre : 455, d'une maladie de langueur qu'il attribua au poison. Quoi qu'il en soit, elle le conduisit à la mort le 28 mai 2456. Ceux qui ont écrit sa vie, le représentent comme un esprit tellement dissimulé, que ses domestiques même ne pouvaient deviner sa pensée. Ils lui reprochent

en même tems d'avoir épuisé le tresor de son église et amassé de l'argent par toutes sortes de voies pour enrichir ses parents. Il faut, péanmoins, convenir qu'il fit plusieurs choses fourbles pendantson gonvernement. Il retablit la discipline dans plusieurs monastères, con répara d'autres qui étaient tombés en ruine; il favorisa les gens de lettres, et obtint: l'an 1454 (v. st.), des lettres du pape Nicolas V, en date du 2 février, pour fonder une université à Trèves. Mais elles n'eurent leur effet qu'après sa morta On a vu plasobaut l'attention qu'il entià maintenir son autoraté contre les atteintes qu'on voulait y porter. Une chose remarquable que mons apprend l'ameur de ses gestes, et que nous montrent les diplômes, c'est qu'il fit, dans les premières années de l'empereur Frédérie III (ed IV), les fonctions d'archichancelier de l'empire à la place et à la duniande de l'archevêque de Mayence; sur quoi, voyez Gudeni Code diplomat." tom. IV., pag. 275. Johanais, dans ses notes sur Serrarius; pag. 756, fournit des extraits/des actes dressés à ce sujet pour enter le préjudice qui aurait pu résulter de la contre le droit! de l'électeur-de Mayence.

## JEAN II DE BADE.

1456. JEAN , né le o février 1434, de Jacques, marquis de Bade, et de Catherine de Lograine, changine de Trèves, de Strasbourg et de Mayence, fut elu par compremis, le 21 juin 1456 à l'age de vingt deux ans, pour remplir le siège de Trèves après la mort de Jacques de Sirole. Sa vertir lui mérita la préference sur plusieurs candidats qui s'étaient présentés avec de : Puissantes recommandations, Mais le pape ne confirma son élection et ne lui accorde le nallium que le 25 octobre. Le qui causar ce retardement, ce fut l'opposition formée par Diether d'Isenhourg-Bundingen, qu'une partie du chapitre portait. Pendant la dernière maladie de Jacques de Sizek (le romai 1456), les. nobles et les bourgeois du Trévirais avaient fait une confédération entre eux pour empêcher les brigues et les factions qui avaient coutume de se former dans l'election de l'archevêque, ou du moins pour en prévenir les suites. L'archevêque Jean, Prévoyant les conséquences de cette association faite sans l'aveu du souverain, la fit casser par un décret de l'empereun Frédérie, du 18 avril 1457, comme contraire au chapitre quinzième de la bulle d'or; ce qui n'empêcha pas les nobles et les villes du Trévirois de la renouveler le 4, mars 1502 (v. st.). Le 27 mai suivant, Jean de Bade entre dans l'union formée entre les électeurs, pour mettre fin au schisme papal pipour arrêter que les affaires de l'empire sa décideraient, par le consentement des electeurs, pour empêcher les alienations des domaines de l'em-

pire, et pour terminer à l'amiable les différents qui s'éleveraient entre les électeurs. C'est la cinquième des confedérations électorales, suivant l'observation de Muller. Le 12 janvier 1458, l'acchevêque de Trèves et celui de Cologne firent entre eux une union particulière contre les nobles de leurs diocèses, par où l'on voit que la noblesse n'était plus sous leur juridiction, ou plutôt

sous celle des tribunaux ordinaires.

L'archevêque Jean fit, au mois de mai de l'an 1459, ou 1460 (Brower), son entrée solennelle à Trèves, à la tête de 2,500 chevaux. Ce qui avait fait différer cette cérémonie, c'étaient les contestations que le prélat avait avec les bourgeois touchant la nomination des magistrats. Après diverses conférences tenues sur ce sujet, il fut convenu, qu'à la réserve des échevins et des trois maîtres des tributs, la ville nommerait les autres chess de la magistrature. L'an 1464, Jean de Bade reçoit par les mains de Georges, son frère, évêque de Metz, la consécration épiscopale à Sarbourg. Le 11 août de la même année, Nicolas de Cusa, cardinal-évêque de Brixen, meurt à Todi. Ce prélat, né au village de Cusa sur la Moselle, dans le diocèse de Trèves, était fils d'un pêcheur, et ne devait qu'à son mérite les dignités de prévôt de Saint-Florin de Coblentz, d'évêque et de cardinal, auxquelles il avait été successivement élevé. Les archevêques de Trèves et les papes ensuite l'employèrent en différentes légations dont il s'acquitta toujours avec succès. Son cœur fut apporte dans sa patrie, et déposé dans l'hôpital qu'il y avait fondé. L'an 1465, le commerce entre les Trévirois et les Luxembourgeois, établi par d'anciens traités et rompu ensuite par des mécontentements réciproques, fut rétabli par la réconciliation des premiers avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne et de Luxembourg. L'an 1473 (n. st.), le 16 mars, l'établissement 'de l'université de Trèves est consommé, et l'archevêque en est déclaré chancelier perpétuel, l'abbé de Saint - Matthias et le prieur des Chartreux, conservateurs de ses priviléges, et Nicolas Raemsdonk en est nommé recteur. La même année, le 28 septembre, entrevue de Charles, duc de Bourgogne, et de l'empereur Frédéric III, accompagné de Maximilien, son fils, aux portes de Trèves, avec un cortege nombreux et brillant de part et d'autre. L'archevêque vient au - devant d'eux, et les conduit à l'abbaye de Saint-Maximin, où ils tiennent, durant plusieurs jours, des conférences dont l'objet était le mariage de la fille du duc avec Maximilien, à condition que l'empereur donnerait au premier le titre de roi. Mais Louis XI, informé de cette négociation, la rompt par une lettre d'avis à l'empereur. Charles s'en retourne fort courroucé et contre Frédéric, qui s'était déjà retiré le premier secrètement, et contre l'archevêque, qu'il croit auteur du changement de ce prince à son égard. L'an

1476. Jean de Bade cheient de Sixte IV une hulle pour réunic, à son archevêché la mense abhatiale de Pruim, dont ce pape trois aus auparavant, lui avait accordé l'usufruit pour sa vie. Mais, l'anca 477, le pape révoqua sa bulle. La même chose était dejà arrivée sous l'épiacopat de Wernier, à qui Boniface IX avait accordé la même union, par une bulle qu'il révoqua la dixième année de son pontificat. (Knauf, Defensio. Prum. p. 68.) L'an 1477, au mois d'août, ail conduisit l'archiduc Maximilien à Gand; où il assista aux noces de ce prince avec l'héritière de Bourgogne. A son retour, il trouve la ville de Trèves engagée dans une guerre avec les comtes de Manderscheid. Il réussit à éteindre get, incendie, et fait, à cette occasion, un nouveau traité de confédération avec la bourgeoisie de Trèves.

L'an 1489, Jean de Bade, par un acte du 29 septembre, entre dans la fameuse ligue de Suabe, formée sons les auspices de l'empereur Frédéric et de Maximilian, son fils, entre les princes d'Allemagne, les comtes et les prélats, pout réprimer tous ceux qui oseraient troubler la paix de l'empire. A près avoir terminé quelques autres guerres, Jean de Bade s'applique, l'an 1491, à rétablis la discipline parmi le clergé séculien et régulier de son eglise. L'an 1495, la ville de Boppart, sur le Rhin, à trois lieum de Goblentz, engagée aux archevêques de Trèves dès le tems de l'empereur Charles Lykobtient de l'empereur Frédéna IV, à la diète de Worms (1), des privilèges qui la rendent presque indépendante, L'archevêque Jean, à l'insu duquel ils raient été accordés, les fait révoquer. Soulevement des bourgeois de Boppart à cette occasion. Ils chassent le scultet, ou lieutenant de l'archevêque, et assiègent leur citadelle gardée par une assez faibleigarnison. Le prélat, ayant appelé à son secours l'electeur palatin, le landgrave de Hesse, le marquis de Bade. et d'autres princes, vient mettre , avec une armée de douze mille hommes, le seiege devant Boppart; le 24 juin, 1497, et l'oblige a screendre le 3 millet suivant. (Hist. diplom, Trevir., tom. II. Pag. 305i). Ce fut le comte palatin, de la branche de Simmeren. qui dicta les articles de la capitulation, dont le plus essentiel portait que la ville rentrerait sous la juridiction de l'archévêque, comme elle y était auparaxant. Pour subvenir aux frais de cette guerre, finie en 1497, le prélat fut obligé de faire des emprunts, qui excitèrent des plaintes parmi ses chanoines. La même année

Communication of the control of the

have a series of a second popular in the second second

<sup>(</sup>i) La diète de VVorins me se tint qu'en 1495, et Frédériq IV moural le 19 août 1493; il faut donc rapporter à l'empereur Marie milion, son successeur, qui présida à cette diète, la concession de priviléges accordés à la ville de Boppast, (Note de l'Editeur.)

su Tan 1498 (et non 1493, comme il est marque dans l'histoire diplomatique de Trèves par une faute typographique), Jean de Bade, voulant conserver l'archeveché de Trèves dans sa maison, obtient du pape Alexandre VI, pour coadjuteur, à l'insu de son chapitre, Jacques de Bade, son neveu, fort comm à la cout de ce pontife. La bulle, expédiée à ce sujet, étant venue à la connaissance du chapitre, le doyen et plusieurs chamoines s'opposeut à son exécution. Le pape, l'an 1501, pour les contraindre à se désister de leur opposition, les menace d'excommunication. Les opposants ne tenant compte de ces menaces, Alexandre en vient, l'année suivante, à l'exécution.

L'an 1503, l'archevêque Jean de Bade finit ses jours le g février, dans le château d'Ehrenbreistein, à l'âge de sontante-

neuf ans. Son corps fut inhume à la cathédrale.

Les écrivains de Trèves font l'éloge de sa justice et de sa libéralité; mais ils avouent que ses bienfaits ne firent que des ingrats parmi ceux qui les recevaient, et des mécontents entre ceux qui h'y avaient point de part. Trithème, qui vivent familièrement avec lui, donne trois causes des grandes dertés qu'il laissa en mourant, sa bienfaisance naturelle, les grandes dépenses que lui causa la guerre contre la ville de Boppart, et son penchant pour l'alchymie. Il prétend, néanmoins, qu'on lui en a trop imputé sur ce dernier article. On pourrait ajouter une quarrième cause de ses dettes, les réparations et reconstructions qu'il fit, tant dans les églistes que dans les palais et fortifications de son électorat. Il est le premier qui ait pris le titre d'électeur dans ses lettres, quoique tes empereurs l'eussent donné avant lui aux archevêques de Trèves.

## JACQUES III DE BADE.

i 503. Jacques de Bade, ne, ne, le 6 juin 1471, de Christophe, marquis de Bade et d'Otilie, coadjuteur de Jean de Bade, son grand-oncle, fut élû pour lui succéder, le 5 mars 1503, par une partie du chapitre, tandis que l'autre, ayant le doyen à stête, élut Georges, de la maison des comtes palatins du Thin, prévot de l'église de Mayence. Le diocèse se partagea, comme le thapitre, entre ces deux rivaux. Mais la cour de Rome, à la prière de l'empereur Maximilien I, s'étant déclarée pour Jacques de Bade, Georges donna sa démission volontairement, et étergnit par là le feu de la dissension. Jacques avait fait ses études à Bologne, sous le célèbre Béroalde. De la s'étant renda à Reuse, il y avait fait un assez long séjour sous les pontificats d'Indetent VIII ét d'Alexandre VI, uniquement occupé des belles-lettres. Place sur le siège de Trèves, il voulut révoquer certains

priviléges que la ville avait extorqués de son prédécesseur. Mais sur les remontrances de personnes sages, il laissa les choses dans l'état où elles étaient, pour ne point exciter de nouveaux troubles Toute son application se tourna au bien spirituel et temporel de son église. Il y avait lieu d'espérer qu'il la rétablirait dans son ancienne splendeur, lorsqu'ayant été envoyé à Cologue par l'empereur, pour terminer un débat qui était entre la hourgeoisie et le sonat, il y mourut le 27 avril 1511. C'est ainsi que sa mort est rapportée par deux auteurs contemporains. le continuateur des Gestes des archevêques de Trèves et Jean Tritheme, La chronique de Hesse dit au contraire qu'il fut assassiné par un homme de la lie du peuple, dans le bateau qui le conduisait à Cologne; récit que M. de Hontheim n'hésite pas à mettre au rang des fables. Son corps fut capporté à Coblentz. et inhumé dans l'église de Saint-Florin. Ce prélat avait administre la chancellarie de l'empire, Nous en avens la preuve dans . une lettre de l'an 1506, datée du jeudi après la Saint-Jean-Baptiste (25 juin), par laquelle, avertissant l'archevêque de Mayence qu'il va faire les fonctions de chancelier à la cour impériale, il lui recommande ses sujets pendant son absence, ainsi que les gouverneurs et les officiers qu'il avait établis dans l'électorat lorequ'ils auront resours à lui. L'archevêque de Mayence consent, dags sa réponse du 19 juillet, que lacques de Bade exerce l'office dont il lui parle, aux conditions que Diether, archevêque de Mayença, l'avait permis à Jacques de Sirck. (Gudenus, God. diplom., tora. IV, pag. 555 at soq.) Up æte, du 16 octobre 1509, nous montre encore Jacques de Bade revêtu de la charge du juge suprême, ou président de la chambre impériale, et fournit en même tems la preuve de son désintéresement, par la renonciation qu'il y sait à huit cents florins d'or, qui lui revenaient d'arrérages sur ses honoraires, en faveur de la chambre. (De Hootheim, Hist diplom, Trevir., tom. II, pag. 584.)

## BICHARD DE GREIFFENCLAU

1511. RICHARD DE GREIFFERCLAU DE VOLBATE, chantre de l'église de Trèves, en fut élu archevêque le 14 mai 1511. L'annes suivante, il regut l'empereur Maximilieu, suivid'un grand cortége de princes, de prélate et de seigneurs. L'objet de l'empereur, dans ce voyage, était de tenir une diète à Trèves, sur les affaires de l'empires. Une partie de ceux qui dessient la composer se fif long-teme attendre, et, pendant cet intervalle de loisir, Maximilien visita l'abbaye d'Epternac et d'autres lieux voisins. Richard, en son absence, fut sacré le jour de la Pentecôte (30

mai). L'affluence d'étrangers que la promesse faite par l'arches veque de montrer à la diète la robe sans couture de Notre-Seigneur, avait attirés à Trèves, y ayant occasioné la peste, l'assemblée fut transférée, dans le mois d'août, à Cologue. L'an 1519, à la diète tenue, le 28 juin, à Francfort pour l'élection d'un nouvel empereur, Richard fit, en faveur de François I, roi de France, un discours, qui, n'ayant pas été bien accueilli de la plupart des électeurs, demeura sans effet. Ce prélat se rendit, l'an 1521, à celle de Worms, indiquée au 6 janvier, touchant les erreurs naissantes de Luther. Il avait amené avec lui Eckius, ou Jean d'Eck, son official, qui entra en dispute contre cet hérésiarque, et dissipa toutes ses subtilités sans pouvoir vaincre son opiniatreté. L'an 1522, François de Siekingen, gentilhomme du Palatinat, sectateur ardent de Luther, après avoir ravagé, par le ser et par le seu, différentes provinces de 1'empire, entre dans le pays de Trèves, dévaste la campagne, prend quelques places, et vient mettre le siège devant la capi-tale. Richard lui oppose ses troupes commandées par Gerlæ d'Isenbourg. Celles de Hesse et celles de l'électeur palatin, conduites par leurs souverains, viennent à son secours. Sickingen, près de se voir force dans son camp, lève honteusement le siège, et se retire après avoir pillé et brûlé l'abbaye de Saint-Maximin. Richard et ses alliés le poursuivent, et l'attaquent dans tous les lieux qui peuvent lui servir de retraite. L'an 1523; ils l'assiégent dans sa principale forteresse, nommée Landstuhl (aujour-'d'hui du duché de Deux-Ponts); Sickingen, en défendant la place, recoit une blessure, dont il meurt quelques jours après, laissant ainsi la paix à ses voisins et ses places aux vainqueurs. Richard, à son retour, emploie les dépouilles qu'il avait rem-portées de cette guerre, à construire le château d'Hermanstein, sur le Rhin, vis-à-vis Coblentz. Richard, l'an 1525, envoie des troupes, qu'il suivit lui-même, au secours de l'électeur palatin et du landgrave de Hesse, contre les Anabaptistes qui ravageaies leurs états. Il assiste l'an 1531, et contribue, par son suffrage, à l'élection de Ferdinand, roi des Romains, faite à Cologne la veille des Rois. A son retour, il tombe malade à Wittlich, petite ville de son diocèse sur le Lezer, à sept lieues de Trèves, et y meurt, le 13 mars, à l'âge de soixante-trois ans, non sans soupcon d'avoir été empoisonné. Son corps fut rapporté à Trèves, et inhumé dans la cathédrale. Ce prélat joignit à une rare pruidence, à une éloquence peu commune, un grand amour de la religion et de l'état. Il se distingua, par ces belles qualités, dans toutes les diètes où il se trouva, et il n'en manqua aucune de son tems, sans des raisons indispensables.

### . JEAN III DE METZENHAUSEN.

1531. JEAN DE METZENHAUSEN, d'une famille ancienne prévôt de l'église de Trèves, fut élu à l'unanimité, le 27 mars 1531, pour succéder à l'archevêque Richard, et fut sacré le 26 mars de l'année suivante. Son élévation était la récompense des services qu'il avait rendus à l'église de Trèves, ayant fait confirmer, en 1516, tous ses priviléges par le pape Léon X, dans une ambassade dont il avait été chargé par l'empereur Maximilien auprès de ce pontife. Ce prélat fit, le 8 novembre 1532; une alliance pour vingt ans, avec l'électeur, de Mayence, l'électeur palatin et le landgrave de Hesse, et, le 30 du même mois, une semblable avec le duc de Lorraine. (De Hontheim, Hist, diplom. Trevir., tom. II, pag. 632-642.) L'an 1534, il envoie du sécours à l'évêque de Munster, contre les Anabantistes qui s'étaient emparés de cette ville sous la conduite de Jean de Leyde; tailleur d'habits, à qui ses fanatiques partisans avaient donné le titre de roi. On tint à Coblentz, le 13 décembre de la même année, une diète pour augmenter les seçours de l'évêque de Munster. Ceux qu'elle lui fournit le mirent en état de presser vivement le siège de sa capitale, qui fut prise enfin après un an et plus de résistance, le 24 juin 1535. On sait la vengeance que les vainqueurs tirèrent de Jean de Leyde, qui fut mis en pièces avec des tenailles rougies au feu. L'an 1540, Jean, au retout de la diere d'Haguenau, tenue par Ferdinand, roi des Romains, sur des différents de religion, meurt au château de Daenstein; le 22 juillet.

#### JEAN-LOUIS DE HAGEN.

1540. JEAN-LOUIS DE HAGEN, d'une famille noble du côté du Rhin, qui existe encore, prévôt de l'église de Trèves, en devint archevêque par une élection canonique le 9 août 1540. Il mourut au château d'Ehrenbreitstein, le 23 mars 1547, vis-à-vis de Coblentz, à l'âge de cinquante-cinq ans, sans avoir reçu même l'ordre de la prêtrise. Il montra néanmoins du zèle contre les nouveaux sectaires, et fit venir de Paris Barthélemi Latomus, professeur d'éloquence, pour les combattre : emploi dont celui-ci s'acquitta avec succès. L'an 1542, Jean-Louis publia, le 20 mars, un réglement pour la réformation des mœurs du clergé. Attaché à l'empereur Charles-Quint, il rendit, le 27 octobre de la même année, un décret de proscription contre tous ceux de ses sujets qui avaient pris parti dans les armées de France. Son gouvernement se ressentit de l'état d'im-

firmité dans lequel il passa les dernières années de sa vie. La terre de Montréal, mouvante de l'église de Trèves, y fut réunie sous son épiscopat, après la mort de Conon, comte de Wirnebourg, le dernier mâle de sa race.

### JEAN IV D'ISENBOURG.

1547. JEAN D'ISENBOURG-GRENSAU, fils de Gerlac, comis d'Isenbourg, et d'Anastasie de Saarwerden, d'archidiacre de Trèves, en fut élu archevêque, le 20 avril 1547, n'étant que diacre, et n'avança jamais davantage dans les ordres. L'aunés ruivante, il succeda, le 11 juillet, à Jean des Celles, abbé de Saint-Maximin, qui, de son vivant, l'avait nommé son coadjuteur, afin de procurer un protecteur à son monastère contre l'avidité des nouveaux sectaires toujours prêts à envahir les biens ecclésiastiques. L'archevêque gouverna cette abhaye avec un soin vraiment paternel, donnant au spirituel et au temperel une égale attention. Le 26 novembre de la même année, il tint un synode diocésain pour la réformation de son clergé; et, le 23 mai de l'année suivante, il assembla un concile provincial, où il fit lire et approuver les statuts du synode précédent. Il assista, le 25 juin 1550, à la diète d'Augsbourg; où l'on traita des moyens de reprendre les sessions interrompues du concile de Trente. Le pape Jules, III étant entré dans les vues de l'assemblée, le concile fut effectivement repris. L'archevêque de Trèves s'y rendit avec celui de Mayence l'année suivante, et l'un et l'autre y prirent séance le 1er. septembre, Le rang dans lequel ils se placèrent comme électeurs fut immédiatement après le légat et ses collégues. L'archevêque de Cologne, qui survint après, fut traité avec la même distinction. Mais, tapdis qu'ils sont occupés des affaires de l'église, l'électeur de Sane rallume le flambeau de la guerre en Allemagne. Les trois archevêques, apprenant qu'il menace les provinces roisines du Rhin, pensent à s'en retourner pour veiller à la sûreté de leurs états. En vain l'empereur les exhorte à rester. Jean d'Isenbourg, dont la santé se dérangeait, fut le plus empressé de partir. Il prit congé du concile et sortit de Trente le i 4 mars 1552. Arrivé dans son diocèse, il fut délivré, quelque tems après, de la crainte de l'électeur de Saxe, ce prince ayant fait sa paix avec l'empereur. Mais un nouvel ennemi lui succéda dans la personne d'Albert, marquis de Brandabourg. Ce prince, appuyé des armes de France, se jeta d'abord sur les terres de Mayence. De là étant entre dans le pays de Trèves, il vient se présenter, le 28 août, devant la capitale, dont les portes lui sont ouvertes en l'absence de l'archeyêque, par l'impuissance

où l'on est de lui résister. Il en fait sa place d'armes, d'où il étend ses contributions sur tous les lieux des environs. Mais, apprenant que l'armée impériale s'approche, il se dispose à la rétraite; son dessein est d'abord de mettre le feu à la ville. L'archevêque rachète ce fléau par une somme considérable. Mais, au mépris du traité, le perfide marquis brûle en partant l'église de Saint-Paulin et l'abbaye de Saint-Maximin.

Le départ des Brandebourgeois ne rendit pas le calme à l'église de Trèves. L'empereur ne pouvait pardonner aux Trévirois d'avoir ouvert leurs portes à son ennemi, sans égard pour les faibles secours qu'il leur avait envoyés. Ses troupes le vengèrent de cet affront par la conduite qu'elles tinrent en passant par l'état de Trèves pour aller faire le siège de Metz. Charles ayant échoué devant cette place avec une perte considérable, une partie des debris de son armée vint se refaire à Trèves, où, faute de paiement, elle se souleva contre ses chefs et mit la ville en combustion. Les troupes du comte de ! Nassau ayant relevé ces mutins, ne traitèrent pas la ville avec plus de menagement. Ainsi se passa l'année 1553. L'archevêque Jean, cependant, s'était rendu à Baccarach pour terminer, avec l'électeur palatin un différent entre l'électeur de Cologne et le duc de Juliers. Au rétour de ce voyage, il tomba dans i une maladie de langueur, qui, ne faisant qu'empirer dans les deux années suivantes, le détermina, l'an 1555, à nommer pour son coadjuteur Jean de la Pierre, archidiacre de Trèves. Il ne survécut guère à ce choix, étant mort, le 18 février 1556. dans le château de Montabaur. Son corps, rapporté à Coblentz, sut inhumé dans l'église de Saint-Florin.

# JEAN V DE LA PIÈRRE.

1556. JEAN DE LA PIERRE, ou VON-DER-LEVEN, successeur de Jean d'Isenbourg, fut inauguré solennellement le 25 avril 1556. L'empereur Charles-Quint, depuis 1553, tenait la ville de Trèves sous sa main, et y avait garnison. Le nouvel archevêque obtint de ce prince qu'il rappelât ses troupes et qu'il lui rendît les clefs de la ville. L'an 1558, le prélat se rendit à Francfort, dans le mois de février, pour approuver l'abdication faite par Charles-Quint en faveur de Ferdinand, son frère. L'année suivante, il partit pour la diète d'Augsbourg, qui fut terminée au mois d'août. Pendant son absence, le senat, sans consulter le recteur de l'université, permit, à un jeune tréviriois, nommé Gaspas Olevian, d'ouvrir une école de dialectique. Olevian avait fait une partie de ses études à Paris, et Fautre à Genève, sous des professeurs calvinistes. Imbu de leur

doctrine, il la alissa dans ses lecons et la precha même hautement le jour de Saint-Laurent, dans un discours académique, auquel il avait invité toute la ville. Ca discours et d'autres que proponça le mouveau prédicant, firent un grand nombre de proselytes à la tête desquels était Jean Steuss, l'un des bourgmestres en charge. L'archeveque a son retour trouve sa capitale divisée en deux partis fort échauffés l'un coptre l'antre sur la religion. On avait délibéré de pe point le recepoir qu'il nlaccordat la liberté de religion, Il entra néanmoins dans Trèves sans cette condition odieuse. Mais, hientot appes, l'insolence d'une partie pes hourgeois, l'obliges d'en sortir d'hne flut pa oisif dans son gail. Résolu de réduire les rébelles auil s'empara de toutes les avenues de Trèves par terre et par eau ipour empecher que les, vivres, n'y aprivassent. La disette ranjme le courage des Catholiques qui, se voyant en plus grant mombre. Cemparent de l'assemblet des clesside la ville; puissétant jeins aur les auteurs de la révolte les enferment dans les prisons, pù ils sont gardés par le corps des tonneliers. Ils rappellent le prelat, qui étant rentré dans la ville , condamne su bannisse. ment, la populace rebelle. On instruit ensuite, le procèsules principaux séditioux; mais mais la parla médiation du due de Deux-Ponts qui lour avait envoyé du sebours du commencement de la révolte , de l'électeur palatin, du landgrave de Hisse et d'autres princes protestants i on senoentente de les phasser de la ville comme les autres, et la paix dut ajusi réjablic des Ardves vers la fin de l'an i 550. L'année suivante de prélatiappolln les lésuites dans sa capitale pour y rétablir les études et y afformit la seine doctrine. Sur la fin de cette même appet. la ville de Moblentzaise! prétendant ville impénale, refuse d'odéin au prélatolluss, abligé diam abbre, d'antégure de siègeales doburgeois o perisses es disponecion delinecebral, séconompetaque L'archevaque les anaite aven denceurs L'an it 566 aventures en afforts de la villaide. Trèves pour le soughaire à le domination dù prelat. Elle est réduite pan les mêmes voies que le pantière Rois; c'est-à-dire par la disette, L'an (166), clean de la Biere meurt aubitement. le g février, la Coblentze Son corps futile. cet du 18 mars, les differents de la 14 sepre et des habitants to white meanth of ACQUESTIFF DELTE sale & seven of a Propositional retains and read that the sufficient of the rest will be then anni Bby. Jacobust, de l'ancienne et upble famille diblizi, à deux mittes de Cocheim; doyen de l'église de Trèves, en fut elustchevique, les avril; dans le chateau de Withich, où

. les chancines ; à l'occasion d'un neuveau soulèvement des Treuvirois, s'éthiene réfugiés. La ville de Trèves ne veut regevoir le

nouveau prélat qu'à des conditions qui dérogent à son autorité temporelle. Il est obligé d'en faire le siège au printems de l'an 1568; mais ne voulant point la prendre d'assaut, il se contente de lui intercepter les vivres. L'empereur Maximilien II s'étant rendu médiateur , l'archevêque et les bourgeois conviennent, le 22 juillet de la même année, de s'en rapporter au jugement du conseil impérial sur leurs prétentions respectives. Le 15 août suivant, Jacques d'Eltz fait son entrée solennelle dans Trèves. L'an 1570, il obtient, à la chambre impériale de Spire, le 27 février, un arrêt provisoire contre l'abbaye de Saint-Maximin, qui prétendait relever immédiatement de l'empire: mais ce jugement ne termina point la contestation. Le 19 avril suivant, il donna un diplôme pour fonder un collége des Jésuites à Trèves. S'étant rendu à la diète de Spire, où l'empereur avait amené ses deux filles, Anne, destinée à Philippe II, roi d'Espagne, et Elisabeth, promise à Charles IX, roi de France, il est chargé de conduire la seconde jusqu'à Mézières, où il la remit entre les mains du monarque français. L'an 1571, les Trévirois, se voyant sur le point d'être condamnés au tribunal de l'empereur sur leurs différents avec le prélat, révoquent leur compromis, et demandent pour juge le collège électoral, avec les autres princes; mais cette demande, étant contraire au compromis, fut rejetée. Le prélat, sur quelques actes de violence qu'ils font contre ses partisans. retire de Trèves, le 22 décembre, les chanoines de sa cathédrale pour les mettre à l'abri des insultes des rebelles. L'an 1572, il donne l'investiture des régales à Matthias, nouvel abbé de Saint-Maximin, et reçoit de lui le serment de fidélité. L'an 1575, il obtient de l'empereur Maximilien II, le 28 novembre, un diplôme confirmatif de la réunion faite par le pape, au mois de décembre précédent, de l'abbaye de Pruim à l'archevêché de Trèves à perpétuité; réunion qui fut confirmée par le pape Grégoire XIII, suivant sa bulle du 1er. septembre 1579. Il fut, la même année, un des quatre commissaires nommes par l'empereur pour assister de sa part au congrès qui se tint à Cologne, à l'effet de pacifier les troubles des Pays-Bas. L'empereur termina enfin, l'année suivante, par son décret du 18 mars, les différents de l'archevêque et des habitants de Trèves à l'avantage du premier, à qui le domaine utile et direct de Trèves fut confirmé avec tous les droits appartenants à la souveraineté. Le prélat, retiré à Wittlich, y reçoit une députation de sa capitale pour l'assurer de sa soumission et l'engager à revenir. Il part et fait, le 24 mai, une entrée triomphante dans Trèves Il casse le senat, et au bout de huit jours, après s'être fait prêter serment de fidélité par tout le peuple au milieu de la place publique, il crée de nouveaux magistrats. Ce rerour de présperité ne fut pas de longue durée. Jacques d'Eltz mourut, le 4 juin de l'année suivante, à l'âge de soixante-onze ans. On fait l'élôge de son zèle pour la réformation des mœurs, et de son attachement à tous ses devoirs. Il donna un nouveau lituel à son clergé, sous le titre d'agenda, avec un marty-rologe.

"JEAN VI DE SCHOENENBERG, OU SCHOENBERG.

1581. JEAN DE SCHOENENBERG, d'une ancienne maison établie à Hartelstein, dans le voisinage de Pruim, prévôt de l'église de Treves, gouverneur de la ville et recteur de l'université, fut élu pour successour de l'archeveque Jacques d'Eliz le 31 juillet 1581. Le 12 août de l'année suivante, il fut sacré dans la diète d'Augsboorg par le cardinal-légat Madrutio. qui lui remit en même tems le pallium. Le 20 du même mois, il recut les régules de l'empereur; qui lui mit entre les mains une épée pour marque de son investiture. A son retour, it s'efforça, mais inutilement, de ramener Gebhard Truchsès, archeveque de Cologne, à la foi catholique, qu'il avait jabandonnée pour épouser une religieuse de la maison de Mansfeld. L'an 1563, après la sentence de déposition prononcée à Rome contre cet apostat, Udan de Schodnenberg engagea le chapitre de Cologne à lui substituer Brnest de Bavière, évêque de Liège. Le 4 septembre de la même année, il donna un édit pour la reception du calendrier grégorien. L'an 1584, il travailla avec le due de Saxe à étouffer, dans Aix-la-Chapelle, les troubles que l'amour des nouveautes y avait excites. L'an 1591, il publia, le 18 décembre, un réglement sur la manière de proceder contre les magiciens et les sorciers. La stérilité dul affligeait, depuis plusieurs apores, le pays de Trèves, avait fait croire au people qu'elle était l'effet de quelques sortilèges. Plein de ce prejuge, il demanda tumultuairement et à grands cris qu'on recherchât les magiciens et les sorciers, et qu'ils füssent livres aux flammes. Loin d'apaiser ces mouvements, Tes officiers publics les animèrent à l'appat des confiscations qui devaient résulter de leurs recherches. On ne vit alors dans le diocese de Trèves, qu'accusateurs, qu'inquisiteurs, qu'appariteurs, qu'echevins, que bourreaux qui traînaient devant les tribunaux des personnes de l'un et de l'autre sexe comme coupablés de magie, et que bûchers, allumes pour consumer ces inallieureuses victimes de la haine, de l'avarice et de la superstion. Peu d'entre les accusés échappèrent au supplice. On n'épargna pas même les personnes les plus qualifiées de

Trèves: le préteur, deux consuls, des échevins et des sénateurs furent enveloppés dans ce désastre, qui ne finit que lorsque le prélat eut mis un froin à la cupidité des inquisiteurs et prescrit une forme génante à leurs recherches par le réglement dont on vient de parler. L'an 1596, il donna un édit pour encourager la fouille des métaux de toutes espèces qui se rencontrent dans les montagnes du diocèse de Trèves. L'ap 1599, il mourut à Coblentz, le 1° mai, dans la soixante-quattorzème année de son âge. L'histoire manuscrite de Trèves fait l'élogé de sa piété, de sa prudence, de sa douceur et de sa modestie.

#### LOTHAIRE DE METTERNICH.

J. Solan C. 6 1599. LOTHAIRE DE METTERMON, Deveu par se mère, de l'archevêque Jean de la Pierre, chanoine et écolatre de Trèves. monta sur le siège de cette église, par une élection caponique. le 7 juin 1599. Il an 1609, les trois flecteurs accidesiastiques s'étant assembles à Coblentz, y forment une ligne contre les profestants, à la tête de laquelle ils mettenti le duc de Bavière, Bientot elle est fortifiée par l'approbation du pape, de l'emperreur, et par l'accession de presque sons les évêques de l'empire. Le 5 septembre 2610, Lothaire assiste, enqualité de com-missaire de l'empereur, avec le courte de Hohen-Zollern, à l'assemblée de Cologne, composée des électeurs de Mayence et de Cologne, des archideos Maximilien et Fendinand, du duc de Brunswick et chilandgrave de Hosse, pour serminer la contestation qui régnait entre les divers prétendants à la succession de Jean-Guillaume, dennier duc de Julieis et de Clèves. Mais les mouvements que les deux commissaires se donnègent pour engager les parties à s'en rapporter au jugement de l'empereur. surent inutiles, et chacun resta en possession de ce qu'il tenait. L'an ibiz. Lothaire s'étant rendu à Francfort pour l'élection d'un nouvel empereur contribuna faire placer l'anchidup Matthis sur le trone impérial, et le comonna avec l'archevêque de Mayence. L'année suivante, au retour de la diete de flatisbonne, il établit les Capucins à Trèves Il concourut, l'an 1610. à l'élection de Ferdinand II, empereur, qui sa fit, le 28 août. à Francfort. Il fit, l'an 1622, une levée considérable de troupes. pour mettre son pays en défense contre la lique des Proteslants, qui voulait s'emparer des bords de la Moselle et du Rhig. L'an 1623. l'archevêque Lothaire mourt à Trèves, le 7 de septembre, à l'âge de soixanté-quinze ans. Son corps fat inhume à la cathédrale, et son cœur aux Jésuites. Ce prélat avait de l'érudition, savait plusieurs langues, et gouverna sagement sopdiocesse.

#### PRILIPPE - CHRISTOPHE DE SOTEREN, ob DE SOETTERN.

1823. PHILIPPE-CHRISTOPHE DE SOTEREN, prévôt de l'égrise de Treves, évêque de Spire, depuis 1611, chanoine en d'autres églises, et président de la chambre impériale, fut elu archevêque de Treves le 25 septembre 1623, à l'âge de cinquante-cinq ans. Il était d'une famille noble et aucienne du Treyfois. Suivant les actes des archeveques de Trèves, publics par M. de Hontheim ( Prodr., pag. 880), sa taille etait audessus de la médiocre. Il avait le corps mince, le visage maigre, le physionomie sombre et menagante, les yeux enfonces et étincclants!" Masenius dit que lorsque le député de Trèves annonça son election à l'électeur de Cologne, celui-ci répondit a vous liéez fuit choix d'un homme dangereun, et pour vous et pour l'em-fire. L'an 1624, il obtint du pape Urban VIII, par une bulle du 4 fevrier , l'administration de l'abbaye de Saint-Maximin au prejudice de D. Agrice Reckingen, que le chapitre avait elu sur la fin d'octobre de l'année précédente. Mais lempereur Ferdinand et les Espagnols ayant pris la délense d'Agrice d'archeveque fut oblige de renoncer à l'abbaye, par acte du 10 novembre 1625. Cependant on voit, dit M. de flontheim, par une sentence du consistoire de Treves, du 19 decembre 1633, que Philippe-Christophe, complant pour rien cette renonciafron forcee, se maintint dans le titre, les droits et la possession de la commende de Saint-Maximin. Les ctats, au mois de des cembre 1623, lui avaient décerne une somme de cent mille fibrins d'or, payable dans le cours de six ans. Non content da ce don, il imposa, au mois de feytier, 625, de nouveaux fribus pour être employes; i. à construire un fort à l'embouchure de la Moselle, au pied d'Ehrenbreitstein, ou Hermanstain; 20. à finir le palais archiépiscopal de Trèves, commendate par Parcheveque Lothaire; 30. à faire de nouvelles levers de troupes indépendamment de celles de la ligue catholique, pour meure le pays à l'abri des incursions des Français et des Suedois, Les étais de Trèves s'étant opposés à cette exaction, le prelat, après qu'ils furent separés, en fit emprisonner les chels, les uns à Coblentz, les aufres à Trèves, et les contragnis, pour recouvter leur liberte, à se desister de leur opposition. Le chapitre metropolitain ne garda pas le silence en cette rencontre. Il reclama ses droits violes, en ce que l'électeur faisait de nouvelles impositions sans son consentement. Philippe-Christophe, pour faire diversion, accuse de péculat les deux frères Metternich, Charles, archidiacre, et Emmeric, ecolaire, qui avaient regi

les finances de l'électorat sous le gouvernement de l'arghevêque Lothaire, leur oncle, L'ap a 627, les états de la province, assemblés à Coblentz, lui présentent le cahier de leurs griefs sur l'établissement et la répartition des impôts. Le prélat refusant dy faire droit, ils appellent à l'empéreur. Mais après qu'ils sont separes, il trouve moyen d'engager chacune des villes en para ticulier, à l'exception de Trèves, à révoquer leur appel. L'an 1629, il fait venir des troupes de la ligue catholique pour soumettre les Trévirois à ses volontes. Mais ceux cl. ayant apr pele l'eur secours les Espagnols qui occupaient le Luxembourg, leur livrent la ville, et chassent les troupes de la ligne. L'an 1630, Philippe-Christophe, le seul prêtre des trois electeurs ecclesiastiques, couronne l'impératrice Eléonore Gonzagne, femme de Ferdinand II. Toujours brouille avec son chapitre il mdidue, au mois de janvier 1631, une visite épiscopale, afig de pouvoir le reduire par les voies canoniques. Les Metternich et leurs partisans appellent de ses procedures au pape et à l'empereur. Le prelat, au mepris de ce double appel, les excommune. Cependant les électeurs de Cologne et de Bavière nomifies depuis deux ans par l'empereur pour arbitres des contestations de Philippe-Christophe avec ses sujets, cherchaient avec assiduire, mars sans fruit, des moyens de conciliation, A la fin, ils rendirent leur jugement, par lequelils déclaraient injuste et tortionnaire la manière dont l'électeur de Trèves atait établi et levait les pouveaux impôts. Mais il n'en continua pas moins de les exiger avec la même rigueur. Il était pour lors en traité avec la France. Les progrès des Suedois, qui s'avancalent vers te Rhin, lui fournirent un pretexte d'implorer la protection de cette puissance, pour mettre son pays à l'abri de leurs incursions. Les troupes françaises étant arrivées, l'an 1632. dans Pelectorat de Treves, Philippe Christophe leur livre le chareau d'Ehrenbreitstein. Le chapitre metropolitain s'élève. d'cette occasion, contre l'électeur, qu'il accuse de trahison et de lelonie envers l'empire. Il adresse une supplique au pape. pour le prier de trouver bon qu'il ôte le gouvernement temporel à l'electeur et administre l'electorat par lui-même. Rome, loin d'acquiescer à cette démande, applaudit secrètement au parti que l'élécteur a pris. Les Suedois, vers le même tems, penettent le pays de Trèves et viennent se joindre aux Français. Philippe-Christophe, levant alors entièrement le masque, remet aux uns et aux autres, le 2 juillet, la ville de Coblentz. Il exige de nouveaux subsides pour l'entretien de ces troupes, et ne met à ret égard, aucune différence untre le clergé et les. autres citoyens. La vexation des collecteurs est telle, que plusieurs reglises et plusieurs monastères, sont désertes. Au mois

d'août, le maréchal d'Estrées s'étant présenté dévant Trèves. à la tête des troupes françaises, oblige, la ville à se rendre par rapitulation, le 20 sout, et a congédien la garaison espagnole. L'an 1633, le chapitre métropolitain prend le parti de se retirer à Lucembourg. L'anchevêque l'ayant sommé de sevenir, plusieurs de ses membres obéissent. Il procède judiriquement contre les autres, à la tête desquels était le prévot, et les depouille de leurs bénéfices. Les armes de l'empereur ayant repris le dessesu en 19634, après la bataille de Nordlingue, les chanoines destitués, se dataient de l'aspérance d'experétablis; mais ils se trompèrent. L'électeur, loin d'être ébranlé par cerevers : assemblu le chapite, et le contraignit de remplir par de nonvelles eléctions les places racantes, analgré la défense du monce Caraffa. Ge point obtenue dentrepet dese donner pour condiment. le coardinal de Bichglieu. Mais ces mêmes chanoires qual, avait subjugnés, so cécnièrent bautempet contre la groper tion i quilliche unen fit vietnitaus, des pringes de l'empire se joignireire a man, d. es dapagande a étant acudus maitres de Trèses apar surprised, he est mark e6354 Marcheneque est arceté dans son lit , ou il dialit idisceni par la gontte, et fait prisonnier à Tervurenti prosxide, Brunelles, apresitavoir, vui tes moubles la plus presidud, desense la proie du soldat. Le chapitre, and som départ, melama le prévôt men de doyen et l'archidiacre Chorles de Mettermich , hou avait dat hi-même , agrêtar l'archeveque, pour godvernos l'abottoret : pendent da captinité L'Amrets, loù, il avait sta appolition puès, être pesté, quelques jours eaptifià Torrurdum l'empereur le sit, transporter, qui château de Lintzi, dans la basse Autriche Gependant , an tenait une diète à Batisbonne, di'emperatir, profilant de l'occasion, propos aut élement d'eline l'archiduc d'endinand, sanfils, roi des Romains. Le chapitre de Teèves, sur cette nouvelle, députatois do ses membres, pour représenter son ploteur. Mais ils furent rejetes sur en que la chose était cans exemple. Qui pracéda à l'é-Jection, malgré l'absence et la néclamation de l'archaveque et do l'électeur palating et l'ordinand. Ill fut éles par les cinq présents, le 22 decembre 1636. Le 27 juin 1637, les Impériaux, anrès un long singe, foncent les d'anquis d'évacuer le château d'Athrembreitetein, la seule place qui lieur restât dans l'électorat de Trèves. La pape Urbain VIII travaillait cepandant à la déliveance de l'anchevaque. Sun les plaintes qu'il fit à l'empereur Ferdinand III, de ce qu'il retenait en prison que prelat qui relevait immédiatement du saint siège, ce prince ordonna qu'il fut amoné à Vienne pour y être retenu sous la garde du legat. Ainsi, Philippe-Chistophe, loin de voir rompre ses chaînes, les vis au comme doublees després à la fois, comme prince

ecclésiastique, prisonnier de pape, et, comme électeur, pri-

L'annification après diversiefforts inutiles pour obtenir sa délivience : il s'en prend sux chamoines administrateurs de l'électerat, nommés par le chapters, et les frappe d'excommunication comme usurpateurs de son adeorité pobitravaillant, pour la conserver, à prolonger sa caminité. Ils avaient, méanmoins. pour lui tous les égards qu'it pouvait exiger, souffeant que du sa prison-il disposat de teletes les charges et de tous les bénés fices qui venaient à vaquet. Leur condition, d'ailleurs, n'était. nullement digne d'ambition, maîtrisés comme ils étaient pasles Espagnole, qui traitacent l'electorat de Trivas en pays en ex nemi. Le 'clergé même 'sléheva remitre em où l'occision desc tributs et des autres charges qu'ils étaient forgés de lui imposen ar il les sentima de se démestre du gouvernement pot p de concert. reche peuple, il demanda ou de retour de son archevêgue, our bien un coadjuteur. Enfin (l'an) 1645, aux conférences de: Monster pour la paix, les pléniphtentiailes du voi de France, demandérent , avec rant d'instances et do fermeté, la liberté do : l'électeur de Trèves, qu'on ne put la refuser. Elle fai fut dons. renduél versi la fin d'avril de la môme année, aux conditions de le paix conclue, le 30 mai 1635, à Prague, avec l'élacteur de Saxe. Au fieu de se rendre directement à son électorat de la la de Vienne à la diète, assemblée à Brancfort, pour la béformation de l'étilife justiciaire dans l'empire. Arcivé, le 3 et septembre : d'a Coblema; il y sejourna deux mois pendani leiquels il roque! diverses débutations de la ville de Prèves pour d'assurér de ses soundssides! et l'inviter à revenir : mais it ne edulator (rentrer L qu'ed visinqueur, et he devoir son, rétablissement qu'aux Frant-e cais. He strive donc de la teles des straupes que la vicombe de c Turenne tui avatt fournies / et tour en confialla garde après avoir : congedié la garnison espagnole qui l'orcupait Déterminé à sei venger de ses antiemis, il divelesse orbis forts aunitrois entremissi les de la ville : nour la némir en respoct et liens prohet de croiser. ses desserns. Bientos apres son ressentiment colata contre ocue des cupitulistres qu'il regunlait comme les auteurs de ses dis-co. graces: Il fes pour survix par les votes des drains et y dans ans nonventifribunal out it etablity od il: était en même tems juge: et partie ; il les déclara ; le 15 juin 1646 ; exdommuniés et privés ! de leurs bénéfices. Ce jugement sur pronunce par désaut, les actinges is "efault rectives a Collegeis mot of the control of the form wife

L'in 1648, peut satisfait de de qui avait ité néglé à sou sujet of aux conférences de Monster; it acous est planfoctentaires d'aroir trahiteur devoir; et les publit par la privation de leurs emplois. Private de mêne sou official que la comante de la case.

prison même obliges de s'enfuir à Rome, et son chancelier, parce que, dans l'exercice de son ministère, il n'était pas entré assez avant dans ses vues de vengeance. L'an 1649, voyant qu'il ne pouvait réussir à se donner un français pour coadjuteur; il jette les yeux aur Philippan Louis, baron de Reissenberg qu'il avait fait successivement capitulaire et prévôt. L'élection se fit avec les deux seuls suffrages de Philippe-Louis ct d'un autre cepitulaire, et le prélet, sans bésiter, proclama solennellement, le 28 avril, ce même Philippe-Leurs pour son coadjuteur. Les capitulaires comprirent alors que c'en était fait et d'eux et de l'état, s'ils ne s'assuraient promptement de la personne de l'archevague et noduitentevalent l'appui de . Français, avec lequel il se permettait de tout oser. Deux d'entre eux. Charles Gaspar de la Pierre et Eurard de Craiz, hommes de tête et de pessource, syant, fait sourdament des levées de troupes dans le bas électorat, les condustent à Trèves, où ils avaient pratiqué des intelligences qui leur sentifient ouvrir les portes Maîtres de la ville, ils attaquent le principal fort où la garnisqu française s'était retirée ; et ; ayant démoné . le seul canon qu'elle avait , ils l'obligent à évacuer la place le 10 juin 1649. L'archevenne, retranché dansmon malas, fait venir de nouvelles troupes de Brance : les capitulaires, de leur côté, obtiennent colles du duc de dormine. Trèses et son territoire sont également en proie à l'avidité des unes et des autres. On propose au prélete des morant desconciliation, qu'il rejette. A la fin, les Français, détestant son obstination, se retirent, laissant aux princes de l'empire le soin de terminer ses querelles avec son chapitre. Lan. 1651. Charles Gaspar de la Pierre, avant été député, le as fevrier, par le strapitre, à la diète de Nuremberg, revient avec un décret qui commet les electeurs de Cologne et de Maxence avec l'évêque de Bamberg pour cette opération. Le 23 ayrd : après, un guir examen, ils rendent leur jugement compris, en treiza articles, qui rétablissent, dans leurs emplois et benefices, les changenes et autres personnes destituées par l'électeur, modèrent app autorité, et ne lui permettent pas d'établir de nouveaux, impôts sans le consentement des états. Cette pacification apublice retablit le calme dans l'électorat de l'reves. On proceda, le 11 juin suivant, à l'élection d'un coadjuteur. Les suffrages furent parlagés entre Charles Gaspar, de Leyen , ou de la Pierre, qui eut neuf voix, et Evrard de Cratz qui en ent six Le premier l'emporta malgré l'archevêque qui protégeait son rival, et sit consirmer son election, par l'empereur et le pape. L'électeur en conçut un tel dépit, qu'il forma le dessem de soustraire son électorat à l'empire et de le soumettre à la

France. C'est ce qu'on découvrit par une de ses lettres qui fut interceptée et remise aux chanoines capitulaires, qui l'envoyèrent à la diète de Nuremberg, avec une requête tendante à demander la déposition de l'électeur. Le vœu des trois collèges était pour faire droit sur leur demande. Mais le député de l'élenteur de Mayence s'y opposa sur ce que la dépontion d'un électeur n'appartenait point à la diéte, mais au seul collège électoral. Entire, l'an 165s, l'électeur Philippe-Christophe rendit à Dieu son âme terbulente, le 7 février. dens Troves, à l'age de quatre-vingts uns, mords avoir été quarante-danx: ans évêque de Spire, et vingt-huit ans quatre mois et theixe jours' aschaveque de Prèves, laissant une ample matiero, à la natire qui ne l'épargne pas Outre le palais élechand do, Trèmes qu'il ashers , il avait fait construire, vers rous le château de Philippeval, à l'embouchnre de la Moselle. au demons de Hermanstein ; et afin que le souvenir du fondatent na se perdit paint, il sut soin de faire graver son nom sur toutes les fenêtres. Ce fut aussi par ses ordres que l'on bâtit planette place de Philipsbourg au confluent du fifrin et de a Saltan dans son évéghé de Spire. Il était premier président de la chambre impériale ; mais les troubles qui agitèrent l'Allamagne de son terres suspendirent les opérations de ce Inbunal-et bei Otherent auta activitä:

## os on social apone un a direction de la companie de

es specification to the transfer of the contraction 1666 Charles-Gaspan de Leven, ou de la Pierre, sichidisere de Trèves, pais condjuceur de l'archevêque Philippo-Christophe, fut inaugure, le 12 mars 1632, dans un grand conceuns de princes et de la noblesse tréviroise, et reçot, le lehdemain, les homaniges de la ville. Peu de jours après, il donne un édit pour rétablir et réparer les édifices de la ville. qui avaient été détruits ou endommagés pendant les derniers troubles. Quoique la tranquillité eut été rendue à l'Allemagne, après une guerro de treme ans, par le traité de paix de Muns-'ler, "nearmoies, comme les hostilités continuaient toujours emre la France et l'Espagne, les provinces situées en-decà du Min souffraient beaucoup du passage des troupes de l'une et de l'autre coutonne; et des quartiers d'hiver qu'elles prenaient ches siles. Ce fat pour se mettre en défense contre ces vexahons que l'électeur de Trèves conclut, le 15 décembre 1654. un traffic d'alliance défensive pour deux ans avec l'électeur de Mayence! Vevêque de Munster et le comte palatin de Neubourg : traité qui l'an 1650, donna lieu à une alliance plus étendue. celle du Athiny qui fue appelée en allentand Die rheinische alliante.

L'an 1657, l'archevêque de Trèves fait remettre, au mois de septembre, à Francfort, un mémoire aux ambassadeurs du roi très-chrétien, concernant l'exercice de son droit de métropolitain sur les trois évêches de Metz, Toul et Verdun. C'était pour prévenir le dessein où l'on était à la tour de France d'obliger l'archievêque à nommer un juge métropolitain dans chacun de ces diocèses, attendu que la guerre de sa France avec l'Espagne ôțait, aux sujets de la première, la sûreté requise pour pouvoir se rendre à Trèves. Le mémoire fit son effet, et M. de Lyonne, l'un des ambassadeurs, en l'absence du maréchal duc de Grammont, son collégue, donna, le 21 décembre suivant, une déclaration par laquelle il certifie que l'intention du roi est que doresenavant les sujets de su majesté desdits trois évéchés, soient tenus d'aller ouider dans la ville de Trèves, au tribunal métropolitain ecclésiastique, que son altesse électorale aura établi, les appellations des procès dont la masière appartiendra à la jurisdiction ecclésiastique, pourvu que saillte altesse electorale se charge de leur obtenir les sauf-conduits nécessaires du côte de l'Espagne; en sorte que leurs personnes, leurs biens et leurs écritages, qu'ils seront obligés de porter, soient en toute sûreté, tant pour leur passage que pour leur retour.

L'an 1661, traité d'alliance entre sa majesté trèsuchirchienne et l'électeur de Treves, daté du 12 octobre, en considération duquel sa majeste permet à l'électeur de faire démolir le château de Montclair dont elle avait acquis du duc de Lorraine la moitié par indivis; consent aussi que son altesse électorale exerce sa juridiction diocésaine sur les terres de Luxembourg et autres voisines qui ont été nouvellement réunles au domaine de la France. Charles-Gaspar repolit, le ret. août 1668, un édit pour fixer la manière, jusqu'alors fort incertaine, d'exercer la juridiction ecclesiastique dans les comtés de Wirnembourg. (Gall. chr., tom. XIII, col. 505.) L'an 1667, Ferdinand! baron de Bucholtz, doyen des eglises cathédrales de Liege et de Munster, voyant la ligne masculine manquer dans sa maison, donne, par acte du 6 mars, sa baronnie d'Orey, avec toutes ses dépendances, pour fonder à Trèves, dans la place nommée Dieterichsgass, un collège d'ecclésiastiques nobles, dont les preuves seront les mêthes que celles qu'on exige pour les capitulaires de Trèves et de Mayence. L'an 1969, Charles-Gaspar obtint de l'abbé et du chapitre de Saint-Maximin, une déclaration en date du 2 mai, par laquelle ils se soumettaient aux décrets et jugements du conseil aulique, touchant leur dépendance de l'électorat de Trèves, dans le temporel. Depuis ce tems, il n'y a plus à cet égard de contestation, dit M. de Hontheim, entre l'elècteur et l'abbé de Saint-Maximin, lequel jouit du privilège de

présider, en qualité de primat, aux états ecclésiastiques de l'électorat.

L'an 1673, Charles-Gaspar fonda, par lettres du 16 juillet, douze places dans son séminaire dirigé par les Jésuites. Au mois suivant, il vit, avec étonnement, sa capitale investie par les Français sous la conduite du comte de Rochefort. La France était alors en guerre avec la Hollande, et la liberté de traverser les terres de l'électorat de Trèves lui était nécessaire pour entrer sur celles de la république. C'est aussi ce qu'elle avait obtenu de l'electeur, des l'année précédente; mais comme l'armée d'observation, que l'empereur avait envoyée sur le Rhin, tendait à s'emparer du passage de la Moselle, de même qu'elle venait de s'emparer de celui du Rhin, par la prise de Bonn, la France crut devoir prévenir ce dessein, en s'assurant de Trèves. La ville, après avoir essuyé quelques attaques, prit le parti de capituler la 8 septembre. Le comte de Vignori, nommé gouverneur de la place, lui donna bientôt une nouvelle face, par les travaux immenses qu'il y fit faire pour la mettre à l'abri des insultes de l'ennemi et de la trahison des citoyens; mais les moyens dont il se servit ont rendu sa mémoire à jamais odieuse dans le pays. Tous les habitants de la ville et de la campagne sans égand pour la condition, furent contraints de contribuer. et de leurs bras et de leurs facultés, aux nouvelles fortifications. La rigueur avec laquelle on les traits, en fit déserter une grande partie. Tous les édifices qui avoisinaient la ville, et qui pouvaient an faciliter les approches à l'ennemi, furent détruits sans distinction du profane et du sacré. La célèbre abbaye de Saint-Maramin, respectée par des barbares, et même souvent des Huguenots, dans leurs incursions, la collégiale de Saint-Paulin, et d'autres, églises, des faubourgs, furent détruites, ainsi que plusieurs villages et maisons de campagne. Ces précautions dictées, à ce qu'on prétend, par le maréchal de Turenne, n'empéchèrent pas néammoins que Trèves ne tombat, deux ans après, au poavoir des Impériaux. Voici comme la chose arriva.

Le 4 août 1675, les princes de Lunebourg-Zell s'approchérent de Trèves avec dix-huit mille hommes, auxquels vinrent
se joindre ensuite les Espagnols, commandés par Louvigni, et
mille hommes de l'électorat de Mayence. Le 8, Vignori, apprenant que les ennemis venaient de s'emparer de l'abbaye de Saintelarie-aux-Martyrs, à un quart de lieue de la ville, part de
grand matin avec un corps de troupes, pour aller reprendre ce
poste; mais, au sortir de la ville, son cheval, effrayé d'un
coup de canon, se jette dans le fossé, tombe sur le cavalier, et
l'étouffe sans, se faire de mail. Ce jour était la fête de saint Cy-

riaque, dont Vignori avait fait détruire le temple, et l'on ne manqua pas de dire que c'était une vengeance du saint martyr. Le marechal de Créqui, cependant, s'avançait à la tête de huit mille hommes pour secourir Trèves. Les princes étant allés audevant de lui, l'atteignirent, et lui livrerent bataille le 11 du même mois, au pont de Consarbruck, sur le confluent de la Moselle et de la Sarre. Créqui, inférieur en forçes de près de moitie, fut battu, moins par la supériorité du nombre que per la lacheté de sa cavalerie, qui prit hontensement la fuite. Il perdit deux mille kommes avec son artillerie et son bagage; et, tout ce qu'il put faire dans sa déroute, fut d'aller se jeter dans Trèves. Il s'y défendit pendant vingt-quatre jours, et semblait résolud a l'ensevelir sous les ruines de la place; mais, le 6 septembre, Bois - Jourdant, capitaine de cavalerie, sort par la brèche, et va dressel, avec les assiégeants, les articles de la capitulation! A' son retour, ses compagnons (c'était la plus grande partie des officiers ) menacent le maréchal de le tuer, ail ne la signe. Créqui demeure ferme dans son refus. Une porte ayant été ensuité ouverte aux ennemis, il est obligé de se rendre prisonnier de guerre avec l'intendant de l'armée, les trésories et les officiers de l'artillerie. L'archevêque de Trèves y étant rentré, peu de tems après le départ des François, ordonna une procession annuelle à l'abbaye de Saint-Matthias, le jour de la nativité de la vierge, en action de grâces de cet évépoment. Il n'y survecut pas long tems, étant mort le 1er. juin 1676,

## JEAN HUGUES D'OBSHECK.

1676. JEAN-HUGUES D'ORSBECK, d'une maison illustre du pays de Juliers, neveu, par sa mère, de l'archeveque Charles-Gaspar de la Pierre, et son coadjuteur depuis le 7 janvier 1672, lui succèda aussitot uprès sa mort. Il était dejà en jouissance, depuis le 16 juillet 1675, de l'évêche de Spire, qu'il conserva avec colui de Trèves, Inquiété, l'an 1680, par la chambre de réunions établie à Metz, il défendit le terrain qu'elle voulait lui exlever, par des mémoires sur lesquels on ne fit depit qu'à la paix de hiswick. Le maréchal de Créqui, faisant le siège de Luxembourg en 1684, fit démanteler la ville de Trèves qu'il avait reprise en 1681, et rompre le pont de Consarbruck, où il avait été battu Ym 1675, pour empêcher les Espagnols et les Hollandais d'apporter par là du secours à la place. L'an 1690, l'archeveque donna, le 29 avril, un édit contre les cleres concubinaires de sa domination, par lequel il leur enjoint, son peine de privation de leurs bénéfices, de garder la continence, suivant les décrets du concile de Trente, et d'éloigner les

femmes suspectes de leurs maisons. Il se joignit, en 1602, aux électeurs de Cologne et palatius, pour s'opposer à l'élection d'un neuvième électorat, et écrivit, en consequence, le 4 août, à l'empereur, pour lui marquer les motifs de son appositions L'an 1702, il signe, le 8 mai, un traité d'alliance avec la neine d'Angleterre et les états-généraux, contre la France. L'anitati il mouvut, le 6 janvier, à l'age de soixante dixasent aus, étants né le 13 janvier 1634.

## CHARLES, DE LORAINE un hope et et et

1711. CHARLES, fils de Charles X, duc de Lorraine det d'Eléonore d'Autriche, né, le 24 novembre 1680, à Vienne ; devint le successeur de l'archevêque Jean-Hugues ; dont ibavaid été fait coadjuteur, le 24 septembre 1710, par le chapitaire méso tropolitain, résidant à Coblentz Jepuis 1700, épaque de la mouvelle invasion de Trèves par les Français. L'au 1734, à rentrar dans ta ville métropolitaine, qui lui fut paudue par la paix dec Radstadt. Il, mourut à Vienne, en Autriche ; les écombres 1715.

# FRANÇOIS-TOUIS DE NEUBOURG.

1716. PRANÇOIS - LOVIS, fils de Philippe - Guillaume des Neubourg, élècteur palatin et d'Elisabeth-Amélie de Hesse-Darmstadt, né le 24 juillet, 1664, évêque de Breslaw, le 30 juin 1683, prévot d'Elwang en 1694, évêque de Worms, le 12 juillet de la même année., et le lendemain ; nommé grandmaître de l'ordre Teutonique, coadjuteur, de l'életteur de Mayence, le 5 novembre 1710, fut élu archevêque de Trèves. le 20 février 1716. Le naperClément XI confirma son élection, et lui accorda en même, tems, la dispense qu'il lavait demandet pour conserver ses autres benefices. L'au 1701, ill obinit, de l'empereur Charles VI, le rétablissement du privilége illimitée de non appellando, commun à tous les électeurs, mais négligés par ses prédécesseurs , qui avaient consentinque ce puivilége sur restreint à la somme de cinquents, florins, Un incendie ayant consume, l'an 1717, une partie de l'église metropolitaine, François-Louis donna ses soins pour la répaten : Il s'appliqua aussi à relever les murs et les fortifications de Treves, que les Français avaient détruits pendant la dernière guerre. L'an 1729, François-Louis se démit de l'archevêché de Trèves, le 3 mars, pour passer à celui de Mayence, vacant par la mort de Lothaire-François de Scheenborn, arrivée le 29 janvier précédent. (Voyen les électeurs de Mayence.)

#### FRANÇOIS-GEORGES DE SCHŒNBORN.

1749. FRANÇOIS-GEORGES DE SCHENBORN, fils de Melchior-Frédérie, comte de Schoenborn, prévôt de l'église métropolitaine de Trèves, écolâtre de celle de Cologne, doyen de la cathédrale de Spire, chanoine de Munster, prévôt de Saint-Maurice d'Augsbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, en Espagne, camérier de l'empereur, conseiller aulique et conseiller intime de l'électeur de Mayence, fut élu, le 2 mai, pour remplacer François-Louis de Neubourg dans l'archevêché de Trèves. Aprèsi avoir obtenu la confirmation de son élection, il fut ordonné prêtre le 28 octobre de la même année; par Fredéric-Charles, son frère, évêque de Bamberg et de Wurtzbourg, et deux jours après, il reçut la consécration épiscopale. L'an 1732, il fut elu, le 17 juito, evêque de Worms. L'an 1733, le roi de France, ayant déclaré la guerre à l'empereur, une partie du poids de la guerre tomba sur l'électorat de Trèves, qui fut mis à contribution par les Français, auxquels il fut obligé, pendant deux ans, de fournir chevaux, voitures, bois, fourrages, outre des taxes considérables en argent. L'an 1754, l'électeur François-Georges fit élire pour son coadjuteur, le 11 juillet, Jean-Philippe, baron de Walderdorff. It mourbt, l'an 1756, le 18 janvier.

#### JEÁN-PHILIPPE DE WALDERDORFF.

1756. JEAN-PHILIPPE DE WALDERDORFF, fils de Charles Lothaire, baron de Walderdorff, et d'Anne-Catherine-Élisabeth de Kesselstat, né le 24 mai 1701, succèda, le 18 janvier 1956, à l'élenteur François-Georges, dont il était coadjuteur, et fat inauguré le 27 février suivant. L'an 1763, il fut élu, le 20 juillet, évêque de Worms. Il mourut d'apoplexie, le 11 janvier 1768, à Coblentz.

## CLEMENT-WENCESLAS DE SAXE.

1768. CLÉMENT, WENCESLAS, fils de Frédéric-Auguste II, roi de Pologne et électeur de Saxe, et de Marie-Josephe d'Autucke, né le 28 septembre 1739, évêque de Frésingue et de Ratisbonne en ayril 1763, fut élu, le 10 février 1768, archevêque de Trèves. En montant sur ce siège, il se démit des deux vêchés qu'il possédait. L'an 1769, il fut élu, le 26 avril, vêque d'Augshourg, prévôt et prince d'Elwangen, en 1781.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

## DUCS DE LA FRANCE RHÉNANE

ET DE FRANCONIE (\*).

DANS le partage que l'empereur Louis le Débonnaire fit à ses enfants, le lot qui échut à Louis le Germanique se trouva composé de deux parties principales, la France teutonique et la Saxe. La première se subdivisait en trois autres, la Franconie ou France orientale, la Hesse jusq'à la forêt de Buchonie, et la France rhénane. Celle-ci s'étendair des deux cores du Rhin, depuis Cologne jusqu'à Mayence, et comprenait presque tout ce que nous appelons aujourd'hui'le Palatinat, avec les évêchés de Spire, de Worms, et une partie de teux de Mayence et de Trèves. Les habitants de cette contrée, comme issus des Francs saliens, qui, après s'être établis sur les bords du Rinn, le passèrent pour faire la conquête des Gaules, avaient la prééminence sur tous les autres peuples du royaume de Germanie. et les nobles d'entre eux étaient considérés comme les premiers de la nation teutonique. Elle forma long-tems une province particulière, qui, après avoir été qualifiée tantôt de comté. tantôt de marquisat, porta enfin le têtre de duché: C'est depuis qu'elle eut acquis cette dernière dénomination que nous allons faire connaître ses gouverneurs, tant ceux qui ne l'ont tenue qu'en bénéfice, que ceux qui l'ont possédée en propriété.

<sup>(\*)</sup> Article dressé sur les mémoires de M. Ernst, chanoine régulier de l'abbaye de Rolduc, au duché de Lambourg.

#### CONTRAD IN

Co. Clark am the of H.

anta anti da 20 anti 1 anti anti 1 anti a

.. Connado, depuis soi de Germanie, est regardé par Vitriafius. Pfeffinger, M. Colini et M. Pfeffel, comme le premiér duc de La France rhénane; gouvernement auquel il joignait; suivant ces mêmes auteurs, les comtés de Franconie et de Weteravie. Il etait fils d'en aire Conrad que nous appellerous P Millen, suquel il avait succedé dans tous ses honneurs. Conrad PAncien s'était agrandit se fortifis à la favour des troubles qui l'étalent theres aprècile deponition de Charles le Gros. Il atait trois ffères, Aberhard ? Gebehard et Roduffe. Ce derhier ; Williffle d'illeise par Reginon, Sempara, l'an 891 , du siège yacant de Wiltzbourg, et n'ablandonda pas pour cela la profession des armes, mu'il exercuit adparavant avec ses freres. Ils elitreprirent tous quatre de subjuguer le comté de Bamberg ; qui était gouverne par trois frères; Adalbert, Adalhard et Henri, neveux du duc de Saxei Eiant venus les assieger dans le château de Bahiberg, l'an que ; ils sprouvèrent de feur part une vigoureuse resistance. Un jour, die Reginon, Adalbert, avant fait une sortle avec ses frères, tomba sur les quartiers des assiegants, qui les reculient associvateur. On es bat moe acharitethem; et la victoire denneure aux demises Dand ee combat petit. da cote des vanigheurs, Bhophard, and due cotto due valinces, Mepri, doct le nere Add hard, meant sto pris ; for deterrite bal ordre de Cebellard. Nod-hert, reste stalids ses fières, his pordit point chiliage. Set in remas en campages Lambée survaints, il entra dans l'effette de Muntahoung , don't it ravages les terres, mit l'évêque Rodulte un faire i et chi igue ensuite les enfants d'Ebeithard avec leur andre, d'abandounen tenes proprés horitiges, antis que les honmount qu'ils rendient de la liberalité du foi, et de l'expatriet. L'important dit point quel personage fit Courad le Feorie dans mas moures, took som the et son interet we lut permettalent has d'etre ciaif ni itelisserent: Miss Regimon nous apprentiquen 995, son père l'envoya avec un corps de troupes en Lorraine, contre Gérard et Matfrid. des seigneurs puissants dans le paya, qui s'étaient emparés de ses honneurs et de ceux de Gebehand , son frère , c'est à dire des abbayes de Saint-Mahithin en d'Horen : qu'il fut senforcé par une armée de Lorrains qui ae joignit à lui, et qu'ayant penetre justifiau pays de Bleis, sur la Sasre, in pagem Plesiacum, pillant et bedlapt tout ce qui appertenait à ses ememis sur la route, il vint assieger les deux frères dans un château où ils s'étalefit retranchés, et les contraigait de lui demanderila paix aux bonditious qu'il vonditat feur imposor. Durant cette ampédition, Courad le Vieux et men fren

Gebehard, suivant le même Reginon, se tenaient en garde. contre les incursions d'Adalbert. Le premier, qui fut quelque tems duc de Thuringe, faisait sa résidence ordinaire à Frizlar dans la Hesse. Adalhecta dit notre historien a étant informé qu'ils avaient divisé leurs troupes en trois corps éloignés des une des autres, fait semblant, de vouloir tomber aun Gebehard : et tout arroup a tournant, contre Conrad qui, no l'attendait per, il vient se présenter, le 27 février, devant Fritzler. Conrad sout pour Aqui Livren bataille. Mais . ahandonné des Sexons qui fair. salent le 2008, de son armen, il périt en se défendant avec le pen de monde qui lui restait Come futinius après sa mort qu'une deronta, des, siens. Adalhert, vainqueus, rasta trois jours dans le papa, gecupe à le saccagen, après quai il sien movant charge de depouilles à Bambong. La veuvo de Control Glismons fille de l'empereur Arnoul ; et ses enfants, appe l'avoir inhumé Vinnebourg, demanderent vengeauce de sa mort de roi de Germanie, Louis IV; die l'Enfant. Continge étant denorassies ger Adalbem dans Bamberg, Hatton, archevêqua de: Mayence persuada à celui-ci de venu se respettre à la clemence du moparque. Mais au lique d'obtenir son pardono il fut arcêté et condamps dans; une dièterà perdre la tetto, set qui dest exécuté le a sentembre de la même apnée de suivant Roginen et Herman le Contract. Lambert d'Aschaffenbourg met conte exécution en Manian us Scotus epi gos, et Signbert on Que. Coute denmère appar, Gebehard eut le même soctique Courad son foret en pombattant, contre les Hongrois qui avaient fait une irrunt hondans la France orientale. Il laissa, spiyant Reginon deux his bloom et Heriman, qui deviorent illustres, dit-il, parmi les Francs , Conrad le Jenne maprès la mort d'Adalbent deut part à sa déponitie, qui fut partagée entre les hobles du pare le rol Louis, ciant mort l'angre, Otton . duc de Sixe, d'qui la component fut offente . la fit passer : après l'avoir rofusée l sur la tête de Connad, iqui la porte jusqu'en 918, épaque de sa mortin (Vag. Contrad I, parpy les empereurs.)

## wite, an expansion strong in our cost of a first of a

914. EBERBARD , frère de Courad, lui succéde dans les des chès de la France rhénane et de Franconie, lorsqu'il fue puiveme au trêne de Germanie. Il fut en même teme comte du palais, c'est-à-dire juge des causes de son district, qui ressentissaiens au tribunal du roi. Eherhard n'usa pas de son autorité avec la même modération que Courad, son trère, avait fait paraître dans son gouvernement. Ce fut la raison pour laquelle celui-ci, en mourant (l'an 018), prétéra Heuri de Sane, quoique son

ememi, pour le remplacer sur le trône; générosité qui a recu des écrivains du tems les éloges qui lui étaient dus, et qu'un moderne, accoutume à régler l'histoire sur son imagination, ose révoquer en donte; parce qu'elle n'est pas, selon lui i dans les mœurs du tems. Eberhard, soumis aux dernières volontés de son frère, ent l'asse assez-noble pour porter lui-même à Henri les ornements royaux. Cette démarche lui concilia l'estime et la reconnaissance du nouveau monarque. Non-seulement son duché lui fut confirmé, mais Henri, étant devenu maître de la Lorraine en 928, il la réunit au duché de la France rhénane. Il paraît qu'Eberhard demeura toujours fidèle au roi Henri. Mais il n'eut pas le même attachement pour Otton, son fils et son successeur, avec lequel il se brouilla presque aussitôt qu'il fot monte sur le trône, c'est-à-dire l'an 936. Leur rupture sut occasionée par celle qu'excitèrent entre Eberhard et Henri, tluc de Bavière, frère d'Otton, les querelles de leurs vassaux respectifs, et dans laquelle ils prirent parti chacun pour les siens. Eberhard, l'an 937, fit prisonnier Henri, et l'enserma dans un château que Reginon appelle Badelik; mais ce fut pour peu de tems, et Henri recouvra bientôt sa liberté. Cependant, Otton, voulant tirer vengeance de l'insulte faite à son frère, sit citer Eberhard à la diète de Magdebourg, où il fut pondamné à l'exil-, outre une amende de cent talents qu'on lui imposa: On sévit aussi contre ses complices, dont les principaux furent condamnés à la peine du harnesoar, c'est-à-dire à porter un chien sur leurs épaules, l'espace de deux lieues. Rappelé de son exil l'an 938, Eberhard se concerta avec Gislebert, duc de Lorraine, pour une douvelle révolte, dans laquelle il attira Tancmer, fils d'Otton. Mais la diligence du roi, qui fut instruit du complet avant qu'il éclatât; l'étouffa dans sa naissance. Eberhard et Gislebert ayant renoué leur partie l'année suivante, Otton envova contre eut Herman, duc de Suabe, avec Udon, son frère, et Conrad, leur cousin, surnomme le Sage, qui mirent le siège devant Andernach, place appartenante à Eberhard, et la plus forte de son duché. Eberhard et Gislebert accourent au secours des assiégés. Udon et Conrad viennent à leur rencontre, et leur livrent un combat qui mit hn à la révolte. Eberhard périt dans l'action, et Gislebert, ayant pris la fuite, se noya au passage du Rhin.

#### CONRAD II, DIT LE ROUX ET LE SAGE.

939. Connam, fils du comte Werner, et petit-fils d'un unter Werner, qui ayait été comte de Naven, de Worms et de Spire, hésitages qui passèrent à son petit-file, fut établi duc de la

France rhénane par le roi Otton; après la mort d'Eberhard. Ge prince lui donna de plus, l'an 944, le duché de la haute Lorraine, avec le vicariat des villes royales de la France orientales et, l'an 947, il lui fit épouser Luivgande, sa fille. Conrad; l'an gha, accompagna de roi, son beau-père, en Italie, où ce monarque, pressé de retourner en Allemagne, le laissa pour achever de réduire le roi Berenger. La chose n'était pointi aisées Conrad, préférant la voie de négrociation à celle de la forces entravec Bérenger une conférence, dans laquelle il·lui persuada de venir se remettre à la discretion du roi de Germanie. La reine Adéloide ; se voyant frustrée par là dus plaisir dé la vente geance qu'elle comptait tirer de Bérenger, qui avait été son petà sécuteur, trouva moyen d'indisposer son époux contre le due Conrad, ainsi qu'elle venait de faire contre le prince Ludolfe; son beau-file. Conrad et Ludolfe se liguent ensemble pour leur commune défense; et attirent dans leur parti les fils d'Arnoul le Manvais, ci-devant duc de Bavière, avec Frédérie, archevêque de Mayence. Les Hongrois, qu'ils avaient appelés, se estent avec engeur la Basière. Otton vole au secours de Henrica son sière, qui possédait alors ce duché. Contad, pour suivi, se sauve en Lorraine. Le roi va mettre ensuite le siège devant Mayence; qui lui résiste l'espacé de dix-huit rhois; et ne se read qu'après la mont de Frédéric : arrivée le 25 ectobre 954. Alors Conradiet Ludolfe, 'à la persuasion des évêques d'Augsbourg et de Coire, viennent implorer la clémence d'Ottonc: lie jugement de leur cluse est renvoyé à deux diètes, qui se tinrent, sulvant M. Pfeffel, l'une à Cinna, aujourd'hui Langent zenn en Franconie : l'autre à Feitzlar. Concad : dans la dennière : est dépouillé du duché de Lorraine, et conserve celui de la France rhénant.: Otton, l'an 956, l'envoie en Bavière pour en chasser ses guêmes Hongrois qu'il y avait fait venir il périt, la mêmeannee, dans une bataille qu'il leun lives près d'Augeboure. et fut enterré à Worms; laissant un fils, qui suit. Sa fomme, décédée en 1953, avoit été inhumée à Mayence. ( Voy. Conrad. duc de la haute Lorraine.)

organization of the Control of the c

955. OTTON, né sur la fin de l'an 947, suivant Regiment; succéda au duc Conrad, son père, sous la tutelle de Guillaume, son onde, fils naturel du roi Otton, et archevêque de Mayence, qui l'éleva avec soin. Parvenu à l'âge de porter les armes, il se distingue par sa valeur, et mérita, l'an 978, le duché de Carinthie et la Marbhe de Vérone, que l'emperent Otton II lui conféra pour contenie l'Italie dans le devoir; de

dei Moldigen distablir des comtesorionires dans ses états du Rhin; Mhis il'an 9004 ill'ho démit voluntaifement de la Carinthie, en faveur de Henri N. due de Bavière. Cette même année. par le conseil de l'empersur Otton UL; de l'impératrice Théophanie et de Willigse, archevence de Mayeuce, il céda une matt dans les bans et le turilles de Wortne, à l'église de Worms, avec Pautorité contrale dans les chomaines qu'elle possédait. Il fonda, Plani 1984 de concert avec abundra; sa femme, l'abbaye de Saint Mambert de Grevenhausen, près de Neustadt, sur la Hatel Langigo, après la mort de Henri II ; dec de Bavière pile for rétablis dans les duché de Carinthie et le marghisaf de Vérone. A s'attira par sa conduite une si haut e estane, que l'l'empereur Otton Alfréient sinért. Pancient pla plapat des suffiages se réunisent en en favour pour l'élever an arone de Germanie. Mais le duc Otton eus la générosité de refuser cet honneur, et de le faire adjoger à Henri III, duc de Bavière, qu'il en jugealt plus digne que tui, ittemi avait au-dell eles monts un rival dangereux dans la personne d'Ardouin, qui d'étaite arrogé de reitre de droi. d'italie. a Les dues Ottons fut charges than tools and marcher compared rebelle. Mais inflated point recuid Allemingue des trompes égales en nombre à celles d'Ardonin pet lepitaliens neilbhayant peint fount les secour qu'ils di invitent promis, sit fint batto et obligé de prendre la faite. Il parato méanapoins que lo succès de la écompagno en vante stipmed out subscribe due (Otton mannut: le: 4 novembre 1004. Do son mariage, il audit en troisidia, no Henri, ou Mention, lequely a pant évécateouis à son perendans le duché de la France rhennes mouratellantales Distant dotas fomme. Ameraine d'Egransino, alte d'Eberhand Me counte de Nordeaux, un fils monthie Contradiçaque monta correla trâte d'Allomagne, spets la more dend'empereus then i dice un Contrad qui que cont ; 30/Branson octor amontal confiderational siège, et sprit le petrole Gregorian V. that size at the state of the Vertical State of the Aller of the Aller

CONTROL out us snion over the wing my more to be a selected and the control of the grown over the selected and so the selected of the grown over the selected and so the selected of the grown over the selected of the select

moss. Connant, où Cungu, denzième fils du dug Qtton, lei succéde aux dechés de la France rhépane, de Français et de Carinthlé plainti qu'au marquisse, de, Vésore, II. assit mureven de même nom que lui, survioussé le Salique, depuis des Germania; éls d'élexelon pon frère; et que de plupat des modernes ient surafondu anembui. Le duc Conrad de Weins faissit su résidènce à Belelmbeine, dans la paye, de Nauen, à quelque distance de Crentann. Il assit époné, sen premient noces, duste ; dans telepatent de pur de Crentanne.

avant sa mère. Celle-rei, ayant suivi sa fille au tombleau , Conrad. prit en secondes moces Mathiade, alle d'Herman II, ducide, Suabe; et de Genberge de Bourgogne. Mais comme elle était. sa patente, de mi Hidaril II piscin, cousin, fiti ametabler a l'an-1005, à Dortmond, un concile national pour le dissoudre, Conrad a maigré l'autorité un monarque, eut le crédit d'emet. pêcher le concèle de prononcer le divorce, et gards sa femme. Henri, dans cette affrire, agissait peut-être, autout par persentiment que par zele, pour l'obsernation, des regles : car, Dithmar mans apprend que Conrad s'était révolté contre luis aveo Ernest, duc de Suabe. Le cours des jours de Contad ne fut. pas song. Une mort prématurée l'anlevaile na siécembre apare De son second maringer, il daisse vir fils, qui suite Mathilde, m venve; épousa, en troisièrnes moces, Frédéric, II, duc de Lord. mine (Voyales duce de Cerinthias) sale al sight safe so to a I have the had a har option and all the garage and good

The transformant was provided to be in the provided to the second of the

tosos Comman de Jaume, fils de Considele Vienz, et de Mathilde, succédu en bas âge a son père dans la France rhénationer la Franconie, manie mon pass dans la Carinthie, dont l'empereux Menci II investit Adalbéron: Ednesd soulleit (cest) privation cant que sa inimorité dina; mais, idenenu majeuro ilicatroprie ; avec l'aide de Coarde le Salique seon cousin, l'art 1019; al'anvacher ne interquisat de son vival. ISee effents fugures. insulfissits mendant le régatide dienri. Mais Coprad le Salique l some templand of prince encreus, remit Conrad le Joune ! son country, en possession de la Carinthie, après la déposition d'Adalbéron, roue Herricavait inverti de ce duchéa ce qui n'arriva qu'en rossi. L'histoire ne nous apprend rien de son governement: il mourut salis lignée en 1030; année remarquable a dit Wipton aper la perte da plusicos personneges disc tingués en Allemagne, du nombre desquels fut l'empereut Conrad lui-même, qui survecut neanmoins au duc Conrad, dime it reconcillit. La subbession repuil transmit is lieupercue Henri III, son fils. Ce dernier éteignit le titre ducal de la France rhenane; de qui releva beaucoup d'autorité des courtes politins du Ahin. Mais!, Nun 1116, l'empereur Henri V & revivre ce titre dont il decers Conrad (V) de Hohenstaublen a son neveu, stère de Prédérie II, duc de Suabe: Courad; après la mort de Hents V., partit pour la Terre-Sainte. Pendant son absence, Lothaire : nouveau roi des Romains y fit la recherche de plusseurs biens royants que Convad et son frère s'étaient appropriés par la conjuvence du défant empereur, et les rounis a de édutifine. Frédétie employante forte pour ropposer à

cette réunion, et ne réussit qu'à se faire mettre au ban de l'empire, par la diète de Strasbourg. Courad, à son retour, l'an 1128, releva le parti de son frère en se joignant à lui. Ayant fait lever à Lothaire le siège de Nuremberg, ce premier succès enflamme leur courage. Conrad prend le titre de roi des Romains, et passe en Italie pour s'y faire reconnaître en cette qualité. Il faut, dit Muratori, qu'il est fait d'avance quelque traité secret avec les Milanais; car à peine eut-il part dans le pays, que la noblesse et tout le peuple se déclarèrent en sa faveur. Anselme, archevêque de Milan, séjournait alors dans ses châteaux hors de Malan. Sollicité par une partie du clergé et par le peuple, il couronna Conrad, avec la couronne de fer, à Monza, le jour de saint Pierre, 29 juin 1128; cérémonie qu'il répéta quelques jours après dons la cathédrale de Milan. L'historien Landolphe de Saint-Paul témoigne avoir assisté au couronnement ; mais ses affaires ne lui permirent pas, dit-il, de se trouver au second. Comad, sans perdre de tems, se mit en devoir de réduire les seigneurs de Lombardie, qui refusaient de le reconnaître pour roi. Il vint à bout de la plupart, dit le même auteur, à la pointe de l'épée. Mais le roi Lothaire ayant cu recours au pape Honorius, qui avait approuvé son élection, obtint de lui une sentence d'excommunication contre Conrad, qui sentit dès-lors son crédit tomber en Italie. Il en conserva néanmoins encore assez pour s'y maintenir jusqu'au mois de septembre 1132, époque de l'arrivée de Lothaire en ce pays. Conrad, alors, voyant son armée presque réduite à rien, prit le parti de repasser les monts, laissant dans le cœur des Italiens, dit Alberic de Trois-Fontaines, de viss regrets de son éloignement. Lothaire dut s'en apercevoir au mauvais accueil qu'ils lui firent, et dont il lui fut impossible de se venger avec la faible armée qui marchait à sa suite Sa prudence, néanmoins, ramena les esprits, et fit évanouir la faction de son rival. Conrad, ayant rejoint son frère, continua la guerre en Allemagne avec lui contre l'évêque de Strasbourg, que Lothaire, en partant pour l'Italie, avait chargé de sa défense en Allemagne. Mais, l'an 1134, Henri le Superbe, duc de Bavière, leur ayant enlevé, à son retour d'Italie, la ville d'Ulm, les mit par la hors de mesures. Frédéric fut le plus empressé à faire sa paix avec Lothaire. Conrad, enfin, se détermina, l'an 1135, à suivre son exemple, et commença par se faire absoudre de son excommunication par l'archevêque de Magdebourg; après quoi, s'étant rendu dans le mois d'octobre à la diète qué Lothaire tenait à Mulhausen, il se jeta à sea genoux, et obtint, par ses larmes, le pardon qu'il était venu solliciter. Conrad accompagna ce monarque, l'an 1136, dans

sa nouvelle expédition d'Italie. Lothaire étant mort le 3 ou le 4 décembre de l'année suivante, Conrad fut élu, le 22 février de l'an 1138, pour lui succéder (Voyez Conrad III, empereur.)

Après la mort de l'empereur Conrad III, arrivée le 15 février 1152, FREDÉRIC DE ROTHENBOURG, son fils, lui fut substitué dans le duché de la France rhénane par le nouveau roi

des Romains, Frédéric Barberousse, son cousin.

Le duc Frédéric termina ses jours l'an 1167. Comme il nelaissa point de posterité mâle, l'empereur lui subrogea Connad, son troisième fils, qui fut le sixième de son nom, duc de la France rhénane. Henri, son frère aîné, successeur de Frédéric au trône de Germanie, le fit encore, l'an 1191, duc d'Alsace et de Suabe, après la mort de Frédéric, leur second frère. Conrad étant décédé, comme ce dernier, sans lignée, l'an 1197, le duché de la France rhénane fut réuni, en grande partie, au Palatinat du Rhin. Mais la Franconie fut donnée par l'empereur Henri VI, à Philippe, son frère, qui lui succéda au royaume de Germanie.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

the fame of the extracts position by making any the entering and a considerable property of the entering and the family and the family of the entering and the

The course of the boson states of the contract of the course of the cour

\*\*, \*\* \* . Lis juridiction des anciens courtes politine du Rhin sittendait sur tout, le mays des deux côtés du Rhin mappartenanti la France, et sur la partie du revaume de Lotheire située ontre la Mouse, la Moselle et le Rhan signi était l'ancien-pars des Riphaires. Cette province n'agait point de duca sur la fin de la race carloyangienne ; les nonces de la chambre (Comert Nuncii) gouvernaient la France orientale sous l'empereur de , woul etale roi Louis, son: filsi durinonces succedérent les , comtes palatins, espèce de vicaires provinciaux, qui despessi-, reurs fiscaux , nommes par les nois dans les différentes pro-... vinces, afin de brider le pouvoir des ducs qui le agrandissient de jour en jour « lle renditant la justice au mont du mai ou ... de l'empereur : ils avaient soin des terres appartenantes au » domaine; et en cas que les ducs fussent absente ou ampêche, » ils étaient leurs substituts. Leur devoir était de veiller sans » cesse à la bonne administration de la justique. Ils succédérent « dans cette vue à ces deputations ou commissions nommes m de tems en tems par la cour, dont les députésiétaient ap-» pelles missi, ou commissaires royaux. Leur pouvoir contre-» balança donc, dans les provinces, celui des dues. Cette n-» valité, op ce conflit d'autorité, réveilla entre eux une jalouse » régiproque. Les uns cherchèrent des voies pour supplimer

<sup>(\*)</sup> Anticle dresse sur les memoires de M. Ernst, jusqu'en H/ -.

\* les autres ». (Colini.) Ces comtes palatins firent leur résidence dans un des palais royaux situés dans leur département, et prirent de ce chef-lieu la dénomination qui les distinguait chire sean Ainsi, saw leur de les nommes courtes palatires de Biviers, ils se nommèrent comtes palatins de Scheyren, ou de Witelspack; les comtes palatins de Suahe s'appelèrent comtes palatins de Tubingen ou de Calou; ceux de Saxe comtes palatins de Wettin; ceux du duché de haute Lorraine, residants à Metz. palais principal de cette province, furent nommés comtes palatins de Metz; ceux du duché des Ripuaires, ayant leur palais à Aix-la-Chapelle, s'appelèrent comtes palatins d'Aix-la-Chapelle. Tous ces palatinats s'étoignirent dans la suite par la supériorité que prirent les ducs, à l'exception de celui- du Rhin. forme des deux derniers palatinats, dont les propriétaires surent habilement profiter de la protection des empereurs pour se maintenir et étendre leurs domaines. Le premier, que la plus grande partie des binterions met pour comte palatin du Bhin, est Eberhard de Franconie, frère de Conrad I, roi de Germanie. Mais le savant M. Crollius, dans un ouvrage allemand, dont le titre, rendu en français, porte, Suite éclairvie des comtés pulatins d'Aix du Chapelle , quelle la busse Lorraine. depuis leur institution jusqu'à Henri du Las; M. Crollius, dis-je. miverso tous les arguments que Tolner allègue pour attribuer te tet fiberhard to Palatinati du Rhin. Que les ancions l'afent appelle duc des France, comte très-paissant, camte du palits, manhies Oriental, toutes ces quatifications ne prouvont pas la these quian veur établin On s'étale aussi vainement d'un texte de Frodogade ou it divuja Eburhard fat chvoye sur le Riva pour y exercer la justice Minibur ab Hanrico fushiom faciendi outsa. Ces paroles, enteffet, ne désignent que ce qu'on appelan missus dominious i du missus regius; de la . M. Crollius infere en'il. faut rayer Eberhard du nombre des comtes palatine du Rhin, et cemmencer la suite chronologique de Tes egulles uparter T this entrance of the area for in a re-Almy at a commence out of processing that turners it

#### HERMAN I, DIT LE PETIT. ที่วัง ฮาลระ

. 966 HERMAN, lieutenant du foi; en Lorrainer des l'an 948, fut cree comte palatin du Rhin, en 466, par l'empereur Otton I. Les auteurs he sont pas'd'accord sur'il origine de cet Herman: Quelques bavarois, et même la dermere deduction de la maison de Bavière, lui donnent pour père Arnoul le Mauvais, duc de Bayière; mais les autres prétendent, avec plus de fondement, qu'Otton le Grand n'aurait pas donné à son suriemi des états considérables, et qu'il fauit qu'Herman fût

plutot de famille, salique. Ce fut un seigneur très puissent, et l'empereur Otton I lui donne beaucoup de terres sur la lieuse, sur la Moselle, et des deux côtés du Rhin, dans les duches de Juliers en de Berg, destinés à appantenir un jour à la maison palatine. On regarde Herman comme celui qui jeta les fondements de la grandeur future des comtes palatins du Rhin ses successeurs. Mais les terres qu'il possoda étaient alors entièrement différentes de celles qui composent apjourd'hui le l'alatinat du Rhip, Herman fit sa résidence à Aix-la-Chapelle. Il se distingpa, em 944, dans l'expédition contre les Lorrains es-Iniles, et, en 655, dans la bataille contre les Hongriss en Bayières La plupart des historiens mettent la mont d'Herman en 9501 cependant, Schannat (Histor Wormaton n. 35) rapporte une charte de l'empereur Ottou III, de 1903, où il est parlé de lui comme vivant, M. Pfeffel recule sa mort , avec plus de vraisemblance, jusqu'en 996, Il avait épousé Heilevice, ou HEDWICE, dont il eug Lzon, au Bhrenfrai, qui suit; et Hezelin, qu. Hezelon, comte de Zulpic, et non du Lag, comme le prouve M. Crollins (10 100 20 aller 201 agre 10 all 10) of

## I, page to the Marthalant and to as a content of the west to the content of the c

to the do topy man for the cold to and some woner of parties Ezon, comic palatin sur la Bas-Bhin et dans la Lorraine Mosellane, succeda au comte, palatin Herman, son père Aine chronique anonyme de l'abbaye de Brauveiler, près de Calo gne, le dit parent de saint Uldaric et du pape Léon IX. Il devint fort puissant par son mariage contracté, l'an 991, avec MATHILDE, sœur de l'empereur Otton III, qui prit soin de Lenrichic, Getteralliance, suivant l'annaliste samme avait d'abord souffect de la difficulté, parca qu'elle m'était point ausorie. ni pour la naissance ni pour la fortune à la condition d'une file de roi safriance furtuna neganatgles decebant regiam siginem : preuve gelEzon ne idescendait; point d'Annouli din de Bavière. L'anonyme de Branneiler (anud Leibnite in Seriptor. Brunswic, tom, In page 31.1.), dit que ce mariage fut le prit d'une partie qu'Ehrentroi gagna contre Ottop au jeu des écheca Mathilde, ajoute-tril, était retires auprès de sa tante, abbesse de Quedlinbourg , à qui on l'enleva pour la marier. L'ampereur, son beau-frère, quamourant, combailes ernements imperiaux à L'archeveque de Cologne, pour les remetine à Eron a dans la me de lui assager le trône de Germanie, dont ces ornements étaient regandés comme les arrhes. On a youlu intérende la que des lon les comtes, palatins du Rhin étaient , par leun dignité, les depositaires de cette dépouille et les vicaires de l'empire durant Linterrègne. Ca qu'il via de cestain, c'est que karchereque

garda le dépôt qui lui était confic , et ne le remit au nouveau roi de Germanie, Henri H, qui après son election. ( Poy: Heribert, electeur de Cologne! ) Ezon; après avoir dispute la cour ronne la Henri , se desista de ses prétentions et devint un de ses partisans. Ils vécurent toujours depuis en bonné infelfigence! Le domaine du Palatinat s'accrut par la libéralité du monarque qui lui annexa plusieurs terres. Nous avons parle ci - dessus d'un diplome de Henri, donné & Mayence, le 30 novembre 1028 Pair lequel il détache des biens de Palbaye de Saitit-Maximin de Trèves", du consentement de Rabbé Harric six mille six cent cinquarte six manses; ou fermes, sew milling sex centos quinquaginta sex mansos, pour les dottuer en bénefice. à Ezon et au comte Orton, sou fils, à condition de faire le service militaire auquel était tenu l'abbé envers l'empire, et que son grand age ne lui permettait pas de remplir en personne. (Acta Acad. Pulat., tom: III., pag. 1041.) Ezon mourut en 1085, et fut enterre à l'abbaye de Brauweller, qu'il avait fondée en roz4, et dotée d'une vaste forêt; nommée Vela près de Cologne, avec les villages qu'elle renfermant. ( Ibid. ). tom. I, page. 109.) De MATHILDE, morte en 1025, il eut, 1º. Ludolphe, decedé avant son père, laissant deux fils, Henri, mort peu de tems après lui, et Conrad, ou Conon, qui devint duo de Bavière ; 29. Otton ; qui suit ; 39 Herman , qui fut archevêque de Oslogne i avod sept filles; Richense, matiee à Micishsuroi de Pologne des six autres furent abbesses. goes of its parent de same I mark et de cape from IV b in this may be seen to be seen OLLO to be a present , my record Morning is som the error reach the par pro some

. 1035. Orrow, second the d'Azon, gouverna le Palatinatida Rhin depuis 4 635 jusqu'en ro454 L'empereur Heirr III alors bii confera dans la diète de Costan tenue le four de Paques! le dechénde : Suabenin et domnania ndignité de todate politin de Henril file d'Hézelin et plett-file d'Herman. Otton middrut le 7 septembre wo47 , serivant l'annaliste saxon. On ne peut domer qu'il plait été marie, puisqu'Albéric f ad dans rost dit die Pempereur Lothaire en descendar 4 Ottonem ducem Suevius de vajus linea descendio ille Lotharius, dur Saxonian qui fuit imperator. Podr'expliquer ceci , 'M. Keeller', 'tite' bar Mar Crollius, a donné pour lémme là Gérafth, coir Gebhard : comte de Supplembourg prère de Lothaire ; ude fille anonyme de notre due Otton . que nous avons nominée Islia. Mais M. Crollins observe que, suivant la chronique de Euneboure la mère de Lothaire s'appelair Hedwige, et était fille de Prédéries comus de Frombaely, en Bavière, il faultrait donc dire a pour justifier le passage d'Albéric ; que Gélihard était fils de

ndire Otton. Or, suivant d'ahnalisse sanon (uit antiroget r'iog); Cébliaid étit point intére vill; fille de Cebliaid; comme de Gierfure, qui fat pair consequent l'épouse d'Onod? C'entle sentiment de M? Bosching enté par m? Craines; qui aballeque m. Scheid; déducte ce système! '(Prop. Chon Propage de Sponé de pleches ce système! '(Prop. Chon Propage de Sponé de pleches ce système! '(Prop. Chon Propage de Simble) de comme de soule en la comme de suitaine de comme de comme de suitaine de comme de comme de suitaine de comme de comme

Keiserswerth Cond., p. 114 ( 5), done authe ciplims in

151 1045. The wate fils d'Isézelin', frère callet d'Ezon ; successeur d'Otton dans le Palatinat du Rhim! a été confondu tanto la sec Hemil'du Lac, senefile, tanton avec un autre Henry, petit-file d'Ezon' par Lulighte. L'abblye "Hel Brauweiler Payant" elu pour son avoits, 'Theur, 'she cente draffie, 'de vits demens bec Received Abhan arctieved be de Culumb, pour wit sujer qu'on ignore; we dow M. Croffics he parant pas avoir blen devine; Le comte s'étant porte à divers ables de violence; s'attila une excommunication qu'il mérita peut-être d'ailleurs par sa conduite tyrannique envers ses suféis et bes voisible. Annon le rencontra quelque tems après, et, s'étant abouché avec lui, il lui parla sl' pathéliquement, 'que', hon corrent de démander son abo-Bution, 'Il abandonna femme er enfants pont aller se faire mone ă' l'abbayu de Udize ( et non de Siegeberg!, comme le flatque M. Baillet ). 'Après avoir passe pres de trois ans lans tene refrante, l'il en sort precipitamment l'an robi ; et comme s'il ny efft'ete occupe tra a se venger de l'archeveque : il va l'assèger dans Cologne. Le peu de succes de cette févée de bouclier le thie dans un egarement wait desprit il dantent total desprit il dantent total cultiduns un de ses succès prun des printendus des des des des des Asche's so semme, Marnithe, dire auss Avererous fille de Gothelon 1 . duc de la basse Lorranne, qu'il annant besiteoup; phis il va de valles en public de cerce pcison hondiset en lite s'en applaudit: On l'enferma après ce coup dans l'abbase d'Epterriac l'odi il mourut la même année, luisdant au fils led bas age ! de même nom que lui! Les atthalistes l'ont appele time pulatin the Larrains and but out the sea fare , xhoge some. ossen. Lile ata e gouse, en roemietes noces, A i-Bon III, omte de Laliensted, dilleMAMAZHO, dont ebe en deux · Otton is Riche, conte de Behersfeit, most is à braier

sizofi: Arman all, que ma moderne, avant mis Crolles, abrat mis de nombre des comtes pultius du Riday siccèd dens cette principauté à Henri de Furjeux dont il était proche parent, où peut être même frère, attendir le bur âge du Hedri, fil du premiers des controllus produit plosients acces pour étaits le

qualité qu'il donne à Herman. Tels sont, 1° un diplôme de l'empereur Henri IV, du 16 actobre 1065, par lequel i donne, à Adelbert, archevêque de Hambourg et de Brême, son favoris. la ville de Duisbourg: Cunten autem nastram Tusburch dictam in page Buriggowe, in comitatu Herimanni comitis palatini sitam (Lindenborg, ranum septentrium script, in auch, diplym, p., 180); 2º. un autre diplôme du même empereur, du 29 décembre 1072; où sont nommés plusieurs endroits situés in comitatu Herimanni pomitis pel tini classingle se trouvent entre Duisbourg et Keiserswerth (ibid., p. 114); 30. deux autres diplômes du même souverain. l'un de co76 re rapporter au toppe, V de l'histoire de la maison de Bada par M. Scheepflin (p. 22). l'autre de 1085; dans L'Alsasia diplom., p. 216. L'attachement, d'Herman à l'empereur Henri, IV, l'enveloppe dans l'excommunication dont ce prince avait été frappé. (Barthold. Constant., p. 258-1) L'annaliste saxon met, sa mort en 1085. Quelques uns pretendent qu'il finit, ses, jours, à l'abbaye, d'Epternac. Il ne paraît, Aufil, ait laissé de postérité male. Le parger mon a man

## on the control of the

chan int to int in a suffered 1985 HENRY DU LACA file de Henri le Furieux, suivant Rapinion de plus, probable devint comte palatin du Rhip après la moct, d'Elerman II, son, pacent, Il, était déjà célèbre par, sa maleur, stet, dès l'an 1000, il avait commandé les troupes de lempereur, en Saxe, à la bataille de l'Elster, donnée contre Rodolphe, son competiteur. Qualques pas prétendant que l'empareur, allant, en tialie, Lan 1080 à le nomma son vicaire dans l'empire; mais ce vicariat ne doit s'entendre que de la baute avouerie de l'abbaye d'Epternac, que ce prince lui configuration son absence: car M. Grollius prouve que le vicariat de l'empire me commença à être exercé de droit par les comtes Palatine du Rhin qu'au dougieme siècle. Henri du Lac mourut. sam daissen ide ligner. le 12 avril 1095, suivant l'annaliste saxon et d'autres, et fut enterre à l'abbaye du Lac qu'il avait fundee pp. 1093. Aprilaide, sa femme, dont il était le troisième époux, était sille d'Otton d'Orlamunde, marquis de Meissen. Elle avait épousé, en premières noces, Adelbert III, comte de Ballenstedt, dédédé Marc 1076, dont elle eut deux tils. Otton le Riche, comte de Ballenstedt, mort le 9 février 1123 her Sigefreis, qui devint comte palatin et héritier de la phipart des biens pateimpaiaux de Henri du Lac. Mais M. Crollius fait susce bien voir que l'empéreur Henri IV en eut aussi 4 Part. Il paraît qu'Adélaïde aveit épouse, en secondes noces. un magneur nommé Hériman, pour le repos de l'âme duquel

elle fit une donation, en 1097, à l'église de Saint-Georges de Limbourg sur la Lahne, ce qui fut confirme, l'an 1124, par M'elbert 1, archeveque de Mayence, dont les lettres, données à ce sujet, portent : Pro remedio unima conjugis sui domni Herimanni, comitis palatini. M. Crollius pense, avec assez pen de vraisemblance, selon nous, que cet Heriman est le même que Henri du Lac, qui aura été binôme, selon lui. Nous sommes plus portes à croire que c'est Herman II, predécesseur de Henri du Lac, dont celui-ci aura épouse la venve, HENRI, H. QUI, HENRI, O. A. HENRI, H. A. A. H. A. H.

1005. HENRI, successeur de Henri du Lac, est encore une découverte de M. Crollius. Ce critique l'a pour la première fois rencontre, avec le titre de conte palatina parmi les temoins d'une charte rappontée par M. de Ilontheim (Hist dipl. Trev., 19m. 1, p. 1448), polytinus gomes Henrique a; v'est ainsi qu'il y est nomme, L'empergur Hanri, ly sidans un diplôme de 1102 (Ib. p. 479), nomme Henri comte palatin entre les seigneurs qui avaient assiste à une cour plénière qu'il avait tenue au commencement de 1099, comme le prouve M. Crollius. Depuis ce tems, an n'aperçoit plus de traces du comte palatin Henri. Notre critique prétend qu'on le remouve dans Henri de Limbourg, que l'empereur, dit il, sur de-Pouille du Palatinat, pour le punir des torts qu'il ayait faits à l'abbaye de Pruim.

# SIGEFROI DE BALLENSTEDT

1099. Sigefroi de Ballenstent, dit aussi d'Orlamunde à raison de la portion qui lui était échue dons le partage fait avec Otton, son frere, des biens maternels, fils d'Atlebert de Ballenstedt et, d'Adelaide, d'Orlamunder Weimar austait dejà comte palatin le 9 novembre, 1049. Cela se prouve, dit M. Crollius, par une charte de Jean evêque de Spire, donnée ce jour-la, dans laquelle est nomme parmi las temoins. Palatinus comes Sigefridus. Il demeura constamment fidele à l'an-pereur Henri IV dans la persécution que ce malheureun prince essuya de la part de son fils, Mais sa fidélité, suivant l'annaliste saxon et celui d'Hildesheim, fut, l'effet de l'argent que l'empereur lui avait donne. Quoi qu'il en soit, il me laissa pas d'être en faveur au commengement du règne suivant. Mais, l'an 1109, accusé par Henri de Limbourg, duc de la basse Lorraine, d'avoir tramé de noirs projets contre la vie. de l'empereur Henri V , il fut arrête par ordre de ce prince. et mis sous la garde de l'évêque de Wurtzbourg. Il y resta imoulau 15 août de l'an 1114, qu'il obtint son, élargissement. L'année suivante, nouvelle brouillerie entre Sigefroi et l'em. pereur: L'avarice du mionarque en fut l'occasion. Il s'était emparé de la succession d'Udalric, dernier comte de Weimag de la maison d'Orlamunde, au prejudice de Signfroi, son plus proche parent. Pour le contraindre à la rendre, celui-ci se fit un parti dans lequel il attira les principaux seigneurs saxons. Mais if ent le malheur d'être, surpris, le 21 février 1113, à Wahrenstedt, près de Quedlinbourg, par le comte de Mansfeld, général de l'empereur pet de recevoir dans l'action une blessure dont il mourut le 9 mars suivant. Il avait épousé GERTRUDE, fille de Henri le Gras, comte de Northeim, marquis de Misnie et duc de Saxe sur le Weser, de laquelle, il eut Guillaume, que nous verrons dans la suite, comté palatin, et un autre fils mort en bas age. Gertrude se remaria à Otton de Rinesk , qu'elle sit père d'Otton II de Rineck, et de Sophie, mariée à Thierri VI, comte de Hollande. will group of the of the state of the state of the

## GODERROI DE CALW.

tri3. Godernor, cointe de Calw, château situe sur la Nagolde, et non ide Tubinge, comme l'ont avance quelquesuns d'après Prithème, issu'd'une des plus anciences maisons, de la France rhenane; fut nomme comte palatin du Rhin par l'empereur Henri V, avant le 6 avril, ou ce jour-la même de l'an 1113, comme on l'infère d'un diplôme donné à ce sujet et rapporté dans l'histoire diplomatique de l'église de Trèves (tom. I, n. 324, p. 498). Godefroi, l'année suivante, se montra fidèle et reconnaissant envers son souverain et son bienfaiteur dans le soulevement de la plupart des seigneurs. contre Henris Il se joignit aux neveux, de ce prince qu'il accompagna souvent depuis dans ses voyages et ses expeditions. L'an rweb, Godefroi se trouvant à Worms, sur la fin de juin, avec le duc de Suabe, vit arriver devant la ville les seigneurs ligués. Ils proposèrent aux partisans de l'empereur. de faire la paix. Mais une sortie inconsidérée des habitants rompit, les conférences entamées à ce sujet. On voulut les reprendre ensuite; mais tes parties, ne pouvant s'accorder a convintent de s'en remettre à la diète prochaine de Francfort. où rien ne fat décide ( Annal. Saro. ad hunc. an. ) L'an i i 18 au commencement de juillet, pu, selon le P. Hartzheim, palatin dans l'excommunication qu'il prononce contre l'empercur et ses partisans. (Udahic', Cod. Epist. apud Eccard corp.

Lien, puragio de dere en esta de Henri V. arrivée Musicialis.

Godefroi se tot attaqué, par le fits de son prédices chr. terme pour se maintentrique dans en esparte chr. Telebrat. Trissoude a passiblement pour de tems après de le la prouve le la propose de le la vait éponse Le reunine public de le prouve le Crofliné: Il avait éponse Le reunine que de le de le mainte pour le régles de la principalité, inomnée Uthag maride à Velphe VI; des de Rogers plus apparant pur le reunine de la principalité de reunine de la principalité de la principal

atege Grittaunist filside Sigdistit del Ballendt dell Aubinte palatin du Rhin, et de Gertrude de Northeim, était encore fort jeune longer son père fat such la réricement de Vahrenssaedt. Llemperburene, voulut politike depister en est faveur de h succession pour liquelle somplire avait semilatent, sur il cutting Acujours question dans les conférences de paix qui se tilient sentre ce prince en les légats du paper ( Albéric pad ant tran-Martonne, amplies. Coll., tom. 1, pag: 678. ) On the Cast ple précisément ce qui fut réglé à est égaid dans l'accumentédement Mait, en cras, eagre le pape et l'empereur M. Collins pittent néanmoins que Gmillaume y obtint la portion de ses lieus partimonaux situes en Thuringer en pour 16 prouver suil allegée illicino of the sectorib the state of the sectoribe the sectorial fonds qu'il possédait en ce pays. Qu'illaune ; en 1928, s'effe, pour la pérmière foie, ou qualité de comte valatin !! Avait alors les anmes à la smain pour revendiques ce squi dui rappartenne dans l'amharéche de Trèves, comme héritier de son père: Dans son mandat à l'archeveque de Trèves, l'empéreur de aveir eppe Wilhelmum palutikum , Sizefrich filkim , armatorum globa soptum situso in restrutum agrum parare juni hirustlonem; etel : was suid Il brdonne de lui faire résistance. (Brower, Hist. Paule, v. Il p. 22. .) Menni V étant most cette meine année, et leclisée ? lui ayant succédé, Guillaume entra de possession histélis Pala tinat des Ripuaires, ou d'Aix-la-Chapelle, ainsi que dans la haute avouerie de Brettes, qui fei reversit du shef de son père. Mais Godefroi de Calw retint le hant Palatinat, appelé le Palatinat du Rhin. On les voit, en effet, tous deux qualifies comis pulatins, dans un diplome de Lothaire, du 2 janvien 1124 • (Schoopflin, Alsat: diplom., part! 1; pag! 207.)

L'an 1181; Quillaume se déclara pour Gérard de Henneberg, prétendant à l'archeviché de Trèves, et protesta contre l'élection d'Adalbéron ; son compénseur, (Brower; tom. II, pp: a71-32)

Guillaume finit ses jours Il'an 1140, sulvant le chronographe saxon, le, 3 feyriar melon le ménologe de fishet-Maximin, et sul enterré à l'abbaye de Springiersbach, où l'an voit senore son épitaphe. Il est douteux qu'il ait été mané : du moins on ne connaît point sa femme ; et il est san qu'il nu laissa point d'enfants. L'empereur Courad III, après sa mort; thomas dia diplôme pour squair ses alleurs au fisc de l'empire. Mais adalbert, marquis de Brandebeurg, se fit adjuger, comme colus proshe agust, les comités, d'Orlamunde at de Nvinnax, en Thuringe. Il y eut aussi des querelles touchant les possessions que Guillaume avait sur le Rhin et la Moselle, entre Otton, cemte de Rineit, ét Hetsbari de Stalkedki

#### HENRLIV D'AUTRICHE; DIT JOCHSAMER-GOTT.

of the Militage et dy teach who received the event of 1:40. HERRI, dit JOCUSAMER-GOTT à cause de son sermont ordinaire, fils de Léopold le Pieux, margava d'Antriche, fat donné, pour successeur à Guillaume de Ballenstedte, dans le Palatinat du Bhin , comme on le voit par des diplômes de l'an a 140 poù il est nommé Heinigus domes palatinus. C'est M. Crolling Qui, le premier , a decouvert Meuri d'Autriolie. revêtu de cette qualité. Tolner, qui produit ces diplômes dans ses additions à l'histoire palatine, p. aq, sa'a pas laissé de mettre Herman de Stableck immediatement à la mile de Guillaume. M. Chollius cité un antre diplôme de l'empereur Conrad III., du. 14, septembre 1 14 t., pan lequel an vost que la comte paintin d'alers, non-seulement se nommait. Henri, mais encore qu'il était frèse ratéria de Cantad lui même. Que modresodum igitur, dit l'empereur, prædecesson nosier pius memorine. Lethurius rese hoc ais (Brangeistanansious manachis) confirmació, nos grodus assensu frairis mustri Heinrich .... confirmaneus Acta Acad. Palat. vol. 3; His dead von 51, pag. 164.) Après, la mort de Léopold, son frère, margrana d'Autriche, armine de sa octobre 1141, Haprilui succeda et, l'année suivante il fut orié duc de Baylère. Alors il se démit du Palatinati, dont l'empereur gratifia: Herman y qui suite de la successión de la debate de la figural. Sand by Repagners, in the Oak Sec.

#### HERMAN UI DE STAHLEGE.

1141. HERMAN, comte de Stahleok, dont l'origine est contestée parmi les historiens, fut nommé gamte palatin du Bhinen 1141, par l'empereur Conrad III. Il eut avec Arnoul, archevêque, de Mayence, de grandes brouilleries qui moublèrent
l'empire pendant que Frédéric I était en Italie. Hompereur, à
son retour, le rondamus, en 1155, dans la diète de Worms.

à subir, avec ses adherents, la peine du harnescar, c'est-à-dite the potter un chien sur leurs épaules, pendant deux lieues, comme perturbateurs de la paix publique. Herman en fut si touche, qu'il prit, la même année, l'habit monastique à l'ab-Baye d'Eberach, en Franconie, où il mourut peu de tems après. Il avait épousé Gentroue, fille de Conrad le Grand, marquis the Misnie, avec laquelle il fonda le monastère de Bildhausen. (Toliter, Diplom. Palat., n. 55, pag. 49.) M. Crellius met la Mont de cette comitesse en 1191. (V. Arnoul, archéoeque de

## THE TOTAL STREET CONNANT DE SUABE.

r 156. CONRAD, de la maison de Hohenstaussen, fut crée comte palatin du Rhin, en 1156, par l'empereur Frédéric I, son frère consanguin, lequel affecta de nouvelles terres à son titre, savoir, en premier lieu, les vastes domaines de la maison de Wablingen, sur le haut Rhin. Il devint ensuite, avec l'agre-ment de Frederic, avoué des églises de Trèves, de Worms, de Strasbourg, de Spire, de Vurtzbourg, de Fulde, de Weissembourg de Saltz, de Limbourg, de Ravengersbourg et de Lorch, L'évêque de Worms l'investit, de plus, du château d'Hei-delberg et du comté de Stalbuttel, éténdue de pays située dans le Creichgau, et fief mouvant de cet évêché. L'acquisition de ce comté, dit M. Colini, est d'autant plus remarquable, que c'est un des premiers pas qui conduisit les comtes palatins du Rhin à d'autres acquisitions contigues à Heidelberg, lesquelles formerent le nouveau Palalinat du Rhin, dont on parle, et le fixerent, à la fin, dans le territoire, où on le voit aujourd'hui (1785) renfermé. Conrad assista, l'an 1158, l'empereur dans son expédition d'Italie. Il fit la guerre, en 1164, avec avantage, à l'archevêque de Cologne, et n'épargna point l'évêque de Worms, son bienfaiteur insigne. Ce prince mourut le 8 novembre 3195, laissant de sa femme, Innengande, fille de Berthold, comte de Henneberg, une fille, nommée Agnès, mariée, en 1194, à Henri de Saxe, fils de Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière, qui lui succeda. Conrad est appele, quelquefois, duc de Suabe, dans les anciens titres, parce qu'il administra quelque tems ce duché, comme tuteur de Frédérit de Rothenbourg, fils de l'empereur Conrad III,

### HENRI DE SAXE, DIT LE LONG ET LE BEAU.

1196. HENRI DE SAXE, fils aine de Henri le Lion, duc de Saxe, et de Mathilde d'Angleterre, né l'an 1170, fut investi, en 1196 du Palatinat du Rhin, par l'empereur Henri VI, qui,

deux ans auparavant, lui en avait donné l'expectative en considération de son mariage avec Agnès, fille unique de Contad de Suahé. Cette alliance, contractée l'an 1193, avait, d'abord. offensé le monarque, qui en avait fait des reproches à Coprad. et celui-ci ne s'était excusé, qu'en disant qu'elle avait été faite contre son gré. Conrad, par son adresse à manier les esprits, reussit à réconcilier son gendre avec l'empereur. Le jeune Henri acheva de gagner ses bonnes grâces par le zèle avec lequel, il s'offrit à le suivre dans la guerre qu'il allait faire en Italie. Bientôt la grâce accordée au tils, s'étendit jusques sur le père, et une assemblée des princes, tenue, l'an 1194, à Saalfeld, mit le sceau à leur réconciliation avec l'empereur. L'an 1197, le palatin Henri partit avec le duc de Brabant pour la Terre-Sainte, menant avec lui, parmi ses soldats, les mineurs qui exploitaient ses mines de Hartz. Leur adresse fut admirée surtout au siège de la forteresse de Chonit, qu'ils renversèrent en minant le rocher sur lequel elle était bâtie. (Apnold. Lubec,), Henri, de retour, l'année suivante, reprit le gouvernement de ses etals, qu'il avait confiés, pendant son absence, à Guillaume, son frere. Mais au titre de comte palatin, il joignit celui de duc de Saxe; qu'il prit dans tous ses actes, comme l'ainé de sa maison, quoiqu'il n'ait jamais recouvre ce duché. L'empereur Henri VI était mort alors, et deux concurrents se disputaient le trone de Germanie, Philippe de Suabe et Otton de Brunswick, frère cadet du palatin du Rhin. Otton ayant prevalu, Henri de Saxe assista, suivant Roger de Hoveden, à son couronnement. L'une des premières opérations du roi Otton, fut de conférer à Henri le duché de la France rhénane, vacant par la mort de Conrad VI, et de le réunic au Palatinat. Cependant Henri abandonna, depuis, son frère, pour s'attacher à Philippe, son rival. Celui-ci ayant été assassiné l'an 1208, Henri se réconcilia avec Otton, dont il n'abandonna plus les intérêts, malgré les efforts que Frederic, son nouveau competiteur, fit pour l'en détacher, et malgre l'ascepdant que la femme de ce dernier avait pris sur celle de Henri. Frédéric, ne pouvant l'attirer à lui, le fit proscrire par la diète de Ratisbonne et dépouiller de tous ses fiess et dignités, qu'il conféra, sans différer, à Louis de Bavière, le plus ancien et le plus zélé partisan de la maison de Hohenstauffen. Cependant on trouva moyen, peu de tems après, de raccommoder Henri avec Frédéric. Le premier venzit de perdee son fils unique, mort, le premier mai 1214, dans le camp d'Otton, son oncle, entre la Meuse et la Moselle. On négocia. et on conclut le mariage d'Agnès, sa fille aînée, qui,n'était pas encore nubile, avec Otton, fils de Louis; et à la faveur de cette alliance. Henri ayant été rétabli, le duc Louis et son fils sa

contemblet de la survivance qui lobr fot assure qu'il converte de laquistic vils procent add-long d'antiet l'autrie : le title de connes palatina udu / Rhine : C'est cacqui con voiti par l'acte de la demarkon que Couls fitren rette qualité à l'angazisti d'un droit de peche à d'abbaye de Schonauge vidu contentiment Ev estail dit. d'Agnès, noble demoiselles frances de shourt fils Otton is utilisable *héritière* ; et par un autre, de l'an 1216, où le même Louis dit que lui et son fils mat poquis un même tems la dignité palatine: Nos una cum præcordiali unigenito nostro eamdem Palatiam adepti. De la l'alcustrit que la diète de Ratsbonne, où Henri fremis au bán de d'empine per antérieure à l'an a 2015, qui au llubeloune, ordinairemental duicomet as cased as plus tard duicomet mericement de liadi iran (in Sallarputoring Vily page 87 a) near "Henri , qubiquetreconcilie avec Eredéric, continuant d'âge fidebera son fineregose florignisha daring Kamusat Symptour nephrostan Waldernair H. orovide Danemarck, rupi avait entrepris de niege de Stade! Le relacis es saivant de houé de tant de marple con perfit: eunore: Hambourg al que les déux frères hai en leverent a et qu'il s'efforca inutilement, de reprendre dans l'hiver suivant Ligina 218, Otton impres delementir i and another testament impressor frère Hebri gardesait les cornements impériaux dupant vingtage. maines après sonideces li pour les remettre ensuite à l'emperaur abission experiment et bolennellement éle. Nouveau aujes de broudlerie entre Frédéric et Hénris Laitema écuylé, Rifédéric soutma vainement blenni de dui ramettre ce dépôt, il fallut qu'il. campleyath autorité des pape. Hoppiries 4144 pour le constaindre à nien decraisire Plan effraté des menaces du pontifé, quie de celles de Brédériou ilose randit, l'an noup, à la diéta de Gosland od il remitatore prince des cornements qu'il réclament. Cette remise, neanmoins, ne fut pas gratuite di Henris, bytra une: somme d'argent, se fit donner le titre de vicaire de l'empire en Saxe. Frédéric Haloss se plispesait à passer un dialie, pour aller recevoir, à Rome, la couronne impériale. Dans la même diète, et mon dam pare andre tenne l'année anivante panoarême lieu. il-adminatises i nigaires cen Germatica Lie palatina Henri papour l'inférieur y et il Louis de Bayière, hour de supérieure. Henri modrhit Van vezayor me-laissant que doux filles a Agnès amarica. à Ditton d'Illustre goduc de Bavière et successeur de son de inpèra, au:Palatidatret Hermengarde, femme d'Herdiam Vy mar-: That dect. The control of the december of experies of experies of the control of eng er kantibere e partie d. ses mais-

OTTON II, DIT L'HLUSTRE I E REET

in de construent de comment de la commentant de la commen

1253. Lovis II, dit un Sevent, fot cointe palatin du Phi al et dud de Buvière, en 1933, après la motto d'Outon, son pèdeus Il sequity l'an 1264; de Comadin, fils de Congad IV (presi de co Germanie, les terres qui composent aujourd bui le haut Palmer tinat. L'an 1273, les électeurs passemblés à Franciort, pour le choix din wouldes Romains, the spousant consent du sujethi comproductions le merce les mains de Louis de Sévère, qui nombre ! Rodolphe respirate the Habshower Toutes l'assemblée al l'excepan tion du not de Bohême ; applaudit al cerchaix; oqui eur son effet malend vetter opposition. Louis éponsi : la miéme année : Matterine inflie de Redolpha Wanirezy in Redolphe constitue Lond non vicaive-général net lieucemant ele Benipipe dans les duckey dish be in the se de Suirie and donn il pardiuga il lui avaito promisoprecedemiment dinvestiturelo Ces lectres de vicariat, dato, M. Pleffel, renferment un breutbien précidax, que les cointes i palatins dom italent parmi les prérogatives adciencement attachebus lear office; pelle d'avoir; pendant les vacances du trope impériul , la gardienneté de noutes les terres, principautés et : dronts du saint empire. Louis andurut le premier jahvier 1 204 lassant deax like, Rodelphers qui shit wet Louis yaduc de Bavieren (Wogn les ducs) vos Bastere?) on sucomos . . . auto commercial objects as the confection decomplete commercial company.

1094. ROBOLDHE I, fils aîné de Louis le Sévère, ent, pour sou partage y le Palatinat do Bhin; avec une partie de la Ba-ivière y et forma la ligne Redplphine et Palatine y qui s'est perpé à très jasqu'à nas jouris. Il solutiut le parti de l'empereur Adolphe de Dassau; dont il avait épousé la fille, coutre Albert, dut d'Autriche. Il se l'réconcilla dans la suite avec Albert; mais, s'étant déclaré, en 1300, contre lui avec les électeurs etchés siastiques, il fut dépouillé d'une grande partie de ses états. L'an 1308, il fut le seul des électeurs dans la diète de Rents, ou de Rensée, qui donna son suffrage pour l'empire à Henri VII, dont l'éléctions fut ménuicous confirmée dans une diète sui-vague des malleurs que Rodolphe avaitiettirés sur-le Palatinas.

the mone rodolphe i, or le beque and at and

pe le rendirent pas plus circonspect à l'avenir. Il se brouilla avec Louis, son frère; et "soit que le partage qu'ils avaient fait de leurs états, patrimoniaux, ne le contentat pas, soit que l'ambition de tous les deux, leur inspirat une haine, réciproque, ils se firent une guerre cruelle. Louis fondit sur le Palatinat, et y porta la désolation en 1313. Ils firent, cette même année, un traité de réconciliation, par lequel ils convinrent de posséder leurs états en commun : mais rien ne pouvait, apaiser l'esprit remuant de Rodolphe. Après la mort de l'empereur Henri VII, qu'il avait accompagné en Italie, il voulut traverser le dessein que son frère avait de parvenir à l'empire. Louis avait pour concurrent Frederic le Bel, duc d'Autriche, Radolphe donn sa voix à celui-ci dans, la diète d'élection; mais houis eut la pluralité des suffrages. Rodolphe le voyant sur le trône impérial, fut obligé de se réconcilier avec luis Une nouvelle discorde devint fatale, à Rodolphe en 1314. Dans celle-ci, Louis fut si courrouce contre son frère qu'il le chassa de ses états. Rodolphe se sauva en Autriche, où il mourut le 11 août 1319. Il avait épousé; 10 l'an 1394, MATHILDE, fille de l'empereur Adolphe de Nessau, morte en 1315; 29. MATHILDE, fille d'Edouard I, roi d'Angleterre, morte sans enfants. Il eut, du premier lit, Adolphe, qui suit; Rodolphe, electeur après son frère; Robert, qui succeda à ce dernier; et Mathilde, mariee, en 1330, à Jean, comte de Spanheim.

## ADOLPHE, DIT LE SIMPLE.

1319. ADOLDHE, surnommé le SIMPLE, né le 27 septembre 1306, sut réconcilié, par sa mère, avec l'empereur Louis, qui rendit à ses neveux tous leurs hiens patrimoniaux, à condition que l'électorat serait alternatif entre le Palatinat et la Bavière. Il mourut le 17 février 1327. C'est lui qui ceignit de murs le village d'Ogersheim, près de Manheim, et qui en sit une petite ville. Il avait épousé Inmengands, sille de Louis, comte d'Octiogen, dont il eut un sils unique, Robert, dit le Petit.

#### RODOLPHE II, DET L'AVEUGLE.

1327. Ronouphe II, surnommé L'Aveyele, né l'an 1309, succéda à l'électoret, au préjudice de Robert, son neves, par droit de majerat. Ce droit, reçu dans plusieurs principautés d'Allemagne, quasistait en ca que l'quole, comme plus proche de la souche commune, plus mûr et plus expérimenté, était admis à la succession de son frère, préférablement à son neves, surtout lorsque celui-ci, étant mineur, n'avait pour lui que

le droit de succession linéale. L'an 1329, le 3 août , Rodolphe fit, conjointement avec son fière, la convention de Pavie, par laquelle l'empereur Louis de Bavière leur rendit le Palatinat du Rhin, avec le haut Palatinat , district assez considérable dans le Norgaw; appelé aujourd'hui le Palatinat de Bavière, situé entre la Franconie, la Bavière et la Bohême, et conserva pour lui la portion qui leur appartenait dans la Bavière, à la charge que la dignité électorale serait commune aux deux maisons; mais que le droit de vorer dans le collège électoral leur compéterait alternativement. L'ambition de la maison palatine ne lui permit point d'observer fidelement ce traité. Elle fit tant, que la buile d'or lui accorda privativement le dignité d'électeur; après quoi elle s'arrogea, sur le même pied, la charge d'árchisenétral.

Rodolphie funda, l'an 1346, l'université d'Heidelberg, sur le modèle de celle de Paris. C'est la première ité nouée l'Altemagne : mais l'ouverture solemelle ne s'en sit qu'en 1386, époque de la création du premièr recteur. Rodolphe mourut au mois de septembre de l'an 1353. Il fut le premièr qui prit le titre de grand-sénéchal du saint empire romalis Kodolphe avait épouse Anne, fille d'Ottoir, s'duc de Carinthie; dont îl n'eut qu'une fille, 'Anne, qui fut, en 1349, la seconde femme de l'empèreur Charles IV.

## ROBERT I, DIT LE ROUX

1353. ROBERT 1, ou RUPERT, surnommé LE ROUX, frère des deux précédents, se mit en possession de l'électorat, par la même droit que Rodolphe, à quoi son neveu ne consentit qu'à condition de lui succeder immediatement après sa mort. Robert conserva la dignité électorale contre l'alternative demandée par la branche de Baviere. L'empereur Charles IV confirma cette dignité à la maison palatine, par sa bulle d'or, de l'an 1356; buile par laquelle il abolit en même tems le majorat en établissant la succession linéale. L'an 1368, traité de Robert avec son neveu, pour eux et leurs descendants. On y denomme les terres qui composeront dorénavant l'électorat, et qu'il sera défendu d'hypothèquer ou d'aliéner. Ces terres sont Staleck, Baccarach, Stège, Stalhberg, Camb, Pfalzgrivenstein, le chateau de Furstenberg, Diepach, Mannbach, Altzeil, Renenstatt, Wolffberg, Manheim, Weinheim, Lindenfils, Heidelberg et Dilaberg. Cette constitution servit de règle dans les traités Postérieurs, lorsqu'on voulut déterminer les terres électo-

L'in 1881, Robert, pour un sujet qu'on ignore, entre est

guerre avec Adolphe de Nassau, archevêque de Mayence. L'empereur Vencetas en prévint les suites par un accommodement qu'il menagea. Robert augmenta considerablement les domaines de sa maison par la cession qu'Everhard, dernier comte de Deux-Ponts, lui fit, en 1385, de ce comté, moitié par contrat de vente, pour vingt-cinq mille florins, imorfié à trêre de suzeraineté ou de propriété, ne s'en réservant la possession que comme d'un fief masculin, qui, s'il mourait sans héritiers, tomberait à cette maisen ;; ce qui atrive pend'années après. (Busching. 3)

Les villes de la confederation de Suade, formée contre les princes, ayant fait, l'an 1388, des excursions dans le Palatimi, Robert, après s'être quitédéré de son côté avec les princes et prélats, ses voisins, marche contra elles, et les défait en deux basailles données, l'aune près ple, Spire, l'autre près de Franciost, Likeyus Bernhard Int marguis, de Bades J. Mais, il usa onvellementaled victoire, on faisantifeter dans, un four Achaux des prisonatiers qu'il avait faits, (: Crusius, annal., Sueg., 1.6, pag, 308.) Ce, prince, n'observa pas, soigneusement les traites qu'il avait faita, en a 386, a avec son neveu, Robert i et souffrit que l'empereur. Charles IV disposat à son profit, de plusieus portions de son electorat. Il maurut, le 16 février (13300, ll avait épousé, 19 Isabelle, fille de Jean, marquis de Namur, morte le 29 mars 1882; 2P. an 1385, Béathix de la maison, à ce qu'on prétend, de Berg, morte en 1395. Il ne laissa point d'enfants de ses deux femmes. C'est proprement à Bobest I, suivant M. Kramer, qu'on doit rapporter l'établissament de Luniversité d'Heildelberg, recouveles en 1652, et compasse pujourd'hui :de seize professeurs ; catholiques ; et ,de ; quaire séformer.

## ROBERT II, DIT LE PETIT.

1390. ROBERT II, dit LE PETIT et LE TENACE, fils du palatin Adolphe le Simple, parvint entin à l'électorat après la mort de ses deux oncles. Des lors, il passait pour un des plus grands capitaines de son tems. Il avait soutenu la guerré, en 1388, contre l'empereur Wenceslas et les villes impériales, liguées pour le frustrer de la succession qui devait lui revenir. Bobert, l'ayant obtenue, fit quelque chose de plus; il réunit à ses états toutes les villes que l'empereur Charles IV en avait distraites, L'an 1395, il fit le pacte de famille, portant que les terres appartenantes au Palatinat du Rhin, demeureraient réunies, sans pouvoir être partagées à l'avenir, sauf néanmoins les aponages des cadets. Mais on donna atteinte à ce pacte, sous le regne suivant, et c'est ce qui a donné lieu à quelques auteurs

Comme in the first the second second

père, fut élu empereur, lo 24 auût 1400, à Cobleme par les trois électeurs soulé distriques, après la déposition de VV énérales. (Toy: les algunéers y Partant pour sou expédition d'Italie, et i 401, 190 constitute victime de l'empire p Louir, son file. Il fonda \* Heidelberg , Peglise partissiale idu Gaine Laprie, qui for Thispille Photole Bour le lieu de la sépulture des princes de da maison. Robert mourus profinali reflect Ill fur marie deux foist le nom de sa première semine est inconnectif époula en secondes nioces, that is 1947. Il east which it is the des Préditions des grave de Nintimber a more egras esq done id out a cuty cour actres enfants i Libits, this strict of each confess terres durhant Palatinat , et formate branchender Peaninch iblied de safresidence per non la bunche de Nedboarg, terrame plusieurs l'avancent (celurci Respero des Christophies quabilit été voi de Danemarch et de Sueden en 1444 1 % Elienne i duc de Summerenn et de Beux-Pontes outent des branches de Spanderba unde Neubourg et de Delixa Panis promona Henri, adone il serb parle ci la après; Maigneries Callice, ten 17898, McCharleste. Hardi yduć de Lorz raine quagres, femme a vadolfe II, dub de Clever jet Bhad bely mariee, en 1406 vil Prédéric IV d'Autriche, comte du Tyrol. (Voy. Robert, empereur, et Jean Galéas, due de Milan)

# LOUIS HI, DIT LE BARBU.

1 dectorat. La protection qu'il accorda aux ecclesiastiques des sa jeunesse, le fit appeler quelquesois la consolution des present electeur, il entreprit le voyage de la Terre-Sainte où il porta les armes contre les Infidètes. La tongue barbe qu'il en rapporta et qu'il garda tonjours depuis, lui valut encore e surnon de Barba. Il assista au concile de Constante, où il presida, en 1415, à la condamnation de Jean Hus, et, en 1416, celle de Jerôme de Prague, qu'il fit executer. L'empereur Sigsmond, ayant mis sous la garde de Louis le pape Jean XXIII, après sa deposition, ce prince l'emmena d'abord à Heidelberg, ensuite le renferma dans le chateau d'Echelsheim, aujourd'hut deiruit, près de Mantieim; mais, su bout d'en ritou quatro ans, XV.

Louis, moyenadit the semme d'argent qui tui fut comptée. relacha, l'an 1419, som prisonnies, qui alla de la trouver le pape Martin V avec lequel il fit sa paixe Thodon & Niem Spondan Schoopflin, Atta Acad. Polat. 1664. 11, page 2051) Louis mourut à Hefdelberg ; le 29 décembre v436 , laissantella tatelle de ses enfants à Orton, le plus jeune de ses frères du sont epouse, ro en 140a Buanche a little de Henright aroud'Aufeterre i morre en écuches: le als mais 1406 pars en abanc MATHILDE, Blie d'Annedse de Samie princire encueis, dontri enti Louis and safet Trederic requir vientisa ici maprimat flobert. arclieveque let encrette de Cologne enon 4861, indoto en la 480% Mathilde, mantes, 201 en 1164 | Librie II ; comte de Vetsemberg 200 chu 1452 7 & Albert Wil duo Mainteiche ;tet deue matisé pas es pa je. Attaque, la même acustailar, cilla eque, il se courrit de loire gal une victoire cordente qu'il remporta, le 29 juin, entre chandeun et Heidelperta. L'ois sinces, outre-une foole de noblesse, farent faits possonaiers . 91436. Louis Idin sushamme im Bangne Hang 4849 ayan. succetté à son perd, en 14361/sons la autolle d'Attong son oncles secure l'investituire de l'empereur Brédérie III pen 1444 al pinti Name a 444 de achamen de d'Adnace destrosipen françaises que l'esnpereun. Frédémoil II, pandérappliées pour l'aiden à faige regier les Suisses your le journée la maison d'Autrighe d'Autrighe de mount à Worns: pendent la dièto ; le y Brao et 1 446: Il evalt époné, le 2 octobre : 1446, Manoun au vi sifile d'Amédée Nelle dus de Servie y et mouve ida Livuis didajou expinde Sicile. Il appent, un file nomme Philippe. Marguentase remanas Ulcic. Yn comus whire les mout its et reduire les tite accurs à lagradateur West deric, pour de lommager ses sujets, qu'ils avatent vexes, ne rendit - ces prisonalda in Oldon all mergholyada acromes Ingent. L'empereur voulat et saire bit oter l'electorat et l'e "TAIG. PREBERTCI, sumoniming verronizon; helen vidou 7425. fut d'abord administrateur de l'élettorse pendant la miss: fîle de Philippe, son neveu. H'convoque, Yahra 30 , les Etats du pays , et leur demanda de jouir de l'électerat de durant, a condition qu'il adoptérait son pupille Philippe pour son file et son heritier iniversel. Sur leur consentement, it prit le gouvernement, quosque l'empereur Trederic HI Pelecteur de Mayence, et d'autres princes, s'y fussent opposés Les comites de Lutzelstein, dans le Westrich, entre l'Alsace et la Lorraine, feudataires en partie du Palatinat, avant indispose Prederie il assiegea leur château de Lutzelstein, l'an 1452, pendant deux mois et sept jours , les obliges de prendre la fune, et , devenu maître de la place , il s'empara du reste du comte, qui a toujours ete possede depais par la maison palatino. L'an 1459,

ŧ

įίι

1

**; 3** 

M

b

l'empereur Erédéric III se met à la tête d'une ligne de dix huit princes contre l'élenteur palation. A la vuo de set orage, on crut que c'en était fait du Palatinat. L'élagteur trompa les espérances des confédérés, dont il détruisit l'alliance, après les avoig battus; llan 1460, dans la plaise de Phedersheim. L'un de ses ennemis les opinistres sus Louis le Noir, duc de Deux-Pontsia son cousin, Appuyé des comtes de Linange, il ravagea le Palatinat à diverses reprisent Mais, repoussés plusieurs fois avere perte det piourseivis mane dusques ches auxi. duit et ses partie sans, ils furent contraints à la fin de necesoin la loi de Frédérico (Now Ulric VIII) Une nouvelle ligue, excitée par la pape Pie II. s'éleva, l'an 1461 i contre l'électeur, à l'occasion de son attan chement, pour Didsen, d'Isembourg , archeveque de Mayence anathématisé par ce pape. Attaqué, la même année, par cette ligue, il se couvrit de gloire par une victoire complète qu'il remporta, le 29 juin, entre Manheim et Heidelberg. Trois princes, outre une foule de noblesse, furent faits prisonniers dans cette journée mémorable publishes; margrave de Bade, Georges, son frère, évêquel de Metz, es Ulricio comie de Wurtemberg. Les rives du Neobergalite M. Colinit construent encole le monoment de vette vietoire. Le repla sque, donna Freileric'à cette occasion, dans rigidelburg, laltous des illustres, prisonmers; est un trait qui laisfait honges, I mut y était servi averation dance?: le pairé soul sy manquisit. Les convives en de ¿ munderent. L'électeur leur fit répondre qu'il était puste de faire essayer ce que c'était que de mainquer de pain àvoute qui consient de Parager les campagnes, baller les granges et les graniers, den truire les moulins et réduire les laboureurs à la mendicité. Vrés déric, pour dédommager ses sujets, qu'ils avaient vexés, ne rendit à ces prisonnière la liberté, que moyennant de gresses sommes d'argent. L'empereur voulut ensuite lui ôter l'électorat et le randro à Philippe al devenu majeur; mais Frédéric sun se maintenim gloriensement jusqu'à sa mort, arrivet, le 12 decembre 1676 e Co grand prince qui avait passé sa vie au molieu des \* armes et. des batailles, fréquents, sur la fin de ses, jours, »ile couvent des Récolets de Heidelberg, assista assiduement à » leurichœur, ordonna qu'on l'enterrat en habit de l'ordre et mourus dans la regraite. (Colini.) » Il avait épousé. l'an 1462 4 une bourgeoise, de Suabe, appelée CLAIRE DE TETTIN-GEN., dont il eut deux enfants, auxquels il acheta des terres considérables, hors de l'électorat. L'aîné fut ecclesiastiques et Louis, le cadet, est la tige des comtes de Lovenstein et de Wortheim. Ce fut Fredéric le Victorieux, sujyant la remarque de M. Colini, qui établit le premier, en Allemagne, la méthodé de tenir continuellement des troupes sus pigd et à sa solde,

Awant lui, on les formait à la hâterde paysans p et on les congédiait aussitôt qu'on m'en avait plus besoins Cette méthods fat depais adoptée dama l'empire spar l'empereur Méximilien. -sider arman (1981) man dar on yestellar son er reman forma**PHILIPPE, my d'Angenu.** 1000 mas og meng e

1476. PHILIPPE, ne le 14 juillet 1448, succeda, l'an 1476, à son oncle Frédéric, qui lui laissa le Palatinat dans un état florissant. L'an 1499, il augmenta cet heritage du duche de Mosbach, qui lui échut par la mort du duc Otton II, pelit-fils, par Otton I, son père, de l'empereur Robert. Philippe, la même année, maria Robert, son troisième fils, à Elisabeth, fille unique de Georges le Riche, duc de Bavière-Landsbut, qui leur fit une donation de tous ses biens. A la mort de Georges, en 1503, Albert, duc de Bavière, prétendit que cette donation était contraire aux pactes de famille, qui déféraient la succes-sion aux seuls mâles, à l'exclusion des filles, L'empereur Maxi-milien proposa un accommodement qui fut rejeté. On eu recours aux armes : Maximilien mit le perc et le fils au ban de l'empire, en 1504. Presque tout l'empire se réunit contre eux. Quatre armées envahirent à la fois le Palatinat et y portèrent Quatre armées envahirent à la lois le Palatinat et y portèrent la desolation on en vint aux mains : les Palatins perdirent la bataille de Batisbonne et une partie de leurs provinces. Philippe fut réconcilie avec l'empereur par la médiation de l'electeur de Saxe, et obligé d'accepter la paix en 1505. Les enfants de Robert qui etait mort, l'an 1504, de chagrin ou de poison, suivant M. Colini, n'eurent que le dirché de Neubourg, entre le Danube et le Naub, provenant de leur mère. Suizbach et Hippolsteim, avec leurs ressorts, étaient compris dans ce duché. Philippé mouruit à Germersheim, le 18 fevrier 1508. Il avait épousé, le 11 mars 1474, MAnquentre, fille de Louis, dit le Riche, duc de la basse Bavière, à Landshut, dont il eut Louis, qui suit. Philippe évelue de Frisingue et de Naumbourg, mort en 1541, Robert, dont on vient de parler, père d'Otton-Henri, dépuis électeur: Philippe-Frédéric electeur après Louis, son frère Missabeth, femme, 1 de Guillaume III, landgrave de Hesse de Philippe de Bade, troisième fils du margrave Christophe et six autres enfants. L'électeur Philippe aima les sciences et protégea ceux qui les cultivaient. protegea ceux qui les cultivaient.

Filling 20th TLOUIS With BEPACIFIQUE. A mailson' or t

1508. Louis Y. dit Le Pacifique, as le s juillet 1478, succèda, l'an 1508, à Philippe, son père. Il chercha à rétablir, par une longue paix piecs étais papiene guerre malheureuse

aiust désolés. En 15194 ils exerça avec beaucoup de prudence le vicariat de l'empire de contribua beaucoup à l'élection de Charles V. Il s'allizan l'ani 1522, avec l'électeur de Trèves et le sandgrave de Hesse, pour réprimer la fitreur de François Sickinguen, gentilhomme thi Greichgau, qui, 'à la tête d'un parti considerable, ravageait la Hesse, la Lorraine, le Trévirois, et faissit main-basse principalement sur les biens ecclesiastiques. Sickinguen assiègeait pour lors la ville de Trèves. Après l'avoir oblige de lever le siège, les confédéres vont l'attaquer dans son château de Landstoul entre Kayscrslautern et Deux-Ponts' on en fait le siège, et il y meurt, les armes à la main, le 7 mai 1523. Ses descendants, dit M. Colini, se sont distingues et se distinguent encore à la cour palatine. Louis V, a sjoute le même écrivain, s'occupa (l'an 1525) à empêcher que les divisions de religion ne missent le feu dans l'empêcher. » et à apaiser ce soulèvement violent et redoutable des paysans » de la plus grande partie de l'Allemagne. De son tems, la » maison d'Autriche, l'empire et toute la chrétiente, durent » leur salut à la maison palatine. Le Turc assiegeait Vienne. . en 15ag. Frederic, frère de cet électeur, l'attaqua au-dehors » à la tête d'une armée de l'empire, tandis que Frédéric le » lettiqueux, son neveu, commandait dans la place. Ils de-1532, Louis assista au traite de pacification conclu, le 23 juillet. à Nuremberg, entre l'empereur et les princes protestants. Le 26 mare 1544 flut le terme de ses jours. Ce fut aussi, pour ainsi dite, le terme de la tranquillité publique de l'Allemagne. Il avant épousé, en 1511, SIBYLLE, fille d'Albert, duc de Ba-vière, morte, le 18 avril 1519, sans enfants, L'électeur Louis vit naître en Allemagne et s'introduire presque aussitot dans ses états la doctrine de Luther. Les thèses que cet hérésiarque soutint à Heidelberg, l'an 1518, furent le germe de la prétendue réforme et l'époque du changement de religion stans le Palatinat, qui, depuis ce tems, a été presque sans interruption le théaire des troubles de l'égliss. L'université d'Heidelberg, dont les membres les plus distingués étaient Œcolampade, précept teur de Louis, Melanchion, Irenicus, Capnion, Bucer, Stur-mius, adopta les erreurs de Lighter et contribua beaucoup à les repandre dans le Palatinat. L'electeur, sans abandonner la religion cuttolique, laissa un libre cours aux nouvéautés, par la moderation qu'il affecta dans la chaleur des disputes qu'elles excitèrent.

\*\* FREDERICHI, bit LE SAGE.

1544. Patrenic II y dit Le Sage, ne le 9 décembre 1482,

eleve à la cour de Philippa, archiducid'Autriche, fut chef de l'ambassade, envoyée pour annoncer, à Charles d'Autriche son élection à l'empire, en 1519, commanda d'armée de l'empereur, comme on l'a dit, en 1529 , la la levée du siége de Vienne par les Turcs, et succeda, l'an 1544, à Louis, son frère, dans l'électorat, à l'exclusion ide ses neveux, fils de Robert. C'était le testament de son père, ratifie par Charles-Quint, qui autorisait cette exclusion. Ce testament, manmoins, et la ratification étaient, contraires à tout ce qui avait été statué jusqu'alors, sur la succession à l'électorat, et suetout aux bulles d'or de Charles, IV et de Sigismond. « On perseraps surpris, dit M. Colini, que Charlest Quint consentit à cet a arrangement, lorsqu'on considerera que cet empereur stait à alors en guerre avec, les Lures, coatre la France, et qu'il a avait la ligue protestante de Smalkaldes craindre. Erédézic II, » qui lui etait devoue, professait encore la religion catholique, » et Otton Henri, le legitime héritier de l'electoret a avait emd' brasse la retorme ». Mais bientot après, il changes de culte. L'an 1545, il embrassa la religion luthérience apres avoir consulte Melanchion, abolit la messe dansitout son fleoporti, et accéda à la ligue de Smalkalde. Il donne des secourandiditie; due de Wurtemberg, en 1547,, et souscrivit au fostaulaira de

Pinterin, en 15.8.
Frédéric, ayant quitté depuis la ligne de Smalkade, soné concilia avec charles Quint et mountet à ligne de Smalkade, soné concilia avec charles Quint et mountet à ligne de favier 1556. Il avait epouse, en 5532, Donoruse, filsode fabrise tiern 11, roi de Danemarck, donkil n'ent point d'enfoits Coprince hi de grands et tuntiles effetts, nà différentes reprises, pour faire tetablit, son beauspète détroné, ou pour luissement un-mome, metronisse de son de sur le sur qui de la language de language de la language

rla pas à s'appropresson qu'eile non et voncobjet que de coron et l'rederied according la manage de la coron et l'rederied according la manage de la coron de coron et l'annage de l'ederied de choice de l'ederied de choice de l'ederied de choice de l'ederied de l'ed

1556. OTTON HENRI "surpoymaé AR MAGRANIAR, sei de nocie; stroit 1556. OTTON HENRI "surpoymaé AR MAGRANIAR, sei de la lo avril 1502. Als aîne de Robert « comte paletia», et d'Rhiabeth de Bavière, hérita de sa mère de duché, de, Neuboungis li embrassa le lutheranisme », et 1642, et entre dans la liguel de Smalkalde. Il fut chassé, de son duché par les laspéniaux, et y fut rétabli, en 1552, par le secons de Maurice, é decres de Saxe. Il succèda, l'au 1556 « à Frédésia » son tonde » dans l'électorat. Ce prince aima les savants et poss les fondéments de la célèbre bibliothèque palatine à Heidelberg. Il céda le duché de Neubourg a Maligang, duc de Deut-Bobis, et appela à sa succession le dic de Simmersei, sepaponein. Ottor Henri mount

le 12 février 1559. Il fut le dernier élècteur de la branche aînées ll avait épousé, au mois d'octobre 1529, Susanne ne Bavière, veuve de Casimir, margrave de Brandebuurg, et fille d'Albert, duc de Bavière, morte, le 12 avril 1543, sans enfants.

## FREDERIC III, DIT LE PIEUX,

FREDERIC 14, nomme, par ses sujets protestants. in Proux, né, le 14 février 1515, de Jean II, duc de Simmeren, et de Beatrix de Bade, descendant au quatrième degre d'Etterney fils puine de l'empereur Robert; il succèda, l'an 1559, & Otton-Henri, dans l'electorat, comme étant de la ligne, la plus proche des derniers électeurs. A perne fut il parvenu à cette dignité, qu'il domna la principaute de Simmeren à, Georges, son frère; de sorre que d'une branche, il s'en forma deux, dont l'une posseda l'électorat, et l'autre les terres de Summeron. Frédéric embrassa le Calvinisme, et fut le premier des princes protestants qui introduisit cette secte en Allemagne. Il·la protégea de tout son pouvoir, et plaida lui même sa causa avec éloquence, à la diète d'Angsbourg, en 1556, contre les Luthériens qui demandaient qu'elle fût proscrite. Sollicité par le prince de Conde, l'il envoya da secours aux Huguenots en France, sur la fin de 1567, par son fils, Jean-Casimir, et, Fannée suivante, par Wolfgang, duc de Deux-Ponts. (Voyez les vois de France) Les Français et les l'laminds, qui s'expa-trierent pour la religion; trouvèrent un asile dans ses étals. L'Ancient, Henri, duc d'Anjou, se préparant à partir pour alles prendre possession du trône de Pologne, Frédéric l'invita à passer par ses états. On ne s'attendait guère à cette politesse de la part d'un prince qui était si zélé protestant; mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle n'avait pour objet que de procurer à Frédéric l'occasion de mortifier le plus grand ennemi de sa secte. Henri étant arrive à la porte du château d'Heidelberg, personne ne vint au-devant de lui pour le conduire. Il monta soul l'escaller et rencontra en chemin un des fis de l'électeur. qui lai il des excuses frivoles au nom de son père; allegnant nate Midisposition de ce prince; qui n'étail rien moins que rielleus Frédérie reque le rost de Pologhe avec pue froideus affectéen di yiavait dam la selle un tabléau qui réprésentait le massacre de la Saint Baitheleini. L'électour le fit remarquer au roi appurant survie merite des principales victimes, et declamam avec foreur contre les auteurs de cette tragelle. A table, deut soin de no faire servir Henri que par des l'iançais refuservoires qui demandaient de la force et de la sante, pour

imontrer que l'indisposition qu'il avait prétextée n'était qu'une Leipte et un jeu. Frederic mourtt le 26 octobre 1576. Il avait spouse; 10. le 12 juin 1587, MARIE, fille de Casimir, imargrave de Brandebourg - Anspach, morte en i 367, 123 le 25 avril 1569, Amélie, veuve Il Henfi de Brederode, et fille d'Humbert, comte de Nevenaer, morte en 1602, sans enfants. Du premier lit, il eut : Louis, qui sult; Jean Casimit, qui con-"daisit deux fois des troupes en France (Pan 1969 et l'an 1969). au secours des Protestants, et admittistra l'éléctorat pendant la iminorité de son neveut, Elisabeth, maffice à Jean Prederie II. -who lie baxe wills de Jean-Frédéric le Maghamate, élection de "Bake; Susanne-Dorothice, allfice; chursty , 's Guillalime is dic "Un'Saxe; Anne Elisabeth, marice, forten 1567; a Philippe II, hindgrave de Tresse Rhibield: 2001 a Jene Anguste, bonne palatin w Christophe, Que à la baraille de Nimegile 19 ell 4374; Albeito, dont of a fait male proposition homine, multiple l'in "1999) dans sa hidabhaithne anne ;" er deuxhauthe filles." Trederic III fir, du monastère de Franckendal, fine ville qu'il peopla de flamainds sortis de leur patrie pour cause de religion. - ce Viticett Carlott! Claus les Membires du Marachar de Welle-. ville; rapposte que ce Seigheur; "elfoye; Tahuf90253bar la cour de France en ambassade a Viellie, vit; en passain i la Eddr " d'Heidelberg ? win gros et paissant ffon qui Chart at prive 2401 wantvait partout l'électeur, comme aurait fou faire un chien de se mellait parmit les domestiques du palats, et se lassaffe i realth with clust the montage cool fles footh that he chariffed de l'électrice, et se couchait à ses piléds; les attendant callon lui apportat son dejeuner qui consistait ordinairement dans un quartier de chien; c'étalt la visible qu'il aimait le mieux. Quand il avait mangé, il s'en retournait dans sa loge avec une docilité \* naerveilleuse! \* The cointe patatin up Rhin avair effect affimal Dem-Ponts, a con i mucho IV La ser legisco par con 'e. concest, tulle d'or. Le prender prevant co e de dant que l'or don int 511-1576 BOUSS VIII STREETHE LE PROSENT ME IS 140 paillet na53q audeddayddan19696 , an Fiederie 415 , som þócanillast. rença à la religion réformée pour reprendre la luthériennés En digonséguence, fil ettagédiai les ministres et des maitres d'écoles - realviraistes pet livery substitute descriptive freues de Laurie instanciale - na pesendere Trendster in a pesend productive trends in a pesend chendane dei Cologney deposés Gesprinde mourant le le socrabre . 1583. Il aveit épouré : u. de Gjuillet 1560, Butonana, file a de Philippe; llandresse de llesso pament que abbarant de a

juillet 1583, ANNE, fille d'Edzard, comte d'Oost-Frise, Il ent du premier lit Marie, femme de Charles IX, roi de Suède, morte en 1583; Christine, morte en 1619; et Frederic, qui suit. PREDERICALY. Name of the Present of

1583. Farneuc IV, ne le 5 mai 1574, succeda, l'an 1583, à Louis VI, son père, sous la tutelle de Jean-Casimir, son oncle, qui fit élever son pupille dans la religion calviniste qu'il retabliti dans le Palatinat, En 1606, il forma, du village de Manheist, une ville de commerce, où il regut nombre de protestants qui s'étaient expatriés pour cause de religion. (.Busthing. ) Frederic fut nomme, en 1610, directeur ou chef de la selebre confédération conclue à Hall, en Suape 11, par les Protestants et les Calvinistes : sous le nom d'Upion d'angelique. A cette ligue, les Catholiques en opposérent une autre adont le chef était le duc de Bavière. Frédéric mourut le 9 sontembre de la même aunée, à Heidelberg. Il avait épousé, la 10 juillet 1593, Louise-Julienne de Nassau, fille de Guillaume, prince d'Orange, moste le 5 mars 1844; princesse, dit M. Pieffel, également recommandable par ses, vertus, par son caprit et par une connaissance profonde des affaires. Erédéric eut d'elle deux fils : Frédéric; qui suit, et Louis Philippe, auteur de la denzième branche de Simmeren; Louise - Julienne, mariée, le 3 mai 1612, à Jean II, duc de Deux-Ponts; Blissbeth Charlotte, mariée, le 14 juillet 1616, à Georges-Guillaume, électeur de Brandebourg; et d'autres enfants.

į

į

£

FREDERIC V., né le 16 août 1506, succéda, l'an 1610; à Frédéric IV, son père. Comme il était encore mineur, sa tutelle occasiona de grands demeles entre Jean II, duc de Deux-Ponts, à qui Frédéric IV l'avait laissée par son testament, et le duc de Neubourg quil revendiquait ée thoit en vertu de la bulle d'or. Le premier prévalut en attendant que l'on convînt Made loi ou transaction, qui autorist phiquement la tutelle légitime. Le duc de Deux-Ponts, ardent calviniste, eut soin d'éleven son pupille dans les principes de sa secto, et il réussit L'en faire un de ses plus zétés partisans. Des que Frédério fut en était de régner, il déploys des talents qui relevèrent les espé-- rancés des Protestants d'Allemagne, causèrent de l'alarme à la maison d'Autriche, et excitérent la jalousie de celle de Bavière. Pour le tenir en échee., Philippe de Soetteren, évêque de Spire. sit réparer précipitamment, à l'instigation de l'empereur, les

fortifications de son château d'Udenheim, qu'il nomma de son nom Philipsbourg. L'electeur, après hui avoir faitoid instiles remontrances à ce sujet, surprit cette place en 1610 d'instiles nouveaux ouvrages qu'on y avait faits, et la remit en sim premier état. En 1619, dans les troubles de la Bohême, lements lui offrirent la couronne qu'ils avaient ôtée à Ferdinand d'Autriebe. Il hésita long-tems s'il l'accepterait; mais le maséchil de Boufflon, le prédicateur de sa cour, et principalement l'é-lettrice, sa femme, l'y d'éterminèrent. Elle pressa son mari, et il Signa, malgré les sages conseils de l'électrice, sa mare, le décret d'élection en répandant des larmes, Le roi d'Angleterre, son beau-père, les électeurs protestants, et le duc de Pavière; prévoyant les malheurs où il allait se precipiter, s'efforcatent en vallt de lui saire abandonner cette résolution. Dès qu'il ent pris son parti, il n'écouta plus que sa femme et ses flatteuss Al partir pour la Bohème; où il fut couronné le 25 octobre de la même année 1619. Son élévation, comme ses vrais amis l'avaient prévu, fut la cause de sa ruipe. Le 8 payembre 1620, son armée fut défaite par les Impériaux et les Bavarois, et lui obligé de se sauver en Hollande (1). Frederic, en fuyant, din ante deces confidents! w Te sais à present ce que je suis; il est des mertus » qui 'ne' s'acquiterent que dans la disgrace, et les princes ne » savent ce qu'ils sont qu'après l'avoir aprouvée », hime toas. il fot mis au ban de l'empire. Jacques, roi d'Angletera, son: beatt-père, fai ayant envoye trois mille commes, de trompes per les retira presque aussitor, dans la crainte de se brouiller abecti la maison d'Autriche Celles que les Projestants lui fousagiant, furent battues en différentes occasions; les Espagnols lunenien verent le bas Pharlmat, et les Bayarous le haut. Ce lus mans les ravages qui accompagnèrent cette revolution, que la biblio thèque palatine, si riche en manuscrits, fut enleven et transporter à Rome par ordre du duc de Bavière, qui en sit present. au pape Gregoire XV, après toutefois qu'il en ent, ace ca en prétend, tiré les ouvrages les plus rares et les plus precieux (Busching.) En 1623, Frédéric vit transférer son électofatentament inaison de Bavière, et cette translation cut son effet. An main. ses attils negocièrent, en sa faveur, aux diètes de Mulhausen en 1627, et de Raifsboilne en 1630; l'empereur fut inexorable. Guarate-Adolphe, roi de Suède, le vengeur de la liberté de l'empire, avait répris une partie du Palatinat lorsque la most l'enleva, le 16 novembre 1632, à la hataille de Lutzen frethe state of the state of the state of

<sup>(</sup>f) On l'appela le roi de neige, price que les consustente durai qu'un an.

déric, qui était malade pour lors à Mayence, fut si afflige de cet événement, qu'il en mourut loi-même le 29 du même mois, à l'âgaude trente-sept ans : sod corps l'ut transporté et inlume à Sedan allemait épousé, le 14 février 1613, ELISABETH, fille de Jacques I, roi d'Angléterre, morté en 1662, dont il eut Charles-Louis ; qui suit : Robert, qui devint genéral au service d'Angléterre per mourut ; en 1682, sans alliance; Maurice, qui servit sous les généraux suédois et en Angléterre; Edouard, qui servit sous les généraux suédois et en Angléterre; Edouard, qui servit sous les généraux suédois et en Angléterre; Edouard, qui servit sous les généraux suédois et en Angléterre; Edouard, qui se it catholique en Trance, et épousa, l'an 1645, Anne de Gon-li zague e fille de Charles, duc de Nevers ! Louise Hollandine, qui, s'étant faite de même et tholique à l'ablaye de Mauduispe, qui, s'étant faite de même et tholique à l'ablaye de Mauduispe, sons mallance, l'an 1664, mouruit, en odeur de sainteté, l'an 1709 à Henriètte Marie, l'émine de Signinond Ragotski, qui Racorsis, prince de Transylvanie; Sophie, mariée, en 1658, de Ernost-Auguste, duc de Brinssvick ; depuis électeur ; et d'au tres enfants.

# TE THE THE TO CHARLES LOUIS SAID SELECTION OF THE SAID SELECTION O

16dai Charles Louis, sils de Frédéric V, ne le 20 décembre 16as probercha à recouvrer, par les armes, les états de son père; mais ses croupes ayant été désaites en 1638, à Lemgow, il suit pobligé d'actendre un meilleur sort jusqu'un traité de Westphation couse de la la charge de le cauque créé en sa laveur avec l'attribution de la charge de le cauque trésorier de l'empire à la fin aussi attpuls qu'à l'extinction de la luliges wilhelmitte de Baylère le hant Ralatinat renterait à la maissan palatine avec la dignité électorale; et qu'en ce cas le huitième électoral sérait étéint.

L'an 1667, après la mort de l'empereur l'erdinand III. I Charles-Llouis disputa le droit de vicaire de l'empire à l'électriteur de Bavière. Il voulut exercer, en 1663, eur les habitants situés de long du Rhin, le privilége de Wildfangian; on appella de ce nom dit M. Colini, un droit régalien de l'electeur palatimpar lequel tous les vagabonds, bâtards et gens sans aveu mu du niemment s'établir dans une certaine étendue du Rhin, tour le pent sour sa principal de l'electeur palatime ne les réclame. Dans si, au bout d'un an jaucun mattre légitime ne les réclame. Dans le cette étendue, sont comprises, non-seulement les terres palatimes, mais celles aussi de plusieurs autres princes. Charles-louis thousa de grands obstacles de la part de ses voisins, pour l'exercice de ce droit. Les trois électeurs ecclésiatiques et le duc de Lorraine, princet les armes pour défendre leurs sujets d'une paraille servatudes Ce différent fut termine, l'an 1667, à l'avantage de l'électeur palatin, sous l'autorité de l'empereur,

nar, la médiation de la Brance et de la Suède. Alimet la lobigaflors qu'il avait à Louis XIV et malgré les premasses qu'il lai avait faites de garder la meutrolités dans les guerres qu'il avait avec l'empereur, il entra, l'an 1672, dans la ligne que ce desnier avait formée contre la France. Les paysans du Palatinat exercèrent, l'an 1673, des cruautés horribles contre les soldats Irançais égarés qui étaient tombés entre leurs mains. Our les trouva suspendus à des arbres, ou mutilés. L'année suivante, le maréchal de Turenne, en représeilles de ce traitement, fait brûler eing villes et vingt-eing villages du Ralatinas. On prétend que l'électeur, témoin de cet incendie : envoya défier le genéral français à un combat singulier. Mais ce fait me paraît, à quelques-uns, ni hien averé : mi même maisemblable la pir de Nimègne, signée en 1678 et 1679 mit fin à la guerre qui venait de détruire le Palatinat; may elle n'apaisa pas les monvements et le mécontentement, que causaient la cession de l'Alsace et le souverain dompine dont le roi de France présendat jouir dans cette province jusqu'à la Keicht Charles-Louis aut le chagrin de se voir enlevers l'an 1680, par le tribunal de révnion, etabli à Brisach, la souveraigete du grand hailliage de Gemersheim et de velui d'Altenstat. Il mourre de ab most de la même année. Ce prince avait éponse, le 20 février 1650 MALA-LOTTE, fille de Guillaume Yu landgrave de Hesse Camel, morte le 16 mars 1686 , dont illeut Charles, qui suit; Elisabeth-Charlotte, qui embrassa la religion catholique, of sut mariee, en 1671, a Philippe, dec d'Orleans, feère du roi Louis XIV, morte le 8 décembre 1722, Charles Louis 1911 des dissersions avec l'electrice, et contracte le 14 aveil 26 181 un mariago illegitime avec Louiss, fille de Christophe Vartin, baron de Degenteld, morte en 1633, dont il out traize enfants gui opt porte le tiffe de Baugrages ut the state de derotal -Auchrein Course of Patrion Statemen, material in more

1680. CHARLES, né le 3, mars, 1651, toucode, Ran'is60, à Charles Louis, son père il fut la demier électeur pelitain de de la branche de Simmeron. L'an 1680, contes bien des plaintes a il fit un accommodement provisionnel avec la France au sujet du bailliage de Gemeraheim. Il fut atipulé qu'en attendant la discussion et l'éclaincissement des printentions réciproques des parties, le noi de France férait à l'électeur une pension annuelle de deux, mille francs ontre une somme de six cent mille livres, qui lui-senait une fois payée. Charles mourt, le 18 mai 1685, Co sut un printe médiles qui se laissa genyerses pan les conseils de penseures mépaisables,

the State of States a second of the second o

PHILIPPE-GUILLAUME DE NEUBOURG.

1683. PHILIPPE-GUILLAUME, ne le 5 novembre 1613; de Wolfgang-Guillaume, duc de Neubourg, et de Mideleine de Bavière, descendait, au liulième degré, d'Etienne, fils pune de l'empereur Robert. Wolfgang de Deux Ponts; deul cendant, au cinquième degré, d'Etienne, avait obtenu Neul bourg et Sulzbach, et faisse deux fils, Philippe-Louis et Jeans de le ce dernier sont issus les dues de Deux-Ponts. Philippe-Louis, son piné, laissa Wolfgang, père de Philippe-Guillatome, et Anguste, auteur de la branche de Sulzbach. Philippe-Guillanme, avant que de paradoir à l'électorat, fit un traité, l'an 1686, ayéo l'électeur de Brandebourg pour la succession de Politers et de Clèves, la Marek et Ravensberg, échurent a l'électeur de Brandebourg. Philippe-Guillaume fut propose deux fois pour la couronne de Pologue après l'abdication de Jean-Casinharet la mort du roi Midiel.

· Pan 1685, Philippe-Guillaume succeda all'électeur Charles, tent en vertui de la bulle d'or, que des pactés de famille vatififes, en 1648, par tobs les comtes palatine et confirmés depuis par l'article 4 de la paix de Westphalie. Il reçut de Peripereur Pinvestiture de ses nouveaux états, malgre les oppositions de Léopold-Louis, duc de Veldenz, et d'Elisabeih-Charlotte, duchesse d'Orleans. Le duc de Veldenz, commad-plus proche parent male du derniel électeur en Rene collaterale, pretendait lui succeder par divit de majorat, et la dushesse, aœur de l'électeur Charles, réclamait les principautés de Simmeren et de Lauteren avec une partie du comté de Sponheim, comme fies féminins, outre les biens allodiaux et le mobilier de la succession de soll frère. Cette devilles pretention occasions, l'air 1688, 'tute' gueffé 'qu'i wisanie. Palatinat. Philippe - Guillaume mourit 's Vienne le a septembre régo. On ne peut se rappeler sans Horrege la barbarie que les Français exercèrent dans ce beau et malheuream pays. Apres avoir signifie or dre aux liabitants de s'explaintet. on bails les moissons, on armelia les vignes, on pilla, on massisra à son gré; on mina des villes pour les fafre sinter I wa seed comp : on mit le feu aux autres ; oit abatili les majsons de campagne senfin tout fut détruit dans le Pafatinat, othe control famile acouverter de willes et de Villages, devint

un desert. Pfiffippe Guillaume, en montant sur le trone, y fit reparattre la religion catholique qui en avait été bannie depais l'établissement de la prétendue réforme. Il avait épouse, 1º. dans le mois de mars 1642, ANNE-CATHERINE CONSTANCE, fille de Sigismond III, roi de Pologne, morte, au mois d'octobre 1651, sans enfants; 20 le 24 moit 1652, Enisande H-Amélia, fille de Georges II, landgrave de Hesse-Durmstadt, morre au mois d'août 17,00. Celle ci fut mère de quatorze enfants, dont les principaux sont Elécnore Madeleine-Thérèse, troisième femme de l'empereur Léopald', morte le 19-jinvier 1720; Tean-Guillaume, qui suit; Charles Philippe, électeur palatin après son frère ; François-Louis, évêque de Breslaw , grand-mattre de l'ordre Teutonique , évêque de Worms, archeveque et électeur de Trèves, puis, ien 1989; archevêque et électeur de Mayence, mort le 18 avril 1732; Marie-Sophie-Elisabeth, mariée, en 1687, ja Pierre, roi de Portugal, Marie-Anne, alliée, en 1690, à Charles II, roi d'Espagne; Dorothée-Sophie, mariée, 10, en 1690, à Odond Faradse, printe de Parme ; 20. en 1695, à François Farmèse, due de Banne. ( Voy: Louis XIV , roi de France. ) المحقومة والمراجع المطر , `I van £anti''

## JEAN-GUILLAUME

بقويها والإرزاز والإنجورة 270 625,36 الله ويرازو 1690. JEAN GUILLAUME, ne le 10 avril 1658, succede; l'an 18690, à Philippe-Guillaume, son père L'an 1693, il vit ses étals, et surtout Heidelberg, sa capitale « de linuvent ravages par les Français. Il obtint, l'an 2694, après dal more de Leopold-Louis, la plus grande partie de la succession de Veldenz-Lautrec, et fut obligé de payer una grosse somme d'argent à la duchesse d'Orleans pour ses prétentions de paix de Riswick le tendit enfin , l'an 1697 , possesseuntranquille de ses états. L'un des objets que l'on discritandams le congres tenu pour cette paix, fut l'article dest réunious faites par arrêts des chambres de Metz, de Besançois et de Brisach. Il fut 'dit, par l'article VIII du traité, que le grand bailliage de Gemershehm sérait rendu à l'électeur palatin avet tous ses droits et dépendances. Un autre article du traits portait que, dans tous les lieux restitués à l'empire de religion catholique demeurerait dans le même état où elle était alors. L'electeur palarin, ainsi que quelques autres princes, de prirent occasion de vouloir ôter aux Protestants le libre diercice de leur, religion dans Tous les endroits où les Catholiques avaient des églisés: înterprétation forcée qui excita de grandes plaintes et pensa faire perdre le fruit de la paix. Jean-Guillaume ne jouve pas long-tems de la tranquillité que cette paix

vait rétablie dans le Palatinat. La mort de Charles-II, rois Espagne, ayant rénduvelé la guerre en 1700, il pait le arti de la maison d'Autriche. L'an 1705, pour satisfaire ux plaintes que les Protestants ne cessaient de renduveler le rétablit, dans ses états, par une déclaration donnée à lusseldorp, où il faisait sa résidence, la liberte das trois religions autorisées dans l'empire: il exerça, l'an 1711, le vicariat de l'empire après la mort de l'empereur Joseph, et contribue plustique tout autre à l'élection déCharles VI. Jean-Guillaume mourut ne 1678, MARIE-ANNE-JOSEPHÉ, fille de l'empereur Fendinand III, maorte en 1689, mère de deux fils décédés avant pelle, 24, le 26 avril 1691, MARIE-ANNE-LOUISE DE MÉDICIS, I fille de Cosme III, grand-duc de Toscane, dont il n'eut point d'enfants. (Voy. Louis XIV.)

## CHARLES-PHILIPPE.

tyrible Chartes Phitippe, no le 4 novembra 1661, for d'aborair général de l'empereur, servit en Hongrie contre les ils Turcs, et eut le gouvernement du Tyrol, jusqu'à la mort de son frère, à qui il succéda, l'an 1716, dans l'électorat. Sur des contestations survendés dvec les Luthériens à Heidelberg, pour une église, il transféra sa résidence, à Martheim, dont il devint le second fondafeut! fil emballit cette ville d'un beau palas et de bonhes fortifications, L'an 1724, traité d'union " qui récomedia parfaitement les maisons palatine et de Bayière, ex diviscende pais quaire siècles. Dans la guerre de 1733, Charlest 10 Philippe embrassa le parti de la neutralité axec les électeurs de Cologne et de Bavière. L'an' 1740, la maison, palatine san b déclain pour velle de Bavière, dans la guerre quas élava, après eq la montrile l'empereur Charles VI, touchant la succession de la maisbnail Aufriche. Chirles-Philippe mourut le 34, décembre : 1742, en sin le dernier élècteur de la branche de Naubourg, 14 : ch avait épansée, 12 le 24 juillet 1688, Louise-Guantotte ; 18 fille de Bogislas, prince de Radziwil, veuve de Louis, margrave de Brandebourg; morte le 25 mars 1695; 29. le 15 déremboscipous Therese-Catherine, fille de Joseph-Charles, :-- ] rines del Lebomirski, décédée le 17 janvier 1712, dont il ut deut-filles mortes en bas age. Du premier lit viarent une l'innee et deux princesses, morts en bas age, Elizabathe Acce uste, née le 19 mars 1993, mariec, le 2 mai 1717, à Joseph-harles-Emmanuel, prince héréditaire de Sulzbach, mort n 1729; un an après sa femme, laissant d'elle, Manie-Elibeth, wee be '17 janvier 1721, a present (1705) electrice ra latine; Marie-Anne, née le 22 juin 1722, mariée, le 17 janvier 1742, à Clément - François de Paule, duc de Bavière; Marie-Françoise, née le 15 juin 1724, mariée, le 6 février 1746, à Frédéric-Michel, prince palatin de Deux-Ponts.

#### CHARLES-THÉODORE DE SULZBACH.

1743. CHARLES-THÉODORE, prince palatin de Sulzbach, né le 11 décembre 1724, de Jean-Chretien-Joseph, prince de Sulzbach, et de Marie-Anne de la Tour-d'Auvergne, marquise de Berg-op-Zoom, descend, au quatrième degré, d'Auguste, auteur de la ligne de Sulzbach, fils puîné de Philippe-Louis, duc de Neubourg. L'an 1733, il a succédé, le 20 juillet, à son père dans la principauté de Sulzbach. Le 26 octobre 1742, il a été investi des duchés de Juliers et de Berg, en vertu des traités faits avec les rois de Pologne et de Prusse. Il est parvenu, le 4 janvier 1743, à l'électorat, par succession 'de branche aînée, et droit d'agnation. Charles - Théodore, obligé d'entrer dans la guerre pour la succession de la maison d'Autriche, embrassa le parti de la maison de Bavière, à laquelle il fournit un corps de troupes. Après la mort de l'empereur Charles VII, il fit, l'an 1745, avec le nouvel électeur de Bavière, un traité par lequel ils convinrent d'établic Palternative du vicariat de l'empire dans leurs maisons. En vertu de cet accord, ratifié par tous les princes de l'empire, la maison de Bavière exerça les fonctions du vicariat jusqu'à l'élection de l'empereur François de Lorraine, contre laquelle 💲 cette maison fit d'inutiles protestations. La paix d'Aix-la Chapelle rétablit, en 1748, la tranquillité dans le Palatinat. L'an 1772, le procès que le comte palatin avait avec la ville d'Airla-Chapelle, comme duc de Berg et de Juliers, pour l'exercic de la haute juridiction en cette ville, fut terminé, au mou d'octobre, par un conclusum du conseil aulique. Charles-Théodore fait fleurir ses états, et protège les arts et les sciences. Il a fonde à Manheim, en 1757, une académie de dessin et de sculpture, et en 1763, une académie des sciences avec u cabinet d'antiquités. Le palais de Manheim lui doit son achèvement, et la ville ses plus belles décorations. En 1751, il a renouvelé la fameuse cuve d'Heidelberg, et l'a rendue plus forte de trente foudres que l'ancienne, détruite en 1689, par les Français. Maximilien-Joseph, électeur de Bavière, étant mort le 30 décembre 1777, sans postérité, cet événement, suivant la disposition de la paix de Westphalie, a fait passet sur la tête de Charles-Théodore, la dignité électorale vacante, l'office d'archisénéchal et le haut Palatinat ; ainsi que tous

les autres états, soit propres, soit féodaux, du feu prince, tant en vertu du droit féodal commun et de la bulle d'or, comme au plus proche agnat, qu'en vertu des traités de succonsion mutuelle et de confraternité, conclus au premier partage de Pavie, et renouveles plusieurs fois depuis. Charles-Théodore avait déjà même acquis, du vivant de Maximilien-Joseph, en conséquence du possessoire constitutif, que celuici lui en avait cede par tiri traite particulier, conclu en 1774. la possession simultanée et civile de tous les états et seigneurles compris dans le patte de succession mutuelle. D'après ves arrangements, Charles-Théodore, le jour même de la mort de Maximilien "Joseph ( 50 decembre 1 477 ). Por proclame duc de Bavière dans Munich, I sind heures du Boir, et dans le reste de la Bavière le jour sufvant. Mais l'empéreur Joseph II l'a obligé de fui coder la basse Bavière ; sor labuelle il avait des pretentions; par traité du 5 janvier 1778; Charles Théodore a épouse; le 17 janvier 1742; Marie Beisabeth Aloise, sa consine germaine, née le 17 janvier 1721, de Joseph-Charles-Emmanuel, prince herechtine de Sulzbach, et d'Elisabeth-Auguste, tomtesse palatine du Rhin, dont il est në un fils le 28 fain 1767; mort le même jour. (Poyes, pour la suite, tes ducs de Bavière.)

and the second of the probability of the probabilit

in the college of the least of the party of the party of the control of the college of the colle

and the second of the second o

## CHRONOLOGIE

## GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE

#### DES DIVERSES BRANCHES

#### SORTIES DE LA MAISON PALATINE DU RHIN.

ETIENNE, troisième fils de Robert III, électeur palatin du Rhin, et depuis empereur, né l'an 1385, hérita de son père, l'an 1410, les duchés de Simmeren et de Deux-Ponts. Cet héritage, joint à ce qu'il possédait déjà par le riche mariage qu'il avait contracté, le 10 juin 1409, avec Anne, fille et héritière de Frédéric, dernier comte de Veldenz et de Sponheim, pour moitié, le rendit un prince fort puissant. Il mourut l'an 1459, laissant de sa femme, décédée, selon M. Schannat, en 1439, Frédéric, chef de la branche de Simmeren; Robert, élu, l'an 1440, évêque de Strasbourg, et décédé le 17 octobre 1478; Etienne, mort doyen de Cologne, en 1481; Louis, duc de Deux-Ponts; Jean, évêque de Munster, puis archevêque de Magdebourg, mort en 1475, Marguerite, mariée, en 1443, au jeune Emich, comte de Linange; Anne, femme de Frédéric II, comte de Sarwerden. De tous ces ensants d'Elienne, les seuls Fredéric et Louis emportèrent les biens de la famille, suivant le partage qu'Etienne en fit l'an 1444.

## DUCS DE SIMMEREN.

Simmeren, ou Semmeren, ville forte du Palatinat du Rhinidans le Hundstuck, tire son nom de la rivière qui la travers,

et le donne à une principauté qui comprend les bailliages de Simmeren, de Kirchberg et de Stromberg.

## FRÉDÉRIC I, DIT LE HUNDSRUCKER.

1459. FRÉDÉRIC I, dit LE HUNDSRUCKER, fils aîné du duc Etienne, lui succéda aux duchés de Simmeren et à la moitié de celui de Sponheim. Il mourut le 28 novembre 1480, laissant de MARGUEBITE, son épouse, fille d'Armoul d'Egmond, duc de Gueldre (décédée l'an 1485), Jean, qui suit s Robert, évêque de Ratisbonne; et d'autres enfants.

#### JEAN L.

1480. JEAN I, fils aîné de Frédéric et son successeur, gouverna le duché de Simmeren avec beaucoup de douceur et d'équité. Sa mort, arrivée le 27 janvier de l'an 1509, à l'âge de cinquante ans, causa un grand deuil parmi ses sujets. De JEANNE DE NASSAU-SAARBRUCK, son épouse, morte le 7 mai 1521, il laissa Jean, qui suit; et Frédéric, grand-prévôt de l'église de Strasbourg.

JEAN II.

1509. JEAN II, succeda à Jean I, son père, dont il imit les vertus et qu'il surpassa par ses talents. L'an 1551, les princes d'Allemagne le mirent à la tête de la fameuse ambassade qu'ils envoyèrent, dans le mois de septembre, au roi de France, Henri II, pour se plaindre de la tyrannie de Charles-Quint, et prier le roi de protéger l'empire contre ses violences. Le duc de Simmeren harangua le roi en latin, et le comte de Nassau, son collégue, exposa en français l'objet de leur mission. Les propositions des ambassadeurs furent acceptées après une longue délibération, et le traité avec les princes d'Allemagne, signé le 5 octobre. (Mémoires de Vieilleville.) Le duc se réconcilia, dans la suite, avec Charles-Quint, qui, l'estimant singulièrement, le mit à la tête de la chambre impériale. Il mourut le 18 mai de l'an 1557, après avoir épousé, 10. BÉATRIX, fille de Christophe, marquis de Bade, morte le 4 avril 1535; 2º. MARIE, née comtesse d'Octtingen. Du premier lit, sortirent quatre fils, Frédéric, Georges et Richard, qui suivent, et Guillaume, mort en bas âge; avec neuf filles, dont cinq religieuses. Le second lit fut stérile.

## FRÉDÉRIC IL

1557. Francia II, ne l'an 1515, posseda le duché de Sim-

Secretary for the second for

meren après la mort de Jean II, son père. Ayant succédé; l'an 1559, à Otton-Henri, dans le Palatinat du Rhin, il remit le duche de Simmeren à son frère, qui suit. (Voy. Frédéric III, électeur palatin du Rhin.)

## C. C. GEORGES

chanoine de Mayence en 1526, quitta l'état ecclésiastique en 1526, dursque Frédéric, son frère, lui eut résigné le duché de Simmeren. Il porta les armes sous Philippe II, roi d'Espagne, et mourut, le 13 mai 1569, sans laisser de postérité D'ELISABETH, son épouse, fille de Guillaume le Vieux, landgrave de Hesse-Cassel, et veuve de Louis II, duc de Deux-Ponts.

## RICHARD.

1569, RICHARD, né le 25 juillet 1521, était chanoine de Mayence, et allait être élu grand-prévôt de cette église, en 1556, lorsqu'il lui prit envie tout-à-coup de changer de religion et de se faire luthérien. Georges, son frère, étant mort l'an 1569, il lui succeda au duche de Simmeren. Il finit, ainsi que lui, ses jours, sans laisser de lignée, le 13 janvier 1598, dans la soixante-dix-septième année de son âge. Il avait épousé, 1°. JULIE, fille de Jean-Georges, comte de Wied, morte en couches le 3 avril de l'an 1575; 2°. AMÉLIE, fille de Christophe, duc de Wurtemberg, morte le 4 juin 1589; 3º. MARQUERITE, fille de Jean-Georges, comte palatin de la ligne de Lutzelstein. Après sa mort, le duché de Simmeren fut reuni au Palatinat. Le comte Richard est inhumé avec ses deux premières femmes, auprès de ses ancêtres, dans l'église paroissiale de Simmeren, sous un mausolée de marbre, dont l'inscription fait l'élôge de sa valeur, et lui attribue diverses campagnes, en France pour l'empereur, et en Hongrie contre Soliman II.

## NOUVELLE LIGNE DE SIMMEREN.

#### LOUIS-PHILIPPE.

1610. LOUIS-PHILIPPE, dernier fils de Frédéric IV, électeur palatin, ne le 26 novembre 1602, eut pour sa part, dans la succession de son père, le duché de Simmeren. Il accompagna l'électeur Frédéric V, son frère, l'an 1619, en Bohème,

et demeura inviolablement attaché à son sort, quelque malheureux qu'il fût. Les Espagnols, cependant, lui enlevèrent son duché, qu'il recouvra, l'an 1632, à la faveur des armes victorieuses des Suédois. Mais ceux-ci ayant perdu la bataille de Nortlingue, en 1634, Louis-Philippe se vit obligé de tout abandonner et de se retirer en France. C'est-là que ce prince chercha du remède à sa mauvaise fortune, sans pouvoir en trouver. Ce ne fut que par la paix de Westphalie qu'il se vit rétabli dans son duché; encore eut-il bien de la peine à s'y maintenir contre l'électeur palatin, Charles-Louis, qui forma de grands obstacles à son rétablissement. Mais, enfin, ce différent fut terminé à l'amiable, en 1653. Louis-Philippe ayant fait un voyage en Silésie, y mourut en 1655. De MARIE-ELEO-NORE, fille de Joachim-Frédéric, électeur de Brandebourg, qu'il avait épousée en 1630, il laissa un fils, qui suit.

#### LOUIS-HENRI-MAURICE.

1655. LOUIS - HENRI-MAURICE, succéda en bas âge au duc Louis-Philippe, son père, sous la tutelle de Charles-Louis, électeur palatin. Il épousa, l'an 1666, MARIE-ELÉONORE, fille de Henri-Frédéric, prince d'Orange. Mais, n'ayant point eu d'enfants de ce mariage, son duché fut réuni au Palatinat électoral, incontinent après sa mort, arrivée le 4 janvier de l'an 1674. (Voyez Lothaire-Frédéric, electeur de Mayence.)

### DUCS DE DEUX-PONTS.

Le duché, autrefois comté, de Deux-Ponts, tire son nom de sa capitale, nommée en latin Bipontum, et plus anciennement Geminus Pans, en allemand Zueybruken; il s'étend dans la Westrie, le Wasgau, le Nahgau, le Spirgau, et a pour bornes le bas Palatinat, l'Alsace, la Lorraine et l'archevêché de Trèves. Son territoire n'est ni cohérent, ni contigue entrecoupé partout des terres, tant de la maison électorale palatine, que de Hanau, Nassau, des rhingraves, etc. (Busching.) On a vu, à l'article de Robert 1, xomnts palatin, du Rhin; comment le comté, depuis duché de Deux-Ponts, tomba dans sa maison.

#### LOUIS.

1459. Louis, surnommé le Noir, second fils d'Etienne, lui succèda au duché de Deux-Ponts, et reçut de son aïeul maternel, le comté de Veldenz. A peine cut-il pris possession

de ces domaines, qu'il s'engagea dans la ligue de l'empereur Frédéric III, et de plusieurs princes d'Allemagne, contre Frédéric, électeur palatin. Battu avec ses confédérés, dont le principal était l'électeur de Mayence, dans la plaine de Pfedersheim, le 4 juillet 1460, il vit la ligue se dissiper après cet échec, et n'en demeura pas moins obstiné à continuer la guerre. Il ravagea le Palatinat à diverses reprises. Louis et les comtes de Linange, ses alliés, étaient, par la position de leurs terres, autant d'ennemis domestiques de l'électeur. Mais Frédéric, après leur avoir fait sentir plusieurs fois la force de son bras, les contraignit à lui demander la paix. Louis mourut le'19 juillet 1489, laissant de JEANNE DE CROÏ, fille d'Antoine de Croï, comte de Porcéan, son épouse, Gaspard et Alexandre, qui suivent; Albert, qu'on fait mal à propos évêque de Strasbourg, mort en 1523; Philippe et Jean, chanoines de Strasbourg; Elisabeth, femme de Jean - Louis, comte de Nassau-Saarbruck; et quatre filles religieuses.

#### GASPARD ET ALEXANDRE.

1489. GASPARD, né l'an 1458, et Alexandre, né l'an 1462, succédérent à Louis, leur père, dans le duché de Deux-Ponts, qu'ils gouvernèrent par indivis, comme il l'avait ordonné par son testament. On prétend que le motif de cette disposition fut le peu de sens ou le dérangement du cerveau de Gaspard. Celui-ci survecut peu de tems à son père, et mourut sans laisser d'enfants, d'EMILE, son épouse, fille d'Albert III, électeur de Brandebourg, mariée en 1478, et morte en 1481. Alexandre gouverna seul le duché de Deux-Ponts et le comté de Veldenz, après la mort de son frère. Etant entré, l'an 1503, dans la ligue que l'empereur Maximilien forma contre Philippe, électeur palatin, et Robert, son fils, il contribua à la défaite qu'ils essuyèrent près de Ratisbonne. Alexandre fit ensuite le voyage de la Terre - Sainte, mourut chez lui le 31 octobre 1514, et fut inhumé dans la nouvelle église qu'il avait fait bâtir à Deux-Ponts. Il avait épousé, l'an 1499, MARGUERITE, fille de Craton, comte de Hohenlohe I, dont il eut Louis, qui suit; Georges, chanoine de Trèves et de Cologne: Robert, dont le fils, Georges-Jean, fit la branche de Lutzelstein; Catherine, qui s'étant faite religieuse à Boppart, en 1500, quitta le voile dans la suite, et épousa, l'an 1540, dans un âge avancé, Otton, comte de Tecklenbourg, agé de vingt-trois ans; et deux autres filles religieuses. (Schannat, Hist. de la M. palat.)

#### Louis II.

1514. Louis II, fils aîne d'Alexandre, et né l'an 1502, lui succéda au duché de Deux-Ponts. L'inclination qu'il avait pour les armes, le porta à servir Charles V dans les guerres qu'il eut avec la France. Mais, après s'y être signalé de manière à donner de grandes espérances, la mort l'enleva le 3 décembre de l'an 1532, à l'âge de trente ans. D'ELISABETH, fille de Guillanme le Vieux, landgrave de Hesse, qu'il avait épousée le 10 décembre 1525 (morte le 4 janvier 1563), il eut un fils, qui suit; et Christine, morte en bas âge.

#### WOLFGANG.

1532. WOLFGANG, fils et successeur de Louis, né le 26 septembre 1526, fut élevé, pendant sa minorité, sous la tutelle de sa mère et de Robert, son oncle. Charmé des progrès qu'il faisait sous les habiles instituteurs qu'on lui avait donnés, Frédéric II, son oncle, lui confia la régence du haut Palatinat. Wolfgang, devenu majeur, gouverna paisiblement ses états. Quoique luthérien, il vit, sans y prendre part, les troubles que les disputes de religion avaient excités en Allemagne. Seulement il ne put s'empêcher, en 1559, d'envoyer quelques troupes à Trèves pour soutenir une partie des habitants qui voulaient y établir les nouvelles opinions. Mais, l'année suivante, il fut un des médiateurs entre l'archevêque de Trèves et ses sujets rebelles. L'an 1568, les Huguenots de France, à force de promesses et de sollicitations, l'engagèrent à venir à leur secours. Il partit à la tête de sept mille cinq cents chevaux, traversa la Bourgogne malgré le duc d'Aumale, envoyé pour l'arrêter, prit la Charité-sur-Loire, le 20 mai, par la lâcheté du commandant de la place, passa la Loire pour se joindre à l'amiral de Coligni, et s'avança jusqu'à la rivière de Vienne. Mais la mort le surprit à Escars, sur cette rivière, le 11 juin de la même année, pour s'être enivré du vin d'Avalon, dont il avait emporte deux cents bouteilles, après avoir brûlé les faubourgs de cette ville. Son corps, déposé d'abord à la Rochelle, fut porté, l'an 1571, à Meysenheim, dans le tombeau de ses ancêtres. Il avait hérité, l'an 1559, d'Otton-Henri, électeur palatin, le duché de Neubourg, que ce prince lui avait engage, des 1551, pour une somme de cent mille florins, que Wolfgang lui avait prêtée. D'ANNE, fille de Philippe le Mugnanime, landgrave de Hesse, qu'il avait épousée l'an 1544 (morte en 1591), il laissa Philippe-Louis, chef m. c. and ob m

de la maison de Neubourg; Jean, qui suit; Otton-Henri, comte palatin à Sulzbach, mort sans postérité l'an 1604; Frédéric, comte de Veldenz en partie; Charles, qui a fait le branche de Birkenfeld; et trois filles.

#### JEAN I.

1571. JEAN I, second fils de Wolfgang, ne prit possession 'du duché de Deux-Ponts qu'en 1575, à cause de centaines contestations qu'il eut avec Philippe - Louis, son frère. Le gouvernement de ce prince fut doux et tranquille: Il mourut à Germersheim, le 12 20ût 1604, laissant de MADELEINE, son épouse, fille de Guillaume le Riche, duc de Clèves, Barg et Juliers, Jean, qui suit; Frédéric-Casimir, chef de la branche palatine de Landsberg, qui finit à la deuxième génération, par la mort de Frédéric-Louis, arrivée l'an 1681; Jean-Casimir, qui forma la branche palatine de Clebourg et Marie-Elisabeth, femme de Georges-Gustave, comme de Lutzelstein. ...it ...

#### JEAN II.

A . . In holistich

بالمتالي بيان

1604. JEAN II, ayant succedé au duc Jean I, son père, fut encore charge de l'administration du Palatinat, par le testament de l'électeur Prédéric IV, qu'ilui commit en même tems la tutelle de son fils. Philippe Louis, duc de Neubourg, Ini contesta ces deux emplois, comme plus proche parent. La dispute s'échaussa vivement; mais l'empereur, s'en étant rendu l'arbitre, maintint le duc Jean dans ses fonctions, qu'il exerça jusqu'à la majorité du jeune électeor. Le duc Jean, s'étant engage dans la ligue des princes protestants, subit le même sort qu'eux: Pen s'en failnt qu'il ne tombat, l'an 1635, entre les mains des Imperiaux. Oblige par là de s'enfuir à Metz', à peine y fut-il arrive, qu'il mourut le 30 fuillet de la même année. Il avait épouse, 1º l'an 1604, MADÉLEINE-CATHÉRINE, fille de Rene II; duc de Rohan (c'est elle qui, avant son mariage, répondit au roi de France, Henri IV, qui lui avait fait une déclaration d'amour, Je suis trop pauvre pour tire voire femme, et de trop bonne maison pour être votre maîtresse'); 20. le 3 mai 1612. LOUISE-JULIENNE, fille de Frédéric IV, électeur palatin, morte en 1640. Du deuxième lit sortirent sept enfants, dont les principaux sont, Frédéric, qui suit; Catherine-Charlotte, femme de Wolfgang-Guillaume, duc de Neubourg; et Julienne-Madeleine, mariee, en 1645, à Frédéric-Louis, duc de Deux-Ponts-Landsberg.

#### FRÉDÉRIC.

1635. FRÉDÉRIC, 'né le 3 avril 1616, en succedant à son père Jean II, entra dans les mêmes engagements que lui avec les ennemis de la maison d'Autriche. Il essuya aussi les mêmes revers, et de plus grands encore ; car les impériaux ayant forcé le pont que ce prince occupait sur le Rhin, avec deux mille suédois, pénétrèrent jusqu'au duché de Deux-Ponts, dont ils se rendirent maîtres sans peine, qu'ils traitèrent en pays ennemi. Frédéric demeura privé de son duché jusqu'à la paix de Westphalie. Rétabli alors dans son premier état, il demeura tranquille jusqu'à sa mort, arrivée le 9 juillet 1661. Il avait épousé, l'an 1640, ANNE-JULIENNE, fille de Guillaume-Louis. comte de Nassau-Saarbruck, morte en 1667. Frédéric, en décédant, ne laissa de ce mariage que des filles, dont les principales sont Elisabeth, femme de Victor - Amédée, prince d'Anhalt; Charlotte-Frédérique, mariée à Guillaume-Louis, fils de Frédéric-Louis, duc de Landsberg; et Sophié Amélie, semme de Jean - Charles, comte palatin de Birkenfeld-Gelnhausen.

#### FRÉDÉRIC-LOUIS.

1661. FRÉDÉRIC-LOUIS, fils de Frédéric-Casimir, duc de Deux-Ponts-Landsberg, né l'an 1619, succéda, comme plas proche héritier mâle, à Frédéric, dans le duché de Deux-Ponts. Cet accroissement de puissance ne rendit pas son sort plus heureux. Il fut la vietime de la guerre que se firent, de son tems, l'empire et la France. Ses terres, exposées aux courses des amis et des ennemis, ne furent épargnées ni des uns ni des autres. Au chagrin que ces ravages lui causèrent, se joignit celui de voir ses enfants exclus de son duché. Il mourut le 1er. avril 1681. Ce prince avait épousé, 1°. l'an 1645, JULIENNE-MADELEINE, fille de Jean II, duc de Deux-Ponts, qui lui donna cinq fils, dont aucun ne survécut à leur père; 2º. l'an 1672, Anne-Marie Heppe de Meysenheim, dont il eut trois fils. Mais, par le traité de mariage, ces enfants, réputés simples gentilshommes, furent déclarés incapables de succéder à l'héritage paternel.

### CHARLES I.

1681. CHARLES I occupait, sous le nom de Charles XF, le trêne de Suède, que Charles-Gustave, son père, lui avait transmis, avec le duché de Clébourg, lorsque Frédéric-Louis, XV.

duc de Deux-Ponts, vint à mourir. Se trouvant le plus proche héritier de ce prince, dans l'ordre linéal, il voulut se mettre en possession de son duché. Mais il eut pour compétiteur Adolphe-Jean, son oncle paternel, qui alléguait le droit de majorat en sa faveur. La contestation dura jusqu'à la mort de ce dernier, arrivée l'an 1689. Charles, devenu, par là, tranquille possessour de ce duché, voulut, dans la suite, y ajouter les terres qui avaient appartenu à Léopold-Louis, comte de Veldenz, de la beanche de Lutzelstein, décédé l'an 1694, sans avoir laissé d'héritien mâle. Mais cette succession lui ayant été disputée tant de la part du dut de Sulzbach, que de celle du duc de Birkenfeld, elle demoura en séquestre jusqu'à la par de Riswick. Charles ne parvint pas à ce terme, étant mort le 15 avril 1697. (Voy. Charles XI, roi de Suède.)

#### CHARLES H. :

1697. CHARLES, successeur de Charles I, son père, fut le deuxième de sou nom, duc de Deux-Ponts, et le douzième comme roi de Suède. Il mourut saus avoir été marié, le 11 decembre 1918. (Voy. Charles XII, roi de Suède.)

## GUSTAVE-SAMUEL-LÉOPOLD.

1718, GUSTAVE-SAMUEL-LEOPOLO, né, l'an 1670, d'Adolphe-Jean, fils de Jean-Casimir, duc de Deux-Ponts-Clébourg, et d'Elisabeth Brahé, devint héritier du duché de Deux-Ponts après, la mort du roi de Suède, et en jouit jusqu'à a mort, arrivée le 17 septembre 1731. Il avait épousé, l'an 1707, Donothée, la seule qui restait de la maison des anciens comtes de Veldenz. Mais, à raison de la proximité du sang, ce mariage n'étant point conforme aux lois de l'église romaine dont il avait embrassé la communion, il le fit dissoudre en 1723, et prit pour femme Louise-Donothée d'Hofmann. L'une et l'autre épouse ne lui ayant point denné, d'héritier, sa succession devint la matière d'une querelle entre Charles-Philippe, électeur palatin, et Chrétien III, duc de Birkenfeld, En attendant la décision de l'empereur, au jugement duquel on s'en était remis, le duché de Deux-Ponts demeura en séquestre.

## CHRÉTIEN L

L'an 1733. CHRÉTIEN I, duc de Bischweiler (troisième du nom) s'accommode avec l'électeur palatin, qui lui cède le duché de Deux-Ponts, à la réserve du hailtiage de Stadech, que Chrétien lui abandonne. En conséquence de cet accommo; dement, Chretien prit possession du duché de Deux-Ponts le 1et. avril 1734. Il fut le premier de son nom en qualité de duc de Deux-Ponts. Mais il ne jouit pas long-tems de cet héritage, la mort l'ayant enlevé, le 3 février 1735, à l'âge de soixante et th ans. Il avait éponse, le 2r septembre 1719, Charlotta-Louise, fille unique de Louis Craton, comte de Nassau-Saarbruck (morte le 25 mars 1774, à Darmstadt, dans la soixante-dixième année de son âge), dont il laissa deux fils. Chrétien, qui suit; et Frédérie, né le 27 février 1724: avec deux filles; Henriette-Charlotte-Christine-Louise, née le 9 mai 1721, marlée, le 11 août 1741; à Louis VI, landgrave de Hesse-Darmstadt; et Christine, née le 16 novembre 1725, mariée; le 19 août 1741, à Charles-Auguste-Frédérie, princé de Waldeck, veuve le 29 août 1763.

### CHRETIEN H (IV).

1735. CHRÉTIEN II (IV), né le 6 septembre 1722, succèda à Chrétien I, son père, dans le duché de Deux-Ponts. L'an 1758, il embrassa la religion catholique le 1 r février. Ce prince mourut sans alliance, dans son château de Pétersheim, le 5 novembre 1775. Frédéric, son frère, feld-maréchal de l'empereuret de l'empire, chevalier de la Toison-d'Or, s'était fait aussi catholique, le 8 décembre 1746. Il commanda l'armée impériale en 1758, et mourut le 15 août 1767; laissant de Marie, fille de Joseph-Charles-Emmanuel, prince de Sulzbach, qu'îl avait épousée le 6 février 1746, Charles-Auguste-Chrétien, qui suit; Maximilien-Joseph, né le 28 mai 1756; Marie-Amélie, née le 11 mai 1752, mariée, le 17 janvier 1769, à Frèdéric-Anguste, électeur de Saxe; Marie-Anne, née le 18 juillet 1753, chanoinesse d'Essen.

## CHARLES-AUGUSTE-CHRÉTIEN.

1775. CHARLES-AUGUSTE-CHRÉTIEN, né le 24 octobre 1746; de Frédéric, frère du duc Chrétien IV, a succédé à son onde dans le duché de Deux-Ponts. Il fut marié, le 13 février 1774, à la princesse Amélie, fille de Frédéric-Chrétien, électeur de Saxe, dont il a Charles-Auguste-Frédéric, né le 2 mars 1776.

## DUCS DE NEUBOURG.

La ville de Neubourg, située sur le Danube, à deux lieues d'Ingolstadt, étant tombée avec ses dépendances dans le partage de Jasa, second fils de l'empereur Robert, cet béritage fut, en sa fayeur, étigé en duobé, Jean mourut le 13 mars : 14f3, na laissant qu'un ills, nommé Christophe, qui, étant devenu roi de Danemarck et de Suède en 1439, mounut, en 1448, sans postérité. Le duché de Neubourg, par là, fut éteint et réuni au Palatinat. L'électeur palatin, Otton-Henri, le créa de nouveau vers l'an 1558, et en gratifia Wolfgang, duc de Deux-Ponts. Celui-ci le donna on partage, en 1560, à son fila, qui suit.

#### PHILIPPE LOUIS.

1560. PHILIPPE-LOUIS, fils aîne de Wolfgang, ne l'an 1547, reçut de son père le chiché de Neubourg, qu'il administra jusqu'au 12 août 1614, époque de sa mort. Ce prince faisait

profession du Luthéranisme.

Jean-Guillaume, duc de Berg, Juliers et Clèves, étant mort sans enfants, l'an 1609, le dut de Neubourg prétendit à sa succession du chef de sa femme, et eut pour concurrent le margrave de Brandehourg. Les deux princes convincent d'abord, pour éviter le sort incertain des armes, de gouverner en commun les domaines de l'héritage contentieux. Mals comme l'exercice de la souveraineré it ailmet guère de compagnon, ils ne tardérent pas à se brouiller. Une autre affaire importante occupa, l'ap 1610, le duc Philippe-Louis. Ce fut la tutelle de Prédéric V, électeur palatin, qui lui était contestée par le duc de Deux-Ponts. Mais le second l'emporta en vertu du testament de Frédéric IV, qui lui déférait cet emploi. D'ANNE, fille de Guillaume le Riche, duc de Juliers, que Philippe-Louis avait épousée à Nuremberg, le 27 soptembre 1574, il laissa Wolfgang-Guillaume, qui suit; Auguste, chef de la branche de Sulzbach; Jean-Bréderic, comte de Hippolstein; et Anne Marie, femme de Frédéric-Guillaume, duc de Saxe. TERMST  $\sigma =$ 

## WOLFGANG-GUILLAUME.

embrassa la religion catholique, l'an 1614; en succedant à son père Philippe-Louis. Son père fui ayant transmis la duffelle touchabt la succession des duches de Berg, Juliers et Clèves, il alla trouver l'électeur de Brandebourg, Jean-Sigismond, son compétiteur, et lui demanda, pour términer le différent à l'amiable, sa fille en mariage. Elle lui fut accordée; mais un discours imprudent qui lui échappa, en dinant avec ce prince, lui ayant attiré un soufflet de sa main, tout accord fut rompu-Des amis communs le réconcilièrent, en 1628, avec Georges-Guillaume, fils et auccesseur de Jean-Sigismonde la fiscot,

en 16.8, una transaction qui fut confirmée en 1630, mais qui stant male observée, ne termine pas les débats. L'an 1651, îls firent un nouvel accommodément, encore assez caduc, auquêt le duc de Neubourg ne survéent pas long-tems, étant mort le 20 mars: 1653. Il avait épousé, '1°. l'an 1613, MARGUERITE, fille de Guilleume, duc de Benière, dont il eur un fils, qui suff, 2º. le 25 movembre 1630. CATHERNE-CHARTOTTE, fille de Jean II, duc de Deux-Ponts; 3º. le 6 mai 1651, MARIE-FRAN-coist, fille d'Egon de Eussiemberg, l'amiélle se remaria, l'an 1666, à Léopold, margrave de Bade.

## THE PHILIPPEACULELAUMER APPLICACION TO BE REPORT

cesseur de Wolfgang-Guillaume, son père, au duché de Neubourg, terraina, Lau 1666, par un nouveau traité, l'ancien diffaferent qui regnait entre sa maison et celle de Brandehourg. Panla, il se vit paisible possesseur de Juliars et de Berg, la préteumi
tion, sun Rayenstein ayant été mise en compromis de part, et, il autre. L'état florissant ou se trouvait Phillippe, Guillaume, luin
d'autre, l'état florissant ou se trouvait Phillippe, Guillaume, luin
dication du roi Jean-Casimur. Mais, quoiqu'il n'ent épargné ni
soins ni dépenses pour reussir dans cette entreprise, il y échoua.
Nullement rebuté par ce mauvais succès, il recommença ses
brigues, après la mort du roi Michel Wiernowiecki, qui l'avait
supplanté, et ne fut pas plus heuseux cette seconde fois. Lai
providence le dédommagea en quelque sorte de ca double échec,
par le Palatinat électoral qui lui échut, en 1685, à la mort de
l'électeur Charles, avec lequel, s'éteignit la hanche de Simmeren. (Voyez les électeurs palatins.)

## DUCS DE BIRKENFELD.

Birkenfeld, wille située à huit lieues de Trèves, et dix-neuf de Mayence, est la capitale d'un duché de ce nom , què Wolf-gang, duc de Deux-Ponts, détacha de ses états, l'an 1566, pour le donner à Charles, le plus jeune de ses fils, Charles mourat le 6 décembre de l'an 1600, dans la querantième année de son âge, laissant de son épouse Donornée, fille de Guillaume, duc de Brunswick, trois fils et une fille; savoir, Georges-Guillaume, qui suit; Frédérie, ne le 19 octobre 1594, mort en 1626; et Chrétien, chef de la branche de Bischweiler.

## GEORGES GUILLAUME.

16001 Georges-Guillaume, ne le 6 août 1591, succéda,

dans le duché de Birkenfeld, à Charles, son père: L'histoire fait l'éloge de son gouvernement. Il mourut le 25 décembre 1669, emportant dans le toinbeau les régrets de ses sujets: il avait épousé, 1º d'an 1616, Donothée; fille d'Otton, comte de Solms; 2º le 30 hovembre 1641, JULIENNE, fille du rhingrave, qu'il répudia; 5º. le 4 mars 1649, Anne-Elisabeth, fille de Louis-Evrard, comte d'Octtingen: Du premier lit, il laissa Charles-Otton, qui suit; Anne-Sophie, abbesse de Quedlimbourg, morte le 1et, décembre 1680; et Marie-Madeleine, mariée, en 1644, à Antoine-Gunther, comte de Schwarzbourg.

CHARLES-OTTON.

1669. CHARLES-OTION, successeur de Georges-Guillaume, son père, né le 28 aufit 1625, mourut le 30 mars 1671. Il avait épousé, l'an 1658, MARGUERITE-EDWIGE, fille de Craon, comte de Hohenlohe, dont il laissa Charlotte-Sophie-Elisabeth, morte au mois d'août 1768; et Hedwige-Eléonore-Marie, decédée le 12 février 1721. Le duché de Birkenfeld, après la mort de Charles-Otion, passa à Chrétien II, duc de Bischweiler, comme le plus proche héritier male.

#### DUCS DE BISCHWEILER

Bischweiler, petite ville en Alsace, à quatre lieurs de Strasbourg, étant dévenue, avec ses dépendances, le partage de Chrétien, fils de Charles, duc de Birkenfeld, fut érigée en capitale d'un duché. Chrétien passa une grande partie de sa vie dans l'exercice des armes. Après la bataille de Wimpsten, donnée en 1622, où il combattit sous les ordres de Frédéric, marquis de Dourlach, il passa au service de Chrétien IV, roi de Danemarck, et, l'an 1631, à celui de Gustave-Adolphe, qui le fit général de sa cavalerie. Mais la défaite des Suédois, près de Nortlingue, l'ayant dégoûté du métier de la guerre, il fit sa paix avec l'empereur l'an 1635, et se retira à Strasbourg, d'où étant revenu à son château de Bischweiler, il y mourut le 27 août 1654. Il avait épousée, a l'an 1630, MADELEINE-CHRISTINE, fille de Jean II, duc de Deux-Ponts, morte le 9 janvier 1648; 2º. le 28 octobre de la même année, MARIE-JEANNE BE HELFFIENSTEIN, morte en 1665. Du premier lit, il laissa Chrétien, qui suit; Jean-Charles, tige de la branche de Birkenfeld-Gelnhausen, rapportée ci-après,

## CHRÉTIEN II.

· 1654. CHRÉTIEN II, né le 22 juin 1637, succéda, dans le

duché de Rischweiler, à Chrétien I, son père. Le sort de ce prince fut le même, pendant quelque tems, que celui de Jean-Charles, son frère. Car après avoir achevé de compagnie le cours de leurs différents voyages, ils s'engagèrent au service de la Suède. Mais l'ayant ensuite quitté, ils prirent chacun leur parti. Chrétien, au retour des campagnes qu'il fit en Hongrie, s'attacha à la France, qui lui donna le régiment, d'Alsace. Il mourut le 7 avril 1717, après avoir vu croître considérablement ses états; car il devint héritier, en 1671, de Charles Otton, duc de Birkenfeld, décédé, cette année, sans posterité mâle; et, l'an 1673, il ajouta à cet héritage tous les biens de Jean-Jacques, dernier comto de Rappolstein, dont il avait épousé, l'an 1667, la fille, CATHERINE-AGATHE, morte en 1683,, après lui avoir donné, entr'autres enfants, Chrétien; qui suit; et Louise, née le 18 octobre 1668, mariée, en 1700, à Frédénic-Auguste, compte de Waldeck

#### CHRÉTIEN UL COMME CONTRA

1717. CHRÉTIEN III, né le 9 juillet 1674, successeur de Chrétien II, son père, au doché de Birkenfeld-Bischweiler, réunit dans la suite le duché de Deux-Ponts à ses étals. (Voyez Chrétien I, duc de Deux-Pohts.)

## COMTES PALATINS DE BIRKENFELD-GELNHAUSEN.

## JEAN-CHARLES.

1654. JEAN-CHARLES, comte palatin de Birkenfeld-Geln-hausen, second fils de Chrétien, duc de Bischweiler, servit long-tems dans les troupes des États-Généraux, et mourut le 21 février 1704. Il avait épousé, 1°. l'an 1685, SOPHIE-AMÉLIE, fille de Frédéric, duc de Deux-Ponts, morte en novembre 1695; 2°, le 26 juillet 1696, MARIE-ESTHER DE WITZLEBEN, morte au mois d'avril 1725. Les enfants de Jean-Charles furent;

## Du premier lit:

1º. Madelaine-Julie, morte en 1720, épouse de Joachim Fredéric, duc de Holstein Ploën;

#### Du second lit:

2°. Frédéric - Bernard, mort, en 1739, sans postérité mâle, d'Ernestine - Louise de Waldeck, décédée en 1782;

3% Peaus finite anity (1997) and (1997) and

不充 违 医水材料除针 JEAN. 544 Girondus-Augus, file de Bologt -CT C REP (011) 189 1 1904. JEAN 4 mé des salumni 1608 y succede à 1604 pare 16 21 ferrior 1704 a House gouverneur de Indiers , feld Rugmelle. physical destrocking the transport of the property of the prop ell-sveil éparéé pen ertés a Source ou rorte en 1978 el ministre - the Salam, Mada brimette de Dhistario donn il eas point este di pinres et trois princescal, morts un bas âge , Jeant Charles-Libii, anele is aeptembrei 1945, marinen 1989, Canb Missiel ; Unit-... laurae, iqui suit ; etc. Louise-Chestienne, née en 1/467, militée à Henri XXX soprince Reuse Gerround or of one other hard, due de Shanas en, riente le 4 abécaime réce e breobes ne le at fevorer cora mungarithm costo, à l'ont, and du Wurtemberg, et morde l'an rivou, desunde, n'el costo de l'on costo. roo. Continume, général d'infanteme, dir de Bayere comte palatin de Bitkenfeld, naouit le 10 novembre 17 a fin vertu des pactes de famille, il avait tenu le duché de Bergen apanage, jusqu'à la cession faite par le roi de Bayire, de ce pays, en échange du margraviat d'Anspach. Il a épouse, le 30 janvier 1780, MARIE ANNE Hills de Brederic, duc de Deur-Ponts, et sœur du roi de Bavière, nee le 18 juillet 1753. De ce togs. Deorges-Gustave, 655 des pauesi ince sprisen, .... 191 Pice Augusta, prince hereditaire, nelle 1492 Bont 1785, general major au servide, de Bavière, marie le 198 mi Sim a bergudom est issu Maximillen, me le u decembre 1966; ... 4% Maria-Hlisabeth-Amelie-Francoise, nee'le'5 mail 1784, manion le g mans 1808, à Alemindre Bertiffer, this de Hond of the A Shourg, is be seen and a color of the COMTES DE LUTZELSTEIN.

Le château de Lutzelstein, situé entre l'Alsace et la Lorraine, à douze lieues de Strasbourg, avait autrefois ses comtes particuliers, qui relevaient de l'électeur palatin. S'étant engages dans une guerre contre l'électeur frédéric, ce prince, pour les punis

de leur sélonie, s'empara, l'an 1452, de tous leurs bisús; qui, dans la suite, échurant à Mobern, troisième fils d'Alemandre, duc de Deux-Ponts. Robert mourut l'an 1544, laissant d'Unsulle, rhingravine, ou comtesse sauvage, son épouse, un fils, qui suit, avec deux alles.

#### GEORGES-JEAN.

1544. GEORGES-JEAN, fils de Robert, est celui qui a proprement, commence la ligne des mouveaux constes de lust salstein; car ce no fut qu'en vertu d'un muité condus l'an 1866, à Augsbourg, entre lui et Wolfgend, duc de Deux-Ponts, qu'il entra en jouissance du comté de Eutrelstein et d'une partie de Sponheim, Georges Jean embellië Lanzelstein, du il fit sa résir dence. Il basit aussi la ville de Phultzhourg, et, mourut l'an 1592, laigeant de MARE; son épouse, fille de Gustave, roi de Saide (morte en 1610), Georges-Busiate, qui unit; Ainac-Marguerite, née le 17 janvier 1571; masies; en 1589, à Rithard, due de Simmeren, morte le 4 novembre 1621; Uraule, née le a4 février 15723 maniée (1820, 1585, à Louis, duc de Wurtemberg, et morte l'an 1635; Jeanne; née l'an 1573; morte en 1600; Jean-Auguste, marie, l'an 1500, à Auste-Elilippe II, musi flecteur palatin; Louis-Philippe, tua dans un tourmoi à Heidelberg en 1601; Catherine Ursule, nie le 3 tout 1582, morte en 1595 jet Georges-Jeau.

## GEORGES-GUSTAVE.

1592. GEORGES-GUSTAVE, fils ainé de Georges-Jean, et ton successeur, né le 6 féntier. 1564, mouret le 2 juillet 1634. Il avait épousé, 1º l'an 1587, ELIBABETH, fille de Christophe, duc de Murtemberg, veuve pout lors de Georges-Ernest, prince de Henneberg, 2º l'an 1601, MARIE-ELIBABETH, fille de Jean I, duc de Deux-Ponts, illeut de des deux mariages onzé enfants, dont les principaux sont Leopold-Louis, qui suit ; Jean-Frédéric, né l'an 1694, mort eu servica de la Suède, à Augsbourg, le 30 novembre 1632; Charles-Louis, tué, le 16 juillet 1631, à Wolmerstadt, en combattant pour la Suède; et deux filles.

## LEOPOLD-LOUIS.

1634! Léorold Lours, ne le 1 m. février : 1625, hérita le courté de Lutzelstein de Georges Gustave, son père. L'au 1648, it fat rétabli, par la paix de Munster, dans les terres resortis-

sames du chilesa de Veldenz, que l'empereur avait sasie sents la that sille de Northingues Lian 1685, il prétendit à l'électorat palating, et fit see efforts pour y parvenir. Mais il eut pour ziralite duc de Neubourg, dont les droits prévalugent sur les siens. Léopold-Louis, mount le 149 saptambre 1694-Ill-arait éphasé, l'an a 648, AGATHE-CHRESTINE, comtesse de Hanay, morte le 5 desmare 1674, dont il eut Gustave-Philippe, ne le 17 juillet 1651 (Ce prince s'était distingué dans les armérs de l'empereur; mais ayant tout-à-coup changé de conduite; il se dérangea au point que son pert Millichithaint de le faire enfermer au château de Lautrecht, où l'on prétend qu'il mourut de mort violente en 1679); Charles-Georges, né le 27 décembre 1660, tué au siège devant Bude, le 3 juillet 1686; Auguste-Léopold, né le 3 décembre 1663, tué au siège de Mayence, le 30 août 1689; deux autres fils, morts enfants; Anne-Sophie, morte dans le célibat, le 12 juin 1706; Elisabeth-Jeanne mariée au chingrave de Morhanges, morte le 5 février 1718; Dorothée, née le 16 janvier 1658, mariée, l'an 1707, à Gustave-Samuel, duc de Deux-Ponts; et d'autres enfants morts avant leur père. Comme aucun de ses fils ne lui survecut, en mourant, il institua pour son héritier Charles XII, roi de Suède, qui, en qualité de duc de Deux-Ponts, s'empara d'abord de Veldenz et de Lautrecht; mais en avant voussorfaire lautants de Entrelitein, il erbaya de l'opposition de la partides iduca ile Sulzbach et de Bifkenfeld unandis geschölettenespelatin zuen vertu de la donstitution robertine et par le debit de primagévint, l'an 1708, à facetent et la miner ; student l'antique et l'antiq in 1731, l'empercar lui coutéra le capiter de la l'ora la Ora ne surveyed ADDASCIUS ond to Duos on 2. De son épouse, monte le or jameir er 20, il brisonteant

Sulzbach, ville struce sur les comms du haur Phatimat et de la Francome, a floure lleues de Nuremberg et quinze de Ratisbonne, est la capitale d'un duétie que Philippe Doube due de Neubourg, donna en apanage a son decueme du Abecustil Après avoir vecu passiblement dans ses terres l'espate de seize ans, Augusté l'entra, l'an 1630, dans du lleue des princes quotestants. L'an 1631, le roi de Suède l'ayant chargé d'une commission auprès de l'électeur de Sazé, il mourut à Windsheim, en revenant de la cour de Dresde. Ce fut une perter pour son parti, qui nomptait beascoup sur sa prudence et sa valeue. Il avait épousé, l'an 1620, Hanvylen, fille de Jean-Adolphe, duc de Holstein (morte en 1657), dont il laissa Chrétien-Auguste, qui suitil Jean-Louis, né le 4 décembre, 2625, morte à Divemberg, le 20, oglobre, 640, il s'était distingué dans la guerre d'Allemagne, sous le roi Gustave-Adolphe, s

Philippe, ne le 13 janvier 1830; mort à Nurembirg, de & avril 1703 (après avoir servi dous le duc de Lorraine, d'était passé au service des Vénitiens; contrelles Tures, en 1662; entaite à dellit de l'empereur; en Hongrie, l'an 1662, et avoit fait des mervelles d'à bataille de Saint-Gödard). Ande-Sophie, marièr, en 1643, au contre d'Octingen, morte le 25 mai 1675, et Auguste-Sophie, marièr, en 1658, à Wencealus, primes de Lobkowits, morte en 1682.

of and at at a GHRÉTIEN-AUGUSTE alog ar as hard as

1651. CHRÉTIEN-AUGUSTE, ne le 16 juillet 1622, succéda, dans le duché de Sulzbach, à Philippe-Louis son père. Il embrassa, lan, 1656, la religion catholique à Wurtzbourg. L'étude des belles lettres et de la chymie fut l'occupation ordinaire de ce prince. Il mouseu paisiblement, comme il avait vècu, le 26 avril 1708. Il avait épousé, l'an 1649, AMELIE-MADELEINE fille de Jean, compte de Nassau-Siègen, et veuve de Herman-Vrangel, amiral de Suède, morte le 14 août 1669, dont il laissa un fils, qui suit; et deux filles.

ob brown of the control of the contr

Theoglore, son père, dans le fluche de Sukbreht II wen jour qu'un an et neul jours, étant le fluche de Sukbreht II wen jour qu'un an et neul jours, étant moit le 20 juillet 1738; le sant épousé, le le 15 févrièr 1722; Henriture de un Tour, manquisé de Bèrg-op-Zoom, moité le 28 juillet 1728; a le 20 décembre 1730; Le 20 de 20

## "CHARLES-PHILIPPE-THEODORE.

1733. CHARLES-PHILIPPE-THEOBORE, ne le 11 décembre 1724, succéda, l'an 1733, à Jean-Chrétien, son père, et tut désigné, la même année, héritier présomtif du Palatinat électoral, par l'électeur Charles-Philippe. Ce prince lui destina aussi la succession des duchés de Juliers et de Berg, du comté de Ravensberg et de la seigneurie de Ravenstein; mais le roi de Prusse et le roi de Pologne, comme électeur de Saxe, s'opposèrent à cette disposition. La querelle dura jusqu'au commencement de 142. Alors, par traité conclu entre l'électeur Charles-Philippe et sa majesté Prussienne, il à été arrêté que ces duchés, comté et seigneurie, appartiendront, en st toûte propriété et souverainete, au prince Charles-Théplore de Sulzbach et aux descendants mâles et femèlles à painte de de prince et de son épouse, petite-fille de l'électeur, a la même année, Charles-Théodore devient électeur palatin par la mort de Charles-Philippe. (Voyez les électeurs palatins.)

## DUCS DE DEUX-PONTS-CLÉBOURG.

Clébourg, ville du duché de Deux-Ponts, échut en partage, avec ses dépendances, à JEAN-CASIMIR, troisième fils de Jean I, duc de Deux-Ponts, et devint alors un nouveau duché. Jean-Casimir augmenta le lustre de la branche qu'il forma par son mariage contracté, l'an 1615, avec CATHERINE, sœur de Gustave Adolphe, roi de Suède. Cette alliance fit qu'il passe la plus grande partie de sa vie dans ce royaume, où, son épouse étant morte l'an 1638, il subit le même sort en 1652. Les enfants qu'ils laissèrent sont Charles-Gustave, qui suit ; Adolphe-Jean, né l'an 1629 (il prétendit succéder, en 1681, au duché de Deux-Ponts, mais sa mort, survenue en 1689, l'empêcha de poursuivre ses droits); Christine-Madeleine, mariée, le 30 novembre 164a, à Frédérie VI, margrave de Bade-Dourlach, morte en 1662; Eléonore-Catherine, morte à Brême, le 11 mars 1692, veuve de Frédéric, landgrave de Hesse, qu'elle avait épousé en 1646; Marie-Euphrosine, femme du comte de la Gardie, morte le 26 avril 1686.

## CHARLES-GUSTAVE,

1652. CHARLEG-GUSTAVE fut le successeur de Jean-Casimin, son père, dans le duché de Clébourg. Il était des-lors célèbo

par set exploits. Exercé dans le métier de la guerre sous le général suédois Toistenson, il avait été créé gouverneur général des conquêtes faites, par la Suède, en Allemagne. L'an 1654, il parvint à la couranne de Suède par l'alidication de la reine Christine. Il mourant le 4 février 1660. (Voyez Charles-Gustave voi de Suède.)

1660. CHARLES, fils de Charles-Gustave, lui succèda au

1660. Charles, fils de Charles-Gustave, lui succèda au royaume de Suède et au duché de Clébourg. Le duché de Deux-Ponts lui échut ensuite (l'an 1681) par la mort du duc Frédéric-Louis. Mais cette succession lui fut disputée par Adolphe-Jean, son oncle paternel. La mort de celui-ci, arrivée l'an 1689, l'aissa Charles paisible possesseur des états litigieux. Il mouruit le 15 avril 1697, laissant pour héritier son fils, le célèbre Charles XII, roi de Suede, après la mort duquel, arrivée le 11 décembre 1718, Gustave-Samuel-Léopold se mit en possession du duché de Clébourg comme de celui de Deux-Ponts. (Voyez Gustave-Samuel-Léopold, duc de Deux-Ponts.)

## PARS DE DIE AM A BOMISCIER MURC

the end of the end of the Denserount, etcut or protection and the end of the

## Gernelin Edinesti

in the News Annual Community of the community of the Asset Community of the Community of th

in the digital states of the consensation of t

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

The second of th

Le contre de Ravensberg en Westphalie, qu'il ne faut point confondre avec la seigneurie de Ravensbourg, en Suabe, et enclavé entre les évêché de Mindleh, l'Osnabruck, de Paderbon et de Munster. Aujourd'hui, il appartient au roi de Prusse, par les arrangements princhis la succession de Juliers. A merchès il eue ses comples particuliers, qui commencement s'porter le nom de Ravensberg; thepuis environ de millieu du onzième siècle, à raison d'un antien château qui donne son nom au pays. Auparaison d'un antien château qui donne son nom au pays. Auparaison d'un antien château qui donne son nom au pays. Auparaison d'un antien château qui donne son nom au pays. Auparaison d'un antien de leur résidence, où bien celui où Ils rendamen la jastice, Matter publicus. Les première qu'on rehealité saon, est Herman, qui suit.

Ce comte avait épouse ETHELING, fille d'Otton, comte de Montheim et duc de Bayière, peu de tems après qu'elle eut été répudiée, en 1071, par Welfon, successeur immédiat d'Otton, dans le duche de Bayière. Herman en eut un fils, nommé comme con père, au rapport de l'annafiste saxon, ad an 1002, M. Lamey croit qu'il mourut vers la fin du onzième siècle, on tout au plus tard au commencement du suivant.

that it is a state of the strength and the state of the suppose

<sup>\*</sup> Mikmust II Succeda à Soir Pert Merman F. Il entra pl'ant 125,

dans la ligue des princes saxons contre l'empereur Henri V. Cefut lui qui, en 1128, à la diète de Worms, déféra au roi Lothaire Gérard, comte de Gueldre, comme coupable de felonie, Idishie l'annaliste spion; lack de nieg. On l'apercoit ! pour la dernière fois, dans une charte du roi Lothaire de l'an 1134. Il eut pour enfants Otton et Henri, comtes de Ravensberg, comme le témoigne Albert de Stade, sous l'année 1105. où néanmoins il fait la méprise, d'identifier Herman II avec Herman I. Tous les deux paraissent en 1158, sous le nom de comtes de Ravensberg, et Otton même plutôt, comme on va le voir. Henri, son frère, vivait encore en 1175. On ne sait point s'il laissa, de protérités On troine orgon dens une charte de 1156, un Godefroi, comte de Ravensberg, qui, sans doute, fut le frère des deux précédents. Dans une charte de 1166, l'on voit aussi une sœur d'Otton et de Henri, nommée Sophie, comtesse de Dale, avec son fils Henri. M. Lamey croit que le comte de Dale est celui de Dalem, dans la province de Limbourg. Nous croyons qu'il faudrait plutôt lire Dasle, au lieu de Dale; au moins on ne peut point accorder cette prétention du sayant académicien savec la liste, des comtes de Dalem dee is en is on borne de borne en en Scott

enclase alresses to La COTTON all to the Pagent

cesseur au comté de Rayensberg, se ransontre de comune comte de Rayensberg, dana une charta de catte année. Llas 1144, il aida Philippe, évêque d'Osnabruck, à prendre et de molir le phâteau de Holte, dant l'évêché avait en à spuffrir aux rapport d'une chronique pomposée au commencement du sei di l'an 1449, il fit une irreption en Frise, et lua nombre de fransons. On ne l'aperçoit plus après l'an 1170. De sa ferame Una qui vivait encore en 1166, il eut monfils, qui suit.

Ce coule avoit decust it accorded to the on, combe to

1173 au plus tard. HERMAN III, fils et successeur d'Otton I; son père, fut grand partisan des Gibelins, et ennemi constant des Guelphes. Il portait dejà la qualité de comte de Ravensberg le 13 mai 1173. L'an 1177, il entra en contestation avec Bernard, seigneur de la Lippe, parce que celui-ci avait fait élever un fort sur les terres du comte. Dans le même tems, Philippe, archevêque de Cologne, rétant revenue d'Italie, lui commit, ainsi qu'au comte de Tecklenbourg, la garde des terres de l'archevêché en Westphalie, mospare Hepri : ducade 1844 v. et 223.

partisans. Il l'accompagna, l'an 1180, avec l'archeveque de Cologue, contre le duc de Saxe, et l'aida à faire le siège de Brunswick. L'an 1198, dans le schisme pour la couronne impériale. Herman s'attacha au parti de Philippe de Suabe, contre Otton IV, et le suivit dans ses expéditions en 1199. Il eut guerre, en 1203, avec l'evêque de Munster, qui assiegea et prit la ville de Bilefeld, et exigea des habitants, qu'en signe de sa victoire, ils couperaient les tiges de tous les chênes autour de la ville. ( Pauli, Hist. des états du roi de Prusse, tom. 1V, pag. 517.) L'an 1207, il eut guerre avec Simon, comte de Tecklenbourg celui-ci perdit la vie dans une action où Herman et son his Otton furent faits prisonniers. Ces querelles ne furent entièrement accommodées que long-tems après sa mort, c'est-à dire en 1231. Herman avait épousé JUTTE, fille de Louis de Fer. landgrave de Thuringe, dont il laissa, 1º. Thierri, nomme comte de Ravensberg, avec Otton, en 1229, dominus Theodo-ricus de Ravensberch et dominus Otto comites; 2º. Louis, qui suit. Otton mourut au mois de novembre 1245, et fut enterre à l'abbaye de Bersenbruck, dans l'évêché d'Osnabruck, qu'il avait fondée en 1231, de concert avec sa femme SOPHIE, comtesse d'Oldembourg, qui l'enr survécut, après lui avoir donné une fille nomme Jutte, mariee des 1251, à Waleran, seigneur de Montjoie, et peut être Elisabeth, femme de Henri, comte d'Oldembourg, ainsi qu'un fils nommé Herman, mort en bas âge.

250. OTTON II sproeda L RUQU , son père ; dans le coute

rand. Louis i devint comte de flavensberg l'an 1226, apparennent après la mort de Thierri, son frère. Otton et Louis terminèrent deur différent sur le partage de leur patrimoine par un accord ménage par l'entremise de l'évêque de Paderborn et d'Hèrniaff, seignéen de la Lippe, en vertu duquel Louis eu le chateau de Hàvensberg et la ville de Bilefeld avec leurs disarléis. Otton obtint pour sa part les forts de Vloto et de vechavec leurs différences.

La seigheurie de Vecht fut vendue par Otton, à l'éveche de Munister, mais celle de Vloto Rit au moins, quelque tems apressa mort, réunie en partie au comté de Ravensberg. La cheveque de Collègne en obtint, on de sait comment, une partie L'an 1933 Eouls porta du secours à l'archeveque de Breme contre les Stadingues et le duc de Brunswick. Il est tres-probable qu'il se trouva aussi l'année suivante à la croisade, contre ces hérétiques, puisque, l'an 1233, l'archeveque de Breme un donna en net qu'inze censes, situées au pays des Stadingues, en récompense de se services, et en dedonna agrene il des dépenses

par lui faites contre les Stadingues et le duc de Brunswick, L'an 1244, il acquit, le g janvier, l'avouerie de la prévôté, ou abhave noble de Schildesche, que ses successeurs ont continue de posséder. Peu de jours après, il vendit à Henri, duc de Limbourg et comité de Berg, des terres considérables qu'il avait à Barme. au comté de Berg. Il cessa de vivre entre le 25 mars 1248 et le 2 mars 1249 (Feria VI ante dominicam oculi), 25 fevrier 1250 (n. st.) Il avait épousé, 1. GERTRUDE, dame de la Lippe, sœur de Gérard, archevêque de Brême, et de Bernard, évêque de Paderborn, laquelle vivait encore en 1236; 2º. des le 6 mai 1244, ADELAIDE, comtesse de Ratzebourg, heritière de toutes les terres allochales de sa mère; elle mourut dans le cours de 1262 ou 1263, c'est-à-dire entre le 24 fevrier 1263 (n. st.), et le 30 octobre, de la même année. De ces alliances, sortirent au moins trois fils; 1º, Otton, qui suit; 2º Louis, chanoine de Minden en 1277, prévôt de Saint-Jean à Osnabruck, et de l'abbaye de Schildesche des 1287, et enfin éveque d'Osnabruck en 1298, mort le 11 novembre 1308, d'une blessure reque trois jours auparavant, dans un combat ou il defit l'évenne de Munsfer et Engelbert II, comte de la Marck; 3º. Jean, mort vers l'an 1265. M. Lamey, pag 38, ne sait pas trop qu'en peaser; quoique, dans une charte du roi de Danemarck, Eric VI, en date dir is avril 1265, il soit nomme frère d'Otton et de Louis. conduct g, sinst, golde, his monnes date.

1250. OTTON II succéda à Louis I, son père, dans le comté de Ravensberg. Après la mort du comte Louis, Bernard, seigneur de la Lippe, occupa, l'on ne sait pas sous quel prétexte. le château de Ravensberg; mais les châtelains et les autres vassaux du comté (ministériales), aidés par d'autres chevaliers voisins, et du prevot le Paderborn, l'obligerent à l'abandonner, comme on le voit par le traite d'accommodement fait entre les deux parties, au mois de juillet 1357. L'an 1364, le 26 juin conjointement avec son frère Louis, il mit lin aux différents qu'ils avaient avec les chevaliers Ludolf et Bernard de Gesmèle, aujourd'hui Germold, dans l'évêché d'Osnabruck. Ces deux freres durent, entr'autres choses, s'engager à fournir aux comt es de Rayensberg, en étant requis, cent hommes d'infanterie tet cinquante cavaliers, toutes les fois qu'ils auraient guerre enere la Meuse et l'Elbe, de sorte qu'à chaque fois ils leur enverraiont cinquante hommes, et les aideraient en outre, selon leur piuvoir, toutes les fois que les comtes de Ravensberg en auraent besoin. Vingt-quatre chevaliers furent garants de l'execution de ces conventions. L'an 1276 (n. st.), la veille de la Purification,

1 février, Otton recut, conjointement avec son beau-frère, le comte Albert de Regenstein, la garde et l'administration des biens que leur belle-mère, Sophie, dame de la Lippe, avait en Saxe. L'an 1277, le comte Otton et sa ville de Bilefeld, furent admis dans l'alliance qui subsistait depuis long-tems entre l'évêché de Minden et l'abbaye de Hervorden, d'une part, et l'éveché d'Osnabruck de l'autre. Il augmenta ses domaines considérablement la même année, par plusieurs fiess mouvants de l'évêché de Paderborn, que Herman, seigneur d'Osède, lui avait cédés. L'an 1286, au mois de mars, Gérard de Berg, avoué de l'évêché de Minden, fit, avec le comte Otton, une convention qui lui assura la moitié du château de Vloto et de ses dépendances. La même année, au mois de décembre, il renouvela une alliance offensive et défensive avec les deux villes d'Hervord. L'an 1287, le 19 juin, il fit la paix avec la ville de Paderborn, qui dut renoncer au dédommagement des pertes que ce comte lui avait causées dans une guerre qu'il avait eue avec elle, apparemment pour aider l'évêque contre lequel elle avait pris les armes. Il fit une alliance, l'an 1296, avec le chapitre d'Osnabruck. Il aida, l'an 1302, avec ceux d'Hervordenles, evêque d'Osnabruck, de Paderborn et de Minden, à faire le sièce du château d'Engern, autrefois la résidence du fameux Witikind, d'où les seigneurs de la Lippe firent beaucoup d'incursions hostiles dans les états voisins. Le château fut pris et rasé; et Sigismond, qu Simon , selon Erdwin-Erdman, seigneur de la Lippe, fut lui-même fait prisonnier de guerre avec toute la garnison. Otton vécut encore jusqu'en 1306; mais il était déjà mort le lendemain de la Pentecôte (23 mai) de cette année. Il avait épousé Hanwige, fille de Simon, seigneur de la Lippe, laquelle vivait encore en 1293. Il en eut au moins quatre fils et autant de filles; les fils sont, 1º. Herman, prévôt de Tongres, et chanoine de la cathédrale d'Osnabruck, mort après l'an 1296; 2º. Louis, mort avant son père, après 1393; 3º. Otton, qui suit; 4°. Bernard, qui succéda à son frère : les filles sont Sophie, mariée à Hildebrand, comte de Brockausen, morte après l'an 1338; Adélaide, femme d'Otton, landgrave de Hesse, vivant encore en 1333; Uda, mariée dès avant 1306, avec Jean, seigneur de Limbourg-Styrum, ou plutôt avec Jean I, seigneur d'Isenbourg; et Hadwige, nommée dans les chartes de 1338 et 1346, dame de Schwerden, en Suède.

### OTTON IIL:

1306. Orron IH quitta l'état ecclésiastique pour succèder à son père Otton II, dans le comté de Ravensberg. L'au 1313, il

fit une alliance pour trois ans, avec Rudolfe, seigneur de Diépholz, qui s'engagea à l'assister avec vingt hommes armés contre qui que ce fût, excepté l'archevêque de Cologne et l'évêgue de Munster. Il acheta, l'an 1315, la seigneurie de Holte, dans l'évêché d'Osnabruck, d'Herman, comte de Lon, ou Loen, lieu de la résidence d'Herman et de son fils, de même nom, pour le prix de trois cent cinquante marcs de deniers d'Osnabruck. L'an 1319, il engagea son château de Linlberg, ou Limberg, à Dethard de Slon, et d'autres chevaliers, pour cent trente marcs de deniers d'Osnabruck. Mais, dans le même tems (1320), il tenait en engagement le château de Reckenberg et la ville de Widenbruck, dans l'évêche d'Osnabruck, pour quatre cents marcs. On prétend que, l'année suivante, il fit l'acquisition des troupes, vassaux et ministériaux du comte Gunter de Schwalenberg; mais M. Lamey donte de l'authenticité des chartes d'où cela est tire. L'an 1325, il accommoda, avec l'évêque de Minden, le différent qu'ils avaient touchant le château de Limberg, dont la propriété fut laissée à l'évêché de Minden, duquel le comte de Ravensberg et ses héritiers le tiendraient à fiel. L'an 1326, le 12 juin, il confirma les droits et privilèges de la · ville de Bilefeld. Il mourur entre le 20 février 1328 et le 24 août 1329, et peut-être avant le 6 mars 1328. Il avait épousé, vers l'an 1312, MARGUERITE, fille de Henri, seigneur de Windeck, petite-fille de Henri IV, duc de Limbourg et comte de Berg, sœur d'Adolphe, dernier comte de Berg, de la race de Limbourg, lequel l'institua, dès 1320, son héritière au comté de Berg, à condition que ce comté ne serait jamais partagé. Elle avait donné à son époux deux filles. Hedwige, mariée à Guillaume, deuxième fils d'Otton le Sévère, duc de Lunebourg, laquelle probablement ne vecut pas long-tems; et Marguerite; ou Gésa, épouse de Gérard; fils aîné de Guillaume, marquis de Juliers. La mère de ces enfants vécut au moins jusqu'à la Saint-Ambroise (7 décembre) 1339.

### BERNARD.

1328 ou 1329. BERNAND succèda à son frère Otton III, dans le comté de Ravensberg. Il était prévôt d'Osnabruck lors de la mort de son frère, et gouverna encore, comme tel, le comté jusqu'en 1332. Depuis cette époque, on ne l'aperçoit plus sous la qualification d'écclésiastique, sans lui trouver, néanmoins, le moindre vestige de mariage; au moins n'eut-il point d'enfants. C'est pourquoi, l'an 1338 et peut-être dès auparavant, il nomma pour son successeur, Louis de Hesse, fils d'Adélaïdé, sa sœur, se réservant le pouvoir de changer cette disposition; mais il

n'eut pas lieu de le faire. L'an 1331, il fit pour douze ans, avec Geofroi, évêque d'Osnabruck, une alliance offensive et défensive contre quiconque les attaquerait, excepté l'archevêque de Calogne of delong super. (Harlis des a financial del page 1917), pag. 313.) Il noba, Par 1334, 1526 hovembre, avec rivolue de Minden, pour quatre ans, une alliance offensive et desensive contre les seigneurs d'Engelborsten. On ne le rencontre plus depuis le 11 août 1345 et le 10 du même mois de l'année suivante. M. Pauli place sa mortgen 1346, et dit qu'il laissa des dettes considérables, qui grevèrent beaucoup sa succession. Gérard de Juliers, époux de Marguerite, sa nièce, reçut à Francfort, des mains de l'empereur Louis IV, l'investiture du comté de Ravensberg, en récompense des services importants que son père Vail Gendus à Rempire l'étard témoigne luimême, dans une charte du premier octobre 1346, tenir ce comté du chef de sa femme. Aussi, après la mort de Gerad, arrivée l'an 1360, les états du pays ne purent faire hommage à Guillaume, son fils, qu'après en avoir obtenu le consentement de la mère, qui le donna, le jeudi de la semaine de Pâques 1362, sous la condition, qu'au cas que Guillaume n'eût point d'enfants mâles d'une femme de naissance pareille à la sienne, le comé retournerait à elle, Marguerite, ou bien après sa mort, aux fils "HB" Secies Hel Chillaume' serbiem ses herhieles. Mais himble o Weithebesse Rein Brasses affrod 33 sup viller & Sonish sneur de Géroldseck, avec Agnès, unique héritière de Veldenzi. releignit, en 1444, avec Préderic, beau-père d'Effenne, 'omte palatin. La première gouverna pendant cent cinquante ans. et la deuxième, cent quatre-virgt-quatre ans. Ainsi toute l'hissoire des anciens comtes de Veldeux comprend plus de trôis ent trente ans.

Veldenz était un chûteau ancien et rélèbre, situé entre Bernustel et Traerbach, sur la Mosche, an-dessous de Trèves. On voit que, des le consument en di di distème siècle, il refersit, l'ilèvêché de Voldun, et les conten de Veldenz parassent.

Instement tens, bit en avoir porte l'horomage.

Des lettres de l'empereus l'addigne 1, de x156, portent con
minition des privileges et des bures de l'acéché de Verdina,
loit mention du tour g et baillinge de Voldenz et de ses degen
sonces, dont an arrange de Veldeux étabant ilors en passessus.

In attende rour, de l'interni, évêque de Verdun, attesté aussi

they describe the terms. Not then appartenant a son events.

Les teines de Velstenes, avec ses deprinsances le long de la versieur et me la principal de la sonie des prosessions des ancients.

plant goe had de le form. Less (35 f. of fit poor douve and, and)
Whe had, sefique d'Unishruck, and althanes of course et decorside, poor, or record of the attempted of example it archeveque in

with the avisa of somittee and the server more achieved it give grante be scapedim of Projether week to and le rence tre pt of from its to a hope it for a the active mais the law of so the M. Walt the strengthen the etallicial basener decree death, eta generat be een a sa soccesio Copied or father a many its Margina to as more, record the contraction of the contraction of the state of the st eggina in the change in rangement its wither will be - 12 Secretar of GOMTES DE VELDENZ. 1987 1988 - 199 With a cold and a rocky of the bright page rate of mining ecres that the same wink among a commerce of the fact of the & tritional control of the organization of a police met. Caid eye, son tils, diversitation of a consent and a consent december of the consent and the c son is a himm, every use of with a comming mind enforce Turne, true services de Veldenz vient de deux souches. La Peniere s'est eleves au perse yers l'an 1260. La seconde . nommée de Géroldseck, à raison du mariage de Henri, I, seisneur de Géroldseck, avec Agnès, unique héritière de Veldenz, s'éteignit, en 1444, avec Frédéric, beau-père d'Etienne, comte palatin. La première gouverna pendant cent cinquante ans, et la deuxième, cent quatre-vingt-quatre ans. Ainsi toute l'histoire des anciens comtes de Veldenz comprend plus de trois cent trente ans.

Veldenz était un château ancien et célèbre, situé entre Berncastel et Traerbach, sur la Moselle, au-dessous de Trèves. On voit que, dès le commencement du douzième siècle, il relevait de l'évêché de Vordun, et les comtes de Veldenz paraissent,

dans le même tems, lui en avoir porté l'hommage.

Des lettres de l'empereur Frédéric I, de 1156, portant confirmation des privilèges et des biens de l'évêché de Verdun, font mention du bourg et bailliage de Veldenz et de ses dépendances, dont les comtes de Veldenz étaient alors en possession. Un titre de 1047, de Thierri, évêque de Verdun, atteste aussi que, dès ce tems, Veldenz appartenait à son évêché.

Le bourg de Veldenz, avec ses dépendances le long de la Moselle, était la moindre partie des possessions des anciens

comtes de ce nom. La première maison de ces comtes avait des terres beaucoup plus considérables dans l'ancien Nohgau, dont une partie du diocèse de Mayence à Rheinfranck en faissit partie, depuis 843, de l'empire germanique, et le reste du diocèse de Trèves faisait partie du royaume de Lorraine. Dens la première partie du Nohgau se trouvait Meissenheim, Lautereck et plus de quinze autres bourgs et villages appartenants

très-anciennement aux premiers comtes.

La grandeur et la puissance de cette première maison a cié, vraisemblablement, la première cause que les évêques de Verdun lui ont donné le bourg ou comté de Veldenz à titre d'alleu, pour l'engager à les défendre. La même raison détermina les archevêques de Mayence à lui donner la charge de grand-maître de son archeveché, avec la terre de Meissenheim et quatre bourgs et villages, à titre de fiefs. Les archevêques de Trèves, les évêques de Worms, de Verdun, de Metz, de Spire, lui accordèrent, par le même motif, plusieurs terres et fiess, à charge d'aveu. Ce ne fut pas aux seules églises que cette maison fut redevable de son agrandissement. Les comtes palatins du Rhin, les ducs de Lorraine, les comtes de Luxembourg, accordèrent plusieurs villes et châtellenies aux comtes de Veldenz, qui eurent, en même tems, pour vassaux des seigneurs, comme ·les comtes de Hombourg, les rhingraves, les anciem seigneurs de Heinzenberg, de Dhaun'et d'Orberstein.

Les comtes de Veldenz de la deuxième masson ont donné des prélats et des avoués aux archevêchés et évêchés de Trères et de Strasbourg, et à la ville de Weissenbourg, dans le Spiregan. Les comtes de Nohgau (ce comté tire son nom de la rivière de Nahe, et comprenait une partie du pays de Worms) étaient du diocèse de Mayence. Les ancêtres des empereurs saliens possédaient, des le neuvième siècle, dans le Nohgau et le Wormsgau des comtés considérables, de même que dans

le Rheingau ou France du Rhin.

'Sous le roi Louis le Germanique, on trouve le comté de Nohgau possède par le comte MEGINGAUD, parent des rois de

la France occidentale, Eudes et Robert.

En 891, on trouve le comite Werinher on Washenus, comte du Noghau et de Worms; il était, en même tems, chargé de la procuration royale sans la France rhénane, et su père de Werinher II, et de Conrad, qu'on trouve dans l'annaliste saxon, comtes de Wormsgau et du Nohgau, qui se réunirent en 913, contre Einhard, évêque de Spire, et la sirent crever les yeax.

Werner possedait, outre le comté de Wormsgau, le comté

de Spiregau, et son frère Conrad avait, en 918, le Nohgau. dans lequel le comte Eberhard succéda en 937.

### CONRAD,

CONRAD, fils de Werner II, père commun des ducs saliens dans la France rhenane, et puis empereur, réunit, dans sa personne, les comtés de Nohgau, avec ceux de Worms et de Spire. Le duc Otton, son fils, les posseda après lui, avec le comté de Kraichgau. Du tems de ce dernier, on voit, pour la première fois, des vice-comtes dans le pays de Worms et de Nohgau, comme vassaux du duc.

Sous Conrad, duc de Worms, on commence à voir ses vassaux, dont viennent, suivant les apparences, les Gaugraves à Worms et dans le Nohgau. En 940, Emich, vassal de Conrad, eut, par échange, de Hademar, abbé de Fulde, deux terres dans le Wormsgau, et il se peut que cet Emich appartint à la

maison des anciens comtes de Linange.

Ce Conrad, duc de Worms, qui fut en même tems duc de Lorraine, mourut en 955. Son fils Otton de Worms, qu'il avait eu de Luidgarde, princesse royale, lui succéda à l'âge de sept ou huit ans.

Depuis 961, jusqu'au onzième siècle, les comtes Emich de Nongau administrèrent ce pays au nom des anciens comtes ou

ducs.

cs. Au commencement du douzième siècle, ces comtes de Nohgau furent nommés wildgraves, et porterent leur landgraviat, avec la charge de maréchal de la France rhénane, à soi et hommage au comte palatin. Les comtes de Linange firent de même pour leur landgraviat et leurs terres de Wormsgau qu'ils avaient reçus des comtes palatins.

Ces Emich, comtes de Nohgau, étaient vassaux et principaux officiers des ducs de la France rhénane. Le premier, parmi eux, paraît en 961, comme comte et juge, et adjugea au fisc du duc, les terres que les trois frères Lambert, Megingoz et

Reginzo possédaient dans le Nohgau-

On trouve en 993, un comte Emich, comte de Nohgau, qui prétendit que le lieu de Nierstein était dans son comté. Mais une charte de ce tems prouve que, du tems de Louis l'Enfant, ce lieu appartenait au cantou de Worms, et était sous la domination de Burchard, comte salien, fils du comte Walaho.

Dans une charte de l'empereur Otton III, de l'année 995, on trouve le même Emich, comte de Nohgau. Depuis ce tems, on n'aperçoit plus de comtes de Nohgau, jusqu'en 1061, qu'on trouve dans une donation de l'archeveque de Trèves, un Emich, comte de Nohgau. Quatre aus après, on voit encore un comte Emich de Nohgau dans une donation de Henri IV. En 1074, autre Emich, comte de Nohgau. La suite de ces comtes de Nohgau est assez donteuse dans le onzieme siècle, mais elle devient plus chaire au commencement du donzieme.

La charte de fondation de l'abbaye de Springieskbach, en 1 107, marque parmi les témoins un Entich de Schmidbourg. Ce château de Schmidbourg, situé en deçà de la Nihe, sur la petite rivière de Biber, appartenait, dans les tems plus ficules, aux anceres des Wildegraves, qui l'ont possede jusqu'an milieu du quatorature siècle.

Dans une charte de Burchard; archeveque de Mayence, du 27 avril 1108, portant rétablissement du couvent de Disibadenberg, se trouve parmi les solutions, « Comes Emicho de » Schmidbourg et filius ejus Emicho, » Nous ne pouvons plus douter que ces comtes de Schmidbourg n'aient été les vérifables succèsseurs des tomtes de Nobigau. Une charte de l'année i 130; nomme positivement counte de Nobigau de comte Emich de Schmidbourg.

Vers le même tems, où thouve les mêmes comtes sous le nom de comtes de Kyrbourg ou Kyrberg et de Plambein. Ces deux châteaux ou bourge étaient de toute anoichnette les possissions des Wildgraves. Ce dernier nom de Wildgraves Helleur a été donné qu'après leurs, pastages, faits vers le milieu du douzième siècle.

douzième siècle.

Les possessions mêlées des Wildgraves et des Valdenz des le Nohgau, et la conformité de leurs armoiries les ont fait regarder comme venant d'une souche commune. Confrad d'Ursperg en fournit des preuves sur l'an 1117. Dans Otton de Frisingue, l'on trouve: « Emicho, comes, et Gerlacus froler ejus, » Emicho et Gerlacus frater ejus, Emicho comes de Smideburg: « et frater ejus Gerlacus, Emicho de Kirberg et frater ejus Germannes de Jungeburg: « et frater ejus Gerlacus Veldenz. »

one at a control of GERLAC'In the Comment of the natural of the control of the co

son frère Emich II, eut dans le landgraviat, comme aîné, la charge de maréchal du Palatinat du Rhin, avec les châteaux de Schmidbourg, Kirbourg, Bomenebourg et plusieurs autrés. Dans son lot fut aussi comprise la charge de grand-maître de l'archeveché de Mayence, tlans la France rhénane, que ses succes-

DES CONTES DE VELDENS DE VILLENS DE SILLENS DE SILLENDS DE SILLE

27 avril 1108, portant retaldissement du convent de Dinhadenheig, se trouve paint @Alanda, a Conve Emino de

GERLAC III comte de Veldenz, paratt dans des actes de right et light est incertain neanmoins s'il est le second ou le froisieme. On ignore aussi ce qui le concerne depuis 1197 judien 1214. C'est de cette dernière année qu'on découvrer des litres des comtes de Veldenz. On you une ordonnaince de l'empréeur Frédéric II, du 22 novembre 1214, qui recontre les plaintes des réligieux de la prévote de Saint-Remi de Reims, plaintes des réligieux de la prévote de Saint-Remi de Reims, contre ce condité de veldenz qui avait fait construire le bourg de Richtenberg sur le fief de Saint-Remi, et condamne le comte à le démolir. Les parties se réconcilièrent; mais on ne peut assurer si le comte d'alors était Gérlac III ou Gerlac IV.

A mil agetug al mg roobie? al come I netroi? cort al agua a mana a mana

qui a gouverné cet évêche depuis 1217 jusqu'en 1224. Mais par la médiation de Thierri, archeveque de Trèves, tout fut concilié. Le comte Gerlac, reconnut, Veldenz comme un fiel mouvant de l'église de Verdun, se déclara son vassal, et, en cas de contravention de la part du comte, l'archeveque, dont il était également vassal, devait venir au secours de l'évêque avec les armes spirituelles. Cet acte est du 7 décembre 1220. Le même Gerlac paraît, dans un acte du 23 août 1235, où il reconnaît qu'il est homme-lige de l'évêque de Verdun, à cause du bourg de Veldenz', et promet d'observer le traité la ten 1220. Par un autre acte du 24 février 1236, Ermesiade, comtesse de Luxembourg, reçoit la foi et hommage de Gerlac, comte de Veldenz, du consentement de Beatrix, sa temme, pour les villages de Waldgreweiler, Rode et Finckenbach. Gerlac IV mourut, au plus tard, en 1254, laissant un fils qui suit. The confidence of the confiden

1254 au plus tard. Gentag V paratt . pour la promuère fois. dans un acte du 6 décembre 1254, ou il affranchit de fout service et de touter redevance Heari de Sulfersheim et Béni-que, sa femme, par rapport à ce qu'ils possédaient à Venzenhaim. Au mois d'août 1258, il lit donation avec saffemme ELISABETH , fille de Henri, comte de Deux Ponts , au convent de Wersmeiler, des terres d'Ostern, Niderkirch et Ombach. Gerlac V, fut un des ambassadeurs jenvoyes à Alphonse, [10] de Castille, pour lui annoncer son election au trone germanique, faite le dimanche des Rameaux 1257. Elisabeth narait, être morte avant, un acte du 17 juin 1259. Gerlac V ne lui surrécut nas long-tems. Il était déjà mort en 1260, ne laissant qu'une fille unique agee d'environ trois ans nommée Agnès, héritière présomptive des pays de Veldenz. En 1260, le plus proche parent d'Agnès, comme Henri le Belliqueux, comte de Deux-Ponts, son grand-père et tuteur, les vuidgraves finch, et Godefroi, de Dhaun, les comtes Jean et Simon, de Spanheim, tous les quatre grands-oncles d'Agnès, confirmèrent la donation faite par ses père et mère au couvent de Wersweiler. AGNES. the most transfer.

1260. AGNES, fille de Gerlac V, lui succéda en has âge. Henri de Deux-Ponts, son grand-père maternel, était son tuteur naturel. Le wildgrave Emich III, son grand-oncle maternel, prétendit aussi à la tutelle, et même avait droit sur la seigneurie de Lichtenberg. Il est difficile de dire comment le wildgrave pouvait former des prétentions sur Veldenz, puisque Agnès vivait encore, de même que sa tante Adelaide, semme du seigneur de Boxberg, qui aurait eu Veldenz preserablement à Emich. Kraffion de Boxberg mari d'Adelaide dit, dans un acte de 1268 : Si forte hæreditus dominiæ sio comicie Veldenzia ad nos vel nostros haredes devoluta fuerit. domino sic jubente. Il comptait donc être le seul héritier d'A-gnès, en cas qu'elle vint à mourir. Le wildgrave Emich agit avec hostilité contre le comte de Deux-Ponts : celui-ci, pour eviter toute surprise, fit fortifier le Remisberg en 1260. Au mois de juillet de cette année, le comte de Deux-Ponts donna des lettres d'assurance à l'abbe et au couvent de Saint-Remt de Reims, que des qu'il aurait fait la paix avec le svildgrave, il ferait démolir les fortifications qu'il faisait construire dans le flef relevant d'eux, et paierait tous les dommages qui avaient pu leur être causes. La paix se fit au mois de septembre 1260; et on voit, par cette lettre, que la contestation roulait principalement sur Lichtenberg. Il sur convenu, en même tems. que, si la jeune comtesse Agnès, venait à décéder sans hoirs, la seigneurie de Lichtenberg et les dépèndances seraient partagées également entre le comte Hegri de Deux-Ponts, le wildgrave Dinich et le comte Simon de Spanheim. Le comte de Deux-Ponts paraît encore comine tuteur dans un acte du ro juit 1263. La jeune comtesse Agnès, comme une tiche héritière ne dur pas attendre long-tems un marige convenable. A peine eurelle arieint l'age de treize ans, que ffenri I de croldseck, seigneur de Hohengeroldseck dans l'Ortenau. se presenta pour être son epoux. Cette negociation fit entièrement tomber le traite de partage fait avec le wildgrave, en. cas di décès de la feune comtesse sans enfants, de même que l'espérance des seigneurs de Buxberg, qui s'en repaissaient encore en 1208; ce qui prouve qu'en cette agnée, la jeune comtesse nietalt pas encore mariee; mais elle l'était dejà deux ans après. Par son mariage avec cette comtesse, Henri de. Béroldset k est devenn l'auteur de la seconde maison de Veldeoz. Lel3 août 1270, 'il promit en mariage son fils aine d'un premier lit et encore mineur, Walter de Geroldseck, à Mena ou l'immena, steur de Jean I. comte de Spanheim, de-Kreutznach, et fille de Simon, II., de Spanheim, et la dot fut payée par acte du 1er. févrièr 1271.

in the setting of the remaining force of settings them to a least house of the settings of the

proche la rivière de Tamber. Effes était partagée en quatre lignes, Krautheim, Boxberg, Clingenfels et 1ane. Cette maison avait beaucoup d'illustration. Le comte Sigefrot, qui vivait en 1069, et qui est regardé comme. l'autéur des comtes de Hohenlohe, avait éposse. Adélaisté, de la maison de Krautheim et Boxberg. BOXBERG, ancienne maison de la Franconie occidentale, possédait de grands biens vers l'Orienwald, ou forêt d'Oden-

ALLIANCE DES SEIGNEURS DE ROXBERG AVEC-GERLAG V, BERNER CONTE DE VELIERE

CONTRAD , seigneur de Clingenfels. KRAFTO , 4180. CONRAD, seigneur de Borberg, en 1144 KRAFTO DE: LAB. CONRAD DE BOXBERG, 1180.

Wolfnan DE Knarro, seigneur de Box- Contract, seigneur de Clinberg. 1235, 1268; Epouse genfels, 1252. Kaarto, sei-Adela He, sour de Gerlac, KRAUTHERN, 1235, mort a-

> CONRAD LE VIEUX, seigacur de Krautheim. 1230, rattr, empuse

> > cmme de Godefroik olie, 1220, 1254:

MICHZA, 1224, 1262 seigneur de Hohen

WALFRATH DE KRAUTHEIST 1193.

gneur de Clingenfels, 1298,

sa femme Horburge.

GERARD , KDELAIDE chanoine del femme

mort av. 1287, de Wurtz- Wurtzbourg d'Ulric III, CONRAD'DE BOK- | KRAFTO, dernier comte de Veldens. BERG . 1271 . Chanoine tiere, épouse d'Otton l'ané. vant 1252 BEATRIX.

> ALBERT, au- | KRAFTG, at- | C G. R. A. D | KRAFFO, teur dessei- teur desse. LE JEUNE. | chevaller

Cunégonde.

de Krau- teutoni-

gneurs de Spenfeld.

succéda a CONRAD son pere WOLFRAD

épousa N... delbeurg. Hoberdohe.

en 1287 O'ERERSTEIN

St.-Jean-de-

Jean-de-Jeru-

valier de Saint- | chevalier de

che-iGEBHARD.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

DUCS DE ZEHINGEN.

On n'ignore pas qu'il n'y a que deux siècles que toutes les maisons illustres d'Allemagne se piquaient d'une ancienneté qui remontait à l'époque de la prise de Troie. Félix Faber, moine d'Ulm, qui derivait au quinzième siècle, assure que les margrayes de Bade servirent d'ans l'armée de l'empéreur Vespasien, et qu'il les fit venir d'Allemagne pour les envoyer combattre contre les Juis qui s'étaient révoltés. La plupart cependant des écrivains du moyen age, les sont déscendre d'une famille d'Italie. Les uns remontent jusqu'aux rois des Goths, qui y régnèrent au sixième siècle; les autres sen plus grand nombre, avant à leur tête le fameux jurisconsulte Pierre il Andelant, qui vivait au quinzième siècle, prétendent que la maison de Bade doit son origine à un des petits-fils d'un marquis de Verone, de la famille des Ursins, que l'empereur Eréderic I amena, en 1155, d'Italie en Allemagne.

Ces genealogies chimeriques furent décrites par Guilliman, qui, reconnaissant la même origine dans la maison de Habs-bourg-Autriche et dans relles de Zeringen et de Bade, les fait descendre des anciens comites d'Altenbourg, en leur donnant pour auteur commun un certain Theodibald, inconnu chez tous nos anciens historiens, dont il fait un comte de Bourgogne, sous le règne de Dagobert I. Cette opinion, moins ridicule que les premières, mais également dénuée de preuves, n'a pas laisse de frouver des partisans dans plusieurs écrivains

du siècle dernier. Enfin parut, le père Vignier, qui prouva le premier la descendance et l'origine de la maison de Bade, de celle des anciens ducs d'Alsace, en la faisant remonter jusqu'au duc Adalric, qui mourut sur la fin du sentume siècle. L'Yoy la chronologie historique des ducs d'Alsace. Le système générale gique, qui est le seul qu'on puisse admettre historiquement .. a été approfondi par plusieurs savants, et plus ou moins adopté par Eccard, dom Hergott, dom Calmet et M. Schoepfling Ce dernier a public, en 1763-1766, en sept volumes in 49,7 Thistoire généalogique et diplomatique de la maison de Zeringen-Bade. Ces volumes écrits en latin ne laissent rien à désirer pour Pexactitude et les profondes recherches. Elles ont servi aux tablettes genealogiques des maisons de Zeringen et de Bade, que leu M. l'abbe Grandidier eut l'honneur de presequer en 1778, au margrave de Bade régnant. C'est aussi d'après le même abbe qu'on à redige cette chronologie historique. Profitant avec reconnaissance du travail de M. Schoepflin, il y a joint ses propres découvertes, en rectifiant, de tems en tems, quelques incorrections qui se trouvent dans l'ouvrage de ce savant historiographe de Bade.

# GONTRAN, DIT LE RICHE. A marsuns à

GONTRAN, div LE RICHE, comte du Sundgav et du Brisgaw, dont on peut voir les ancètres dans la chronologie historique des landgraves de la haute Alsace, remontant jusqu'à Adalité, duc d'Alsace, laissa un fils nommé Kanzelin, ou Lautold, comte d'Altenbourg, qui mourut le 25 mai 990. Kanzelin eut six enfants de l'urgande, sa femme, parmi lesquels on distingre Werfinante I, évêque de Strasbourg; Radeboton, dont descend la maison de Halsbourg-Autriche; et Birchtilon, que nous allons faire connaître.

# DIRCHTHON, CONTE DU BRISGAW ET DE L'ORTENAU.

the de l'an 1004, et comes pagi Mortenova, c'est-à-dire de l'Ortenau, dans deux diplomes des empereurs Henri II et Conrad II de 10124, pour le monastère de Schutteren. On ignore le nom de s'est et de l'an 1004, et comes pagi Mortenova, c'est-à-dire de l'Ortenau, dans deux diplomes des empereurs Henri II et Conrad II de 1016 et 1024, pour le monastère de Schutteren. On ignore le nom de sa femme, mais il en eut un fils, nomme aussi Berthold, qui suit, suteur des deux maisons de Zeringen et de l'an 1004, qui suit, suteur des deux maisons de Zeringen et de l'an 1004, qui suit, suteur des deux maisons de Zeringen et de

Bace! De la vient que le comte Kanzelin, ou Lantold, père de Birchtilon, est nommé avus Bertholdi comitis de Zeringen dans le métrològe d'Ensidlen. Le château de Zeringen, ou Zahringen, est situé dans le Brisgaw, à une lieue de Fribourg : on en voit encoré les raines au-dessus d'un village qui porte le même nom:

BERTHOLD I, COMTE DU BRISGAW ET DE L'ORTENAU.

1052. BERTHOLD I, surnomme LE BARBU., petit-fils de Kanzelin, et fils de Birchtilou, succéda à son père vers l'an 1030', dans les deux comtes de Brisgaw et de l'Ortenau. Il est particulièrement nomine comes pagi Mortenowa dans trois diplomes de Conrad II, de Henri III et de Henri IV, des années 1032, 1048 et 1057, en faveur de l'abbaye de Schwartzach, Une charte de Hunfrid de Wülflingen, chanoine de la cathedrale de Strasbourg, de 1044, prouve qu'il possedant, dans le meme tems, le comte de Turgaw. Ce ne tut qu'en 1052 que Berthold commença à prendre le titre de duc, lorsque l'empereur Henri III lui donna l'expectative du duché de Suabe et d'Alsace, avec promesse de l'en investir à la mort du duc Otton de Schweinfurt. Mais l'empereur mourut en 1056, un an avant Otton. L'imperatrice Agnès, tutrice de Henri IV . conféra, en 1057, le duché vacant à Rodolphe, son gendre ; comte de Rhinfelden. Cette disposition excita les, murmures, de Berthold. Agnès pour l'apaiser, lui donna, en 1060 le duché de Carinthie, auquel était joint le marquisat ou la Marche de Vérone, fief vacant depuis deux ans par la mort des Conrad, son dernier duc. Le marquisat de Vérone faisait, autrefois partie du royaume d'Italie : mais l'empereur Ottons le Grand l'en sépara et le joignit à l'Allemagne pour lui servir de barrière ; et , depuis ce tems, il continua d'être gouverné avec la Carinthie par des ducs de nation allemande. Berthold conserva ce duché pendant plusieurs années et en staint même, de l'empereur Henri IV, la survivance pour son fils 4: mais ce prince, le croyant trop porté pour Grégoire VII et les ; partisans de ce pape, lui reprit, en 1073, le duche de Carin-thie, qu'il conféra à Marquard d'Eppenstein, ison consine. Berthold et son fils, malgré cette privation, ne laissèrent pas. de conserver le titre de ducs. Le pape Grégoire VII écrivit, en 1075, à Berthold, ainsi qu'à Rodolphe, duc de Suabe. pour les exhorter à ne point communiquer avec les simoniaques. Les Saxons envoyèrent, dans le même tems, à l'un et à l'autre des députés pour les engager à les favoriser dans leur révolte

contre l'empereur. Mais ces deux seigneurs, qui étaient alors réconciliés avec lui, joignirent leurs armes à celles de Henri contre ces rebelles, et contribuérent même à la victoire qu'il remporta sur eux le 8 juin de la même année. Devenus cepeudant bientot après les médiateurs des Sanns, ils déterminèrent leurs chefs à faire la paix avec l'empereur. Le père et le fils assistèrent en 1076, avec Guelphe, ou Welphe, duc de Bavière, aux deux grandes assemblees qui se tincent à Tribun et à Ulm pour relablir le calme et le gon, ordre dans l'empire. Leur conduite devint suspecte à Henri, qui chercha même des occasions pour s'assurer, de leurs personnes. La rupture éclata , l'année suivante , par le refus qu'ils lui firent de fournir les secours dont il avait besoin pour l'expédition d'Italie. Bientot après se tint l'assemblee de Forcheim, du 15 mars 1077, ou Henri fut déposé, et où le duc Bodolphe fut choisi pour empereur. Berthold, promoteur de cette élection, en fut également le plus ardent défenseur. Henri furieux contre lui : livra au pillage ses principales possessions : il loi ota le landgraviat, ou comté provincial du Brisgaw, qu'il accorda à Werinhaire II, evêque de Strasbourg, pour récompenser ce prelat de sa fidélité et du zèle qu'il avait toujours marque pour son parti. Le diplome de la concession de ce landgraviat ; faite à l'église de Strasbourg ; est date de Mayence , le 1er, juillet 1977. Le duc, Berthold , réduit par la à ses domaines patrimoniaux, se renferma dans son châtean de Lyntherg, près de Weilheim, que sa situation remlait très-fort. Se voyant dans l'impuissance de résister à Henri, il succomba à la douleur de voir ses terres et ses sujets entièrement ruines. Il mourut la même année 1077, où la suivante 1078, et fut enterre dans l'abbaye d'Hirsauge. Il avait tire des rengieux de cette maisou pour établir, en Suabe et dans le pays de Teck', le monastère de Weilheim , dont il fut le fondateur l'an 1073, et qui est depuis devenu un prieure dependant de l'abbaye de Saint-Pierre, dans la foret Noire. Il avait fait, quelques années avant sa mort, la guerre à Ulric, abbi de Saint-Gal, fils de ce Marquard auquel l'empereur avail donné le duché de Carinthie, après en avoir déponillé Bert hold. Cette expédition fut heureuse pour ce dernier, qui s'empara d'une partie des domaines que l'abbaye de Saint-Gal avait en Brisgaw et dans la forêt Noire, Berthold épousa, en premieres noces, RICHWAIRE, dont on ne connaît pas la famille. A pres la mort de celle-ci, il contracta un second mariage avec BEATRIX, fille de Louis, comte de Mousson, de Montbelier, et de Sophie de Lorraine, Beatrix mourit le 2 et de Bar et de Sophie de Lorraine, Beatrix mourit le a outobre logs, et tut enterrée dans la ville de loule en effe

deceda. Berthöld lassa Belle trois enfants, savoir, Berthold II, duc de Zeringen, qui suff; le bienheureux Herman, auteur de la maison de Bade, mort avant son père, dont nous allons egaliment parfèr; et Gebhard, moine de l'abbaye d'Hirsauge, d'oi Il fut tire, en 1004, pour être élevé sur le siège épiscopal de Constance. Ce prélat renommé par ses vertus et ses lumières, mourut le 12 novembre 1110, après avoir été chasse deux fois de Constance par les partisans de l'empereur Henri IV, vontre leguel la s'était déclaré.

TI DIOTETTATE CORNES. La rupture

din Britis de duc, dans la dignité de landgrave du Brisgaw. ofits que dans les domaines patrimoniaux de sa maison, situes dans la Shabe "le Brisgaw et l'Ortenau. Il ne faut pas le tonfundre, à l'exemple d'Otton de Frisingue et de plusieurs aufles historiens, avec Berthold, fils de l'anticesar Rodolphe. Berthold de Zeringen avait épousé, l'an 1977, AGNES, fille de dérnier, qui lui apporta, dit-on, en dot, le comte de Rhinfelden. L'autre l'autre Berthold furent donnes pour otages au pure Gregolte VII par Rodolphe, après son election d'I elipire. Le second avait obtenu de son pere, en 1077, le duthe de Suube et d'Alsace! mais comme il était encore en bas et de prince le mit sous la tutelle de Berthold de Zeringen, son gendre. Voila ce qui a fair la meprise d'Otton de Frisingue. qui qualifie ce dernier duc de Suabe en titre. Rodolphe ayant ele tue le 15 octobre 1000, l'empereur Henri IV conféra ce duche à Frederic de Hohenstauffen. Cependant Berthold . fils de Rodolphe, soutenn des Guelfes, se maintint dans cette province jusqu'à sa mort, arrivée en 1090. Ce ne fut qu'alors que les seigneurs et les peuples de Suabe, toujours attachés au sang de Rodolphe, et animes par les conseils de Gebhard, eveque de Constance, lui donnerent pour successeur, en 1092, Berthold de Zeringen, son beau - frère. Celui-ci disputa pendant quelque tems le duché de Suabe et d'Alsace à Frédéric, son compétiteur. Mais, obligé de faire la paix, il lui abandonna ce duché en 1098, en se réservant l'advocatie impériale de la ville et du district de Zurich. Autant Berthold avait été indisposé contre Henri IV, autant fut-il attaché à Henri V, son fils et son successeur. Il accompagna ce dernier dans son expédition d'Italie, entreprise au mois d'août 1110, d'ou étant de retour, au commencement de l'an 1111, il mourut le 12 avril de la même année. Son corps fut inhumé dans Tabbaye de Saint-Pierre, en la forer Noire, qu'il avant XV.

fondee en "lods", et ba 'il avalt gransfere les religieux de monastère de Weilhelm. Cette abbiye ; qui existe encore aujourd'hoi, thevint la sepulture des ducs de Zeringen Cest a Berthold II iqu'on attribue communement la fondation du chateau de Zeringen. « Cé fut', dit Otton de Frisingee, un "homine d'une habileté peu commune et d'un courage "encore plus grand. Les anciens racontent de luit de mos " jours, que lorsqu'un messager has apportant une facheuse nouvelle, s'il le voyait hesiter; comme il arrive d'el dinaire " en parell cas; "Il l'encourageait dui même, en lui disant: "Parle, ne citains point; car je sais que la vie est entremelee de bons et de mativals evenements! » Cet eloge ; donne a un guelfe par un' gibelin , he doit point parattre suspect. somula ... Berthold avait épouse, comme ou la dit. Aunte, alle de Tanticesar Rodolphe! M. Schoepiku place la morti d'Agnes avant l'an riug i mais il a contre lui le nécrologe de l'abbaye de Saint-Pierre, oil elle fix ditterrée à coté de son mars; et suivant lequel elle mourat le to décembre intit De pe mariage sorticent septienfants, quatie fils et trois filles. Les fils forest Berthold 'Ill', 'et 'Coffrad, dont' mous allons parler; sin Quere Berthold et Rodbiplie, qui mouverent; en sassage vaprès l'année, i i i r. Ces deux derniers futent sussiventemes dans L'abbaye de Shint-Pierre. M! Schoepfin ne donnela Berthold H qu'une fille, nommée Agnès; laquelle fitt merieu; hoir para Etienne, surnommé le Hardi, mais à Guillaume present Alles mand, comte de Bourgogne, qui n'en n'eut qu'un fils, Guil-laume III, dit l'Enfant, tonite de Macon et de Bourgogne, tué, l'an 1127, à Payerne, sans laisser de postérité. Nous avons découvert deux autres filles de Berthold 11 Jone 1 une est Pétrissée, prémière femme de Trédéric ly commè de Ferrence. nommée domina Petrissa, filiu duvis Bertheldir et apportentis Friderici de Phirriti, dans les meiens ucres de l'abbaquide Saint-Pierre. L'autre est Luitgarde, apouse de Codefreil. comte palatin, de Calb ou Calw relle eut s' de te managet, eue fille nommes Utha, qui, mariée les pramières docel al Benthold d'Eberstein, et, en seconde noves a Wellon palum de Spolete, fondal, vers l'an 1193, le monustère de la Tousdani, au diocese de Strasbourg. La preuve que Luitgardo desennain de Berthold se tire d'un passage de la chronique contemporaine de Weingarten, ou Cohradus duc de Zuringen est momme counculus Utilia: ( Voy: les comes de Bourgognes) nos , una umen of tenture of a unberthold line organist stement as to certie de la gagne, presion de difinance et at riri. Beathorn III est le premier de sa maison qui ait

pristidanales monuments publice, le titre de duc de Zeringen. Il elay, arec son père, de l'expedition que l'empereur Henri V fit, l'anguaga, en la lie. Il, menegea, souscrivit et garantit, le goféssien us i am le traité de Sutri par leguel l'empereur supremaitaless regales, (engrenançant aux investitures. Il fut egalement, le 8 septembre 1, 1,22 m, un des médiateurs de l'accommodement que Henri fit à Morms avec les députés du pape Calining II. o. pour le mema objet Quatre ans auparavant , en MANA, Berthold avail jete, les premiers fondements de la ville de Eribeurge en Brisgawi sur un terrain qui lui appartenait enspropres ill la deplara ville libre, comme l'indique son nom allemand det lui donna en 1,129, un corps de lois municipales analogues is saudénomination, Berthold alla en 1123 , au secottes de Hugues le comte de Dogsbourg, contre ses sujets Firelits irmais rictantiarring en Alsace, il fift pué à Molsbeim les 19; fegrior de la mementance. Plusieurs historiens rendent Current avecute de Strasbourg, complice de ce meurtre, et Mententa un ce, fixt, l'unn des principales, gausen de la déposition Me sa proleta arrivacidens le même tems. Le corps de Berthold Interporte à Melsheimia l'abbaye de Saint-Bierre, dont il avait Alegoung descoringipaux bienfaiteurs. Ily, fut enterre dans la salle capitulaire a où l'on ivoit gacpre la place de son ancienne repultured blone laisse print d'enfants, de qu femme Sopuit fille de Alensi de Non ducide Bariera, qui se remaria à Luit-Louve , or comme le tiardi , mais a Brithash siupusmi blist need to mit de Bourg oue, auf n'en a eut ga'un fils, Guil-laura III, dit I't of at 'College Wacoa et de Bourgogur. à Payerne, saus Jaisser de posterite. Non matrace Courant fries de Bathold III in Succeda dans le wishe the Zeringent at the posts leating, dans les divers actes qui mous nessent da luit Bous avores, même trouvé deus un diplôme ide l'empereur Consad III, pour l'abbave de Seliza de l'anii 1301. Le nom de Cunnadus iduce, Carinthipe : qualification qui tira nent-êtra son origine du duché de Carinthie, possedé pari Berthold Ly son grand-père, si ce n'est pas dans cette pièce une saute de copiste au lieu de Ceringia. Quoi, qu'il en soit, l'abbaye de Saint-Blaise le choisit , en, 1125, pour son avoue, charge duantes ducs de Zeringen conserverent jusqu'à leur entinction, L'an 1129, mouret Guillaume, III, comte de Bourgogno, sans laisser ni fils ni frère. Repaud III, comte de Macon, son cousin, quilui succella, ayant, refuse de rendre hommage pour ce comte à l'empereur Lothaire II, celui-ci le mit au ban de l'empire dans la diète de Spire, et conféra la partie du comté de Bourgogne, possédée par Guillaume, au duc Conrad conche materneliduideffint, Il y jajouta la rectorat, ou la lieutenance générale du royayma dei Bourgagné, ; dont to district s'étendait depuis les Vosges jusqu'à la Méditenramée. Renaud defendit ses, droits, pan les armes a fait prisonnice of fut conduit à Strasbourge La diète qui ely time banque dit en liberté et lui permit de retourner dans son propre comté. Conrad n'en resta pas moins en possession de nebtorne si est gouvernement de Bourgogue angin fut mêmes inngaissé spiritaine la suite, comme un bien héréditaine soldes ducindes le l'agressiones de l'agressiones de la suite. de la vient qu'ils se qualifièrent : aigni que Coarad , tentit plutts tantot recteurs de la Bourgogne, L'emperent dethalreneuht mort en 1137 . Contad de Hoberstauffen ducide Empconte; fut elu à sa place, en e 138, par la faction des dibelinso la duc de Zeringen , Lup des schefs du gelle des Guelfes pis oppost à cette election, et porte pour Hengi , dut de Six on gendre du défunt empereur, il refusa de reconnaître le nouveau res des Romains. Frédéric, duc de Suabe et d'Alsace, frère de ce dernier, assembla une armer pour dividon from dre. Aidé du secours de Gebhard, évêque de Strasbourg, Frédéric marcha contre le duc de Zeringen et lui enleva touts la presecture de Zürich aver une partie de la Bourgogne, Transfurage Doda de passe dans le Brisgaw, où il se rendit mastra dui chatram de Zernog gen. Ces victoires rapides obligèrent le duc à se soumettes à le domination de l'empereur Conrad, qui flui renditio la même année 1138, toutes les terres qu'on lui avait jenlevéen d'infit meme plus en sa faveur: Renaud, compte de Bourgognes du refusant l'hommage, comme il l'avait flait à Lethatro de red Conrad confisqua egalement ce comig, et l'adinges une Moderati fois au duc de Zeringen. La guerre, se renouvela alors le paneiden deux rivaux, et ne finit qu'à la mort, de Benanch, amméeren 1148. Le duc Conrad, qui n'avait purle, deposétieu de la sitieut au tombeau, le 8 janvier 1152. Il jui spierre dans d'abbrye de Saint-Pierre, aupres de son père at de son frère, Oniliscottine bue la fondation des villes ou bourgs de Morges ode Mondones d'Yverdun. Ce fut lui qui fit batir la belle egiso de feithurg. où Rodolphe, ou Raoul, évêque de Laege, 100, fils , fit rans porter le chef de saint Lambert. Conrad avait épopsé (LENENCE) fille de Godefroi , comte de Namuy, et d'Ermenson de Leixentbourg, morte le 28 décembre 1150, et également enterire dans l'abbaye de Saint-Pierre. Elle fut mère, de sept sonfett a come sont , ro. Berthold IV , qui suit; 20. Bodolphe , 108 Baculta: qui fut élu , en 1160 , archaveque de Mayence : mais qui met put se maintenir dans ce siege, il outint cosuite en va 686 l'évêché de Liege, par la faveur de son oncle Henri : comte de Namur: ce prelat mourut le 5 aprit 1189, au retoun de la l'aire Sainte, et fut enterré avec ses ancêtres dans, l'albayerde Seintel

Sierro); 375 Arielbert 100 Miliert, qui vivint encore en 1215 en formunità ibranche desi dius de Teck; 40 et 50 Conrad et Hugoes ponorts sans posterité, le prelitier après l'an 152, et le second appès l'an 1804 (Céntrel fut aussi enterré dans l'abbaye de mainte Rierge y; (Migues ést fibrimé duc d'Umbourg dans les times du monascèse de la Toussaint 1 dont il fut un des preiniers bismaisteurs 1; 60 Chêmence, qu'il épousa à Francfort en may 4 Henri 3 dit de Liois, d'ac de Saxe et de Bavière, auque elluspiorts 1, en dos 1, 218 d'acteur de Badentviller, en Brisgav (Menri la tépudia à Constance 2 en 1762 ; sous pretexte de parents pardiquis en entre une Mile nommée Gertrude 2 cermine qu'il d'année aussi Mine, mariée à Humbert II, comte de la soque, moste en 1762 Le plopart des gélétalogistes disent que Gamaine des sais fille de Belthold IV, milis l'ordre des tems s'y espèce.

Kora vs. Enderic, dia ac make et d'Assan, dete de ce detenier, escribla une armét paldyrrand en e. Mile du secone de Cethand, evêque de Strasbaurg, for have marcha conte

busto. Berratore IV, fils et successeur de Conrad, signa, des lang 130 favel som pare le diffiond de l'empereur Conrad III. pour la bilaye de Selra. Il y est qualifié comte, non pas tant en wrie de la coucume, gui donnait ce titre à l'henter presomptif duir due que parce qu'il avoir ette établi par Conrad, son père, cointe provincial, ou latingfave le Brisgaw, et avoue de l'abbaye de Sainta dierrel Cette advocatre, ainsi que celles de Zurich et de Sainta Biaise, et air heiestitaire dans la maison de Zeringen. Birshold ? spres: 4a mort de son pere, pore, dans les actes on receeurs de Bourgogue! Il assista ; sous ces différents titres . aux dietes quell'empereur Frederic tint en 1153, tant à Colmar. qu'à Wolfins? L'année suivante, "il accompagna ce prince dans som expédition d'Italie, et se distingua surtout au siège de Tortone, qui fur pousse frisqu'au mois d'avril 1:55. Il vint ensuite à Strusboulg'i our Bertolfus dux Burgundue souscrivit, le 26 janvien 1136, le diplome de Prédéric, en faveur des églises de cene ville. Berthold, en sa qualité de recteur de Bourgogne, ceda ved \$155, a Grigues V. dauphin de Vienne, tous les droits qui his apportenaient dans cette ville. L'acte de cette cemon dans lequel il prenti la qualité de duc de Bourgogne. sut passe à Rivarole, en présence de l'empereur Fréderic et d'un grand nombre de seigheurs allemands. La guerre que son persavait eur avec Renaud, tempe de Bourgogne, au sujet de ce couré, n'avait point fin à la mort de l'un ni de l'autre. Berthold la continua contre Béatrix, fille et héritière de Renaud. Mais Fempereur Frederic, qui l'épousa à Wurtzbourg, en 1:56,

mit le duc de Zerlingen dans la Nécessite de s'accommoder avec lui. Par le traité qu'ils passèrent ensemble dans la meme antiet l'empereur resta non - seulement maître du comté de bourgogne, qu'on appela depuis Franche-Comte, mais aussi de l'ancien royaunte d'Arles, qu'il réunit à l'empire. La portion de Berthold fut reduite à cette partie de l'ancienne Bou godfie; qu'on appela depuis la petite Bourgogne, ou la Bourg helvetique, ainsi qu'à la supériorite territoriale des trois villes de Genève, Lausanne et Sion, que Frederic voulit bien di abandonner. Berthold n'en jouit pas meme tranquillement, Les évêques de ces trois villes, prétendant ne relever que de rempire, refuserent de recevoir l'ibvestiture de la main d'un sei gneur particulier. L'eveque de Ceneve fat celai quil parla le plus haut, et qui en eut le plus de sojet, puisque Benticht avait transporte ses droits sur Conever, a Americale, conever, qui disputait, depuis plusieurs awnees, qui disputait, depuis plusieurs awnees, qui disputait, proposition de la conecesta de la co tion temporelle à ce prelat. La diéte impériale, tentre en clos, a Saint-Jean-de-Laune; fit droit sur les plaintes de ce definer, et l'empereur déclara que l'évêque de Geneve tenait faimedutement de lui la seigneurle de la Ville et des fauboures de ce nom : ce qui anëantit l'autorité ferritorfate que Bertilled y prétendait. Les évegues de Lausanne et de Slow firent aussi feurs efforts pour s'affrauchir de la dependande des ducs de Zeringen, et ne tesserent leurs efforts pour sy soustraite, qu'i l'extinction de certe maison. Alors, he trouvant plus de confirsdictions, ils ne reconnurent d'autre superieur, que de chef de l'empire. Betthold avait accompagne, l'ad i 120, l'emperent dans son expedition d'Italie, où if reussit à procurer la but aux Milanais. Mais cette paix fut de courte duvée. L'ahnee suivante, un nouveau soulevement des Milanais, obligea Fifderic a repasser en Italie. Berthold reviou d'Allemagne, but it étan retourné, et se trouva au siège de Creme, qui fut prise et illirée aux flammes le 28 janvier ribo, Les Milanus, qu'il avaien vaincu ceux de Pavic dans one bataille, s'en retournatent thom-phants: Berthold, avec l'empereur, dout il portait l'éténdaie, les surprit dans tine embuscade, et en fit un grand carriage. Ce service, n'éteighit point la jalousie que Fréderie avait contre la maison de Zeringen. Rodolphe, ou Raoul? frête de Berthold, ayant eté élu archeveque de Mayence, à la place d'Arnoul de Selehoven, qui avait été tue en 1166, Frédéric lui refusa l'investiture, sous le prétexte qu'il avait été placé sur ce siège par les auteurs du meurire d'Arnoul, et y sit nommer Conrad, frère d'Otton, comte de Wittelsbach. Berthold, pour maintenir l'élection de son frère; implora le secours de Louis le Jeune, roi de France, dlors broudle avec Pempereur; au

sujet de l'antipape Victor, que ce dernier avait opposé au pape Alexandre III. Mais la nomination de Conrad prevalut, et Rodolphe, qui devint easuite évêque de Liege, fut forcé de renqueer à ses pretentions. (Yoy. les archee, de Mayence.) Berthold, malgré cet affront, ne laissa pas de continuer ses services à l'empereur. Il l'accompagna, l'an 1163, en Alsaca, et signa, le 8 juillet, le diplôme de ce prince, en faveur de l'abhaye de Maurmoutier. On le voit aussi, avec lui, en Italie, dans le cours des années 1167 et 1168, et illui servit même d'escorte avec ses troupes en 1477, après l'expédition qui avait retenu frédéric en Italie, pendant l'espace de trois ans Cependant l'attachement de Berthold pour l'empereur, ne le brouilla jamais avec le pape Alexandre; du moins ne trouve-t-on pas son nom dans le nombre des seigneurs excommuniés avec Frederic Berthold, afin d'affermir son rectorat dans cette partie du royaumé de Bourgogne, qui lui était restée, fit construire, peu de tems ayant lannée 1178, sur la rivière de Sane et dans un district nomme l'Uchtland, la ville de Fribourg, qui fut bientot peuplee au moyen des immunités et des prérogatives qu'il lui accorda. Cette ville, qui portait le même nom que celle que Berthold II avant haffig en Brisgayy, est aujourd hui situee en Suisse et le chef-lieu d'un des treize cantons, Elle existait des l'an 1178, qu'elle est rappelée dans une charte de l'abbaye de Payerne, ou il est dit que dominus Beriolfus dux villam que vocatur Friburg. redificavit. On attribue aussi à Berthold IV la fondation de la ville de Killingen, dans la foret Noire, qui n'était, avant lui, qu'un village. Il contribus besucoup, l'au 1161, à l'établissement de l'abbaye benedictine de Tennebach, formée des l'an 1158. Il mourut le 13 septembre 1186, et fut inhume à Saint-Pierre, dans les tombeau de ses ancêtres. Il avait eu de son mariage avec HELLWIGE, dont la famille nous est inconnue, un fils, nommé Berthold V., qui suit, et deux files, Agnès et Anne. La première épousa Egenon IV, comte d'Urach, dont descendent les famites de Fridourg et de Forstemberg. Anne fut mariée à Urac, comte de Kibourg Hedwige, leur fille, épousa Albert IV, dit le Suge, landgrave de la haute Alsace, et fut mère de l'em-Persur Rodolpha, Berthold IV, après la mort d'Heilwige, spousa en secondes noces, vers l'an 1181, IDE, fille de Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne, dejà veuve de deux époux, dont Hine laissaipoint d'enfants in more it a mondition ob itenur to

The soil of the heat their exercision of the soil of the control of the soil o

<sup>1106,</sup> BERTHOLD V, surnomme is Bichs, fils de Berthold IV, ct son successeur, est rappelé, des l'an 1178, dans

la charte de son père, concernant la construction de la ville de Fribourg. Au commencement de sa régence, il trouva de grandes oppositions à l'exercice de son rectorat de Bourgogne, dans la plupart des seigneurs et des nobles du pays. Divisés entre eux, ils ne voulzient point reconnaître de supérieur pour terminer leurs querelles. Berthold fut souvent obligé de prendre les armes pour les soumettre et d'établir plusieurs forteresses pour arrêter leurs incursions. Il rebâtit les villes de Moudon et d'Yverdun; il fortifia celle de Berthou, ou Burdorff, sur la porte de laquelle on lisait autrefois cette inscription: Bertholdus dux Zaringia, qui vicit Burgundiones, secit hanc partam. Pour établir une correspondance entre cette ville et Fribourg. qui n'en est éloigné que de six lieues, il fit bâtir, en 1191. sur la colline d'une péninsule formée par l'Aar, la ville de Berne, qui est aujourd'hui le chef - lieu du second canton de la Suisse. On eroit que son nom lui vient d'un ours que le fondateur prit en chassant dans la forêt veisine; et on ajoute que c'est en mémoire de cet événement, vrai ou faux, que Berne porte dans ses armoiries un ours, et qu'on entretient toujours un de ces animaux dans ses fossés. Le duc de Zeringen ávait, près de cette ville, le château de Nideck, où résideit son landvogt, c'est-à-dire celui qui administrat en son nom la justice dans la petite Bourgogne. Les anciens ont marqué l'auteur de la fondation de la ville de Berne, dans ce ven acrostiche: Et dux Bertholdus Bernum struxisse notatur. Berthold, qui chereha à faire valoir les anciens droits de sa maison sur le duché de Suabe, encourut la disgrâce de l'empereur Henri VI, qui chargea Conrad, son frère, duc de Suabe et d'Alsace, de lui faire la guerre. Mais Consad mourut, en 1196, à Dourlach, au commencement de cette expédition, et fut remplacé, dans ce duché, par Philippe, son frère. L'année suivante termina les jours de Henri lui-même. Le trône de la Germanie étant devenu alors vacant, Philippe, duc de Suabe et d'Alsace, se saisit des ornements impériaux, et déclara, dans l'assemblée de Haguenau, tenue aux fêtes de Noël 1197, le désir qu'il avait de succéder à son frère. Son élection précipitée, faite le 6 mars 1198, choque plusieurs princes de l'empire, assemblés à Andernach, puis à Cologne. Les archevêque de Cologne et de Trèves, Henri, comte palatin du Rhin, et plusieurs autres évêques et seigneurs, déférèrent la couronne au duc de Zeringen. Berthold l'accepta; mais refléchissant bientôt après qu'il n'était pas assez puissant pour maintent son élection contre Philippe, il y renonça en sa faveur, et transigea avec lui pour une somme de douze mille marcs d'argent (641,500 livres tourpois de notre monnaie) (1787). Si

Ion veut sen rapporter at la chroftique de Conrad, abbe d'Usperg', ce ne fut point le merite personnel du dic de Zeringen, mais sa grande obdience, qui fit jeter les yeux shir lui pour l'effecte à l'effiphe i il le represente comme un sel-gient livie à l'ontes sortes de vices, et domine par une avarité au mais a mais a mais de l'effiphe de l'est personne par une avarité au mais a mai ettremet Mais il faut observer que le recit d'un gibelin contre dir guelle, est ici d'autant plos suspect, que les aufres mistortens for to plus grand clode de la valeur el de la justice de Bertifold. Il Storia avant tolis les autres dues ; et immedia tement affes le roi de Boheme, les fettres que les princes le l'emples articles de l'emples articles de l'emples articles de l'emples articles de la company l'deenda de Philippe. Ce paper, quillerait altes porte jour onon, file des reproches a Berthold d'avoir embrasse le parts de Philippe ache due vergeringen quelqu'interleurement poute pour alla ditte vergeringen que dinterleurement se competition pour se competition pour se competition pour disport se pour disport s volette pour manquer le parole Mais apres la mont de Phili lippe, Affivee en 1 20 ", "Il solvit" son penchant pour Otton elift ful de Menra aussi constantinuit altache di au premier Onan ayant depuls encouru la disgrace de Monie, cet arta dienten devim din crime six yeux de cette court qui professent alors Prederic. Cependant in les foudres quelle lança? contremotion somether flers were like out its produstrent; net purent abranter la fidelite que Berthold avait voluce à ce prince. Après l'avone vu netronier, il moutue, selonites unis; le 14 février. et, selon les autres; le ren mai 1218; a Pribourg, en Brisgay. Il filt enterre vans la grande reglise de cette ville ? ou l'on voit sa stable et son épitaphe conçue en ces termes : Bertholdus P ullimis Daringle diet, XIV8 Februarit, an. W. CO XVIII cufus 'bish told 'had stulled in trypta lapidea regulescunt. Soff corps of full deconvertient or entier lorsqu'on ouvile son tom! beait au commencement du seizième siecle. On voit encore atijourd'hur, dans Parsenal de Berne, sa cuirasse et ses armes! Les historiens ne sont pas d'accord sur le nomet la naissance des fammes de Berthold V, derhier due de Zeringen. Da premiere profit on momme MATHILDE, et qu'on croit avoir ered une comtesse de Vohbourg, en Bavière; monrat à Soleure, en 1210! A en eut. dens les deux dernières années de son maul riage l'deux fils, mommes Merthold et Frédérie, morts en bast âge; ellenterres dans l'église de Saint-Ours de Safétire : quelques modernes éceivent qu'ils avaient été empoissiffues, en 1217. par leur Belle-mère, et qu'on déceavrit leur tombéau en 1544. Berthold se vernaria vers l'ad 12 12 partie Clamenca de Bourgogne, Me' d'Etienne, cointe d'Aux nneven de Bestrix de Châlon. Berthold assigna pour doustre à Clemence, le château? XY.

de Berthou et quelques autres biens situés dans la petite Bourgogne. Mais Egenon d'Urach, son beau-frère, s'en empara
au décès de Berthold, et emmena même Clémence en captivité.
Henri, roi des Romains, prononça, en 1224, une sentence
qui accordait à la veuve de Berthold, tous les biens que ce
duc lui avait donnés. Mais Egenon ne s'embarrassa guère de
ce jugement. Ce ne fut qu'en 1235, que l'empereur Frédéric II,
à la sollicitation du comte Etienne, père de Clémence, ordonna que son douaire lui serait rendu avec la liberté. On

ignore ce qu'elle devint depuis.

Les terres de la maison de Zeringen passèrent, après la mort du duc Berthold V, à divers cohéritiers. Le landgraviat du Brisgaw echut à Herman V, margrave de Bade. Les ducs de Teck vendirent leurs droits à l'empereur Frédéric II. Celuici s'empara de la ville de Fribourg en Brisgaw, de celles de Berne, Fribourg et Soleure, situées dans la Bourgogne helvétique, de Zurich et de l'advocatie qui lui était attachée, ainsi que de la seigneurie de Rhinfelden, dont il prit possession au nom de l'empire. Les prétentions de Frédéric furent contestées par les maris des deux sœurs de Berthold, auxquelles devaient écheoir les biens allodiaux de la maison de Žeringen. Egenon, comte d'Urach, mari d'Agnès, transigea avec l'empereur, qui lui restitua Fribourg en Brisgaw, et la plupart des terres que ces ducs avaient en Suabe et dans la forêt Noire. Anne, seconde sœur de Berthold, qui avait épousé Ulric comte de Kibourg, obtint les terres allodiales de la Suisse, et surtout le comté de Burgdorff, dont la maison de Kibourg resta en possession jusqu'à son extinction. Le reste des biens de la maison de Zeringen, situés dans la petite Bourgogne, ou la Bourgogne helvétique, fut partagé, de manière que le comte de Savoie eut la plus grande partie du pays de Vaud; l'évêque de Lausanne l'autre partie, avec l'Uchtland, le comte de Neufchâtel et le seigneur de Granson, les autres terres situées dans leur voisinage. Bientôt après, Berne, Zurich et Fribourg, en Suisse, obtinrent des priviléges particuliers, qui les rendirent villes impériales et indépendantes de tout seigneur particulier. Nous ne devons pas oublier que les armoiries des derniers ducs de Zeringen représentaient un lion d'or dans un champ de gueules.

## MARGRAVES, PUIS GRANDS-DUCS DE BADE.

#### HERMAN I.

1052. HERMAN I, second fils de Berthold I, ancien duc de

Carinthie, et frère de Berthold II, duc de Zeringen, est regardé comme le premier marquis de Bade, non pas pour avoir joui des terres qui formèrent ce marquisat, mais parce qu'il doit en être regardé comme la tige. Etant mort avant son père, on ignore les biens dont il fut mis en possession. La première mention qu'on en trouve dans les chartes, est une fondation faite en 1052, Coram Bertholdo duce et Hermanno marchione. Berthold de Constance le nomme Hermannus Marchio, filius Bertholdi ducis. L'anonyme de Molck, auteur qui écrivait au commencement du douzieme siècle, lui donne la qualité de saint et de marquis, en nommant le duc Berthold pour son. père et Gebhard, évêque de Constance, pour son frère. Le ritre de marquis, ou comte de la Marche, qu'il portait, proyient de ce que son père avait été duc de Carinthie et de ce que les anciens ducs de ce nom avaient coutume de donner à leurs enfants le titre de marquis de Vérone, uni à leur duché. Dégoûté du monde par les troubles qui commençaient à s'élever entre l'empire et le sacerdoce; Herman quitta, en 1073, sa patrie, son père, sa femme et son fils, et se retira dans la célèbre abbaye de Cluni, où il demeura inconnu sous. l'habit d'un pèlerin, jusqu'à sa mort, arrivée le 25 avril de l'année suivante 1074. Quelques-uns prétendent qu'il y porta l'humilité jusqu'à se charger du soin des bestiaux qu'on nourrissait à Cluni. Ulric, refigieux de cette abbaye, qui se trouvait alors dans la même maison, écrivit la vie d'Herman; mais elle n'existe plus. Ce marquis mourut en odeur de sainteté; son nom est même inséré dans le martyrologe gallican et le ménologe bénédictin; mais on ne lui rend aucune part de culte public. Il ne laissa qu'un fils, savoir, Herman II, qui suit, de Judith, ou Uthe, sa femme, qui était fille d'Adelbert, comte de Calb, et petite-nièce du pape saint Léon IX. Elle contribua, avec ses trois frères, au rétablissement des édifices de l'abbaye d'Hirsauge, commencés en 1059, par Adelbert, son père. Après la mort d'Herman, elle se retira à Salerne, dans le royaume de Naples, où elle mourut, sous l'obédience du pape Urbain II, le 27 septembre 1091.

Adelbert, comte de Calb, ou Calw, pêre de Judith, était possesseur du comté de l'Uffgaw, pays qui forme aujourd'hui le territoire de Bade proprement dit. Le diplôme par lequel l'empereur Henri III confirma, en 1046, à l'église de Spire, quelques biens situés à Bade, porte que ce dernier endroit faisait partie Comitatis Adelberti comitis in pago Uffgow. Il paraît donc vraisemblable que c'est par cette, Judith que la terre de Bade parvint à Herman II, son fils, dont nous allons parler, d'autant plus que ce même Herman H est nommé dans un

autre diplôme de Henri IV, de 1102, pour la même église de Spile, Hermannus comes pagi Uffgowi. La ville de Bade, aujourd'hui capitale du haut morgraviat, et qui fut long-terns la résidence des margrayes, auxquels elle donna le nom, est connue de toute ancienneté par ses eaux chaudes et par ses bains, dont elle porte le nom allemand. Elle est appelee Therma inseriores, pour la distinguer d'une autre ville du même nom, située en Suisse, Thermæ superiores, laquelle avait aussi autrefois ses comtes particuliers. La célébrité des eaux thermales d. Bade, qui n'est pas dechue, remonte jusqu'aux tems les p'us recules et jusqu'au-delà du deuxième siècle, où les monuin nts romains nous la font connaître sous le titre de Civitas, ou Respublica aquensis. Détruite ensuite par les Allemands, élle se releva de ses ruines sous les rois français de la première race. Dagobert II accorda, en 675, les bains de Bade, Balneas illas quas Antoninus et Adrianus quendam imperatores suo opere adificaverunt, à l'abbaye alsationne de Weissembourg: donation confirmée, en 873, par Louis le germanique. On ignore comment Bade passa de cette abbaye aux comtes de l'Uffgaw; mais on sait que, des l'an 1130, cet endroit formait le domaine d'Herman II, qui en prit le nom, et qui le transmit à ses descendants. Ce ne fut que vers le milieu du quatorzième siècle que Bade fut changé en ville. On connaît aussi deux châteaux, qui portent le même nom. Le nouveau domine la ville. On ne voit plus que les ruines de l'ancien, qui en est éloigne d'une lieue, et dont on attribue la fondation à cet Herman que nous allons faire connaître.

### HERMAN II.

1073. HERMAN II, fils unique d'Herman I, qualifié comme lui marquis, nommé neveu de Berthold II, duc de Zeringen, dans les actes de la fondation de l'abbaye de Saint Pierre, succèda, en 1078, à Berthold I, son grand-père, dans une partie des terres de l'Ortenau et du Brisgaw, et notamment dans celles de Hacberg. Ce fut aussi probablement par Adelbert, son grand-père maternel, qu'il hérita d'une partie du pays de Bade. Son nom se trouve avec le simple surnom de marquis dans plusieurs diplômes des empereurs Henri IV et Henri V; et il assista sous le même titre dans plusieurs assemblées des princes de l'empire. Mais ce ne fut qu'à la diète tenue à Bâle, au mois de février 1130, qu'il commenca à porter, pour la première fois, le nom de margrave de Bade: Hermannus marshie de Baden. Il signa, avec les autres princes, les deux diplômes que l'empereur Lothaire II accorda, le 6 et le 8 du même

mois, l'un à la prévôte de Zurich, et l'autre à l'abbaye de Saint-Blaise. Herman mourut la même année 1130, dans un âge très-avancé. Il sut enterré dans l'église de Backnang, à côté de Judith, sa femme, morte le 7 octobre 1121, et dont la famille est inconnue, quoique quelques-uns prétendent qu'elle était fille de Berthold, comte de Hohenbourg. Ces deux époux avaient fondé, en 1116, le monastère de Backnang, pour des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Ils eurent un fils nommé Herman III, qui suit, et deux filles connues, dont M. Schoepslin n'a pas fait mention. La première, appelée Judith, comme sa mère et sa grand'mère, mourut en odeur de sainteté, en 1162, et fut aussi enterrée à Backnang. La seconde, dont on ignore le vrai nom, fut mariée à Ulric I, duc de Carinthie. On donne encore à Herman II une troisième fille, mais moins certaine, qui fut Cunégonde, épouse de Burcard, comte de Sultz.

#### HERMAN III.

1130. HERMAN III, fils et successeur d'Herman II, dans le margraviat de Bade, décoré par quelques modernes du titre de GRAND, est aussi nommé Hermanuus marchio de Castra Hachberg, dans le titre de fondation de l'abbaye de Tennenbach, de l'an 1158. Son nom se trouve fréquemment dans les diplômes de l'empereur Conrad III, et particulièrement dans ceux de 1139 et 1144, pour l'abbaye de Seltz, où il est appelé Hermannus marchio advocatus hujus loci. Celui du même empereur pour l'abbaye de Pfeffers, de 1139, le nomme Marchio de Batha.

Herman III est le premier marquis de Bade qui se soit distingué dans la profession des armes. On le voit, en 1140, avec l'empereur Conrad III au siège de Winsperg, où il signa, le 15 novembre, une charte avec Werinher, comte de Bade en Suisse. Il prit la croix en 1146, à la prédication de saint Bernard, et partit, l'année suivante, avec l'empereur, pour la Terre-Sainte. L'an 1158, il fut un des conseillers de l'empereur Frédéric I dans le jugement qu'il rendit à Augsbourg, le 15 juin, entre Otton, évêque de Frisingue, et Henri le Lion, duc de Bavière. Dans le diplôme qui renferme ce jugement, on donne à Herman le titre de marquis de Vérone. M. Schæpflin pense qu'il avait mérité la prefecture de cette marche, par les secours qu'il avait donnés, en 1154, à l'empereur, dans son expédition d'Italie. Il le suivit dans la seconde, qui fut entreprise au mois de juillet 1158. Mais la confédération que firent entre elles les villes voisines de Verone, confedération connue sous le nom de Société de Vérone, et dans laquelle entrèrent bientôt toutes les villes de Lombardie, suspendit l'exercice de ce marquisat. L'an 1160, Herman termina ses jours, et fut enterré à Saint-Pancrace de Backnau, dont il fut un des bienfaiteurs, dans le tombeau de ses ancêtres. De BERTHE, son épouse, il laissa un fils, qui suit.

### HERMAN IV.

1160. HERMAN IV, fils et successeur d'Herman III, prit le parti de Welphe, neveu, par Welphe, son père, de Henri le Superbe, duc de Bavière, dans la guerre qui s'éleva, l'an 1164, entre lui et Hugues, comte palatin de Tubinge, appuyé par Frédéric, duc de Suabe, et d'autres princes. Elle fut sanglante; mais l'empereur vint à bout d'accommoder les parties, l'année suivante. L'an 1183, Herman fut un des souscripteurs du traité de paix que l'empereur sit à Constance, avec les villes de Lombardie. L'an 1187, il assista, le 26 juillet, à la consécration que le pape Alexandre III (1) fit du grand autel de l'église de Verone. Un ancien monument, rapporté par Onuphre dans ses antiquités de Vérone, en le nommant parmi les témoins de cette cérémonie, le qualifie marquis de toute la marche de Vénone; ce qui fait voir que la paix de Constance ne lui avait pas ôté ce titre. L'an 1190, il accompagna l'empereur à son expédition de la Terre-Sainte. Arrivée en Asie, l'armée impériale, comme elle dirigeait sa route vers Cogni, vit fondre sur elle, de toutes parts, les Musulmans. Frédéric l'ayant mise en ordre de bataille, donna le commandement de l'arrière-garde au duc de Méranie et au marquis de Bade. Ce dernier, peu de tems après, mourut, ainsi que l'empereur, en Cihcie, et l'un et l'autre furent inhumés dans la cathédrale d'Antioche. Herman faisait sa résidence, tantôt au château d'Hocherg, tantôt à celur de Bade. Il avait épousé BERTHE, que les modernes font sortir de la maison des comtes de Tubinge. De ce mariage naquirent au moins trois fils et une fille. Les deux premiers sont Herman et Henri, qui partagèrent en deux branches la maison de Bade. L'aîné établit sa demeure à Bade, et continua la ligne des marquis de Bade. Le second se fixa au château d'Hacherg on Hocherg, et fit la ligne d'Hocherg. Frédéric, le troisième fils d'Herman IV, prenait aussi le titre de marquis de Bade. Etant parti, en 1216, pour la Terre-Sainte, il donna, du consentement de son aîné,

<sup>(1)</sup> Lisez Urbain III. Alexandre III était mort en 1181. (Note de l'Editeur.)

à l'ordre Teutonique, tout ce qui lui appartenait dans la ville d'Ulm. Il ne revint point de ce voyage, et mourut en Palestine. Gertrude, fille d'Herman IV, devint femme d'Albert, dernier comte de Dagsbourg, dont elle eut une fille, nommée comme elle, qui, ayant été mariée trois fois, sans avoir jamais eu d'enfants, laissa le comté de Dagsbourg à Emicon, comte de Leiningen, ou Linange, son dernier mari, qui le donna en fief à Berthold de Teck, évêque de Strasbourg.

#### HERMAN V, DIT LE PIEUX ET LE BELLIQUEUX.

1190. HERMAN V, fils ainé d'Herman IV, lui succéda dans la portion de ses biens, dont le château de Bade était proprement le chef-lieu. Il prit aussi le titre de marquis de Vérone, qui n'avait plus aucune réalité. On n'a rien de bien mémòrable sur sa personne, jusqu'à l'an 1226 (1). Cette année, il transmit, de concert avec Henri, son frère, à l'évêque de Strasbourg, tout le droit qu'ils avaient au comté de Dagsbourg, comme heritiers de Gertrude, leur nièce, fille unique d'Albert, dernier comte de Dagsbourg. Mais le duc de Brabant, Henri I, qui prétendait aussi à la succession d'Albert, intenta procès aux deux frères pardevant l'empereur Frédéric II, qui renvoya l'affaire à Sigebert, landgrave de la basse Alsace, dans le district duquel le comté de Dagsbourg était compris. Le jugement rendu par Sigebert et Henri, son fils, à Holzhen, fut favorable aux deux marquis. Depuis ce tems, le comté de Dagsbourg est resté dans le domaine direct de l'évêque de Strasbourg. L'an 1227, Herman et Otton l'Illustre, depuis comte palatin du Rhin et duc de Bavière, tous deux gendres de Henri de Brunswick, vendirent à l'empereur la ville et le territoire de Brunswick, comme un alleu de cette maison, dévolu aux filles de Henri, mort sans postérité mâle. Le prix du marché fut, pour Herman, la ville d'Ettlingen, que l'empereur lui donna en fief, avec la propriété de celle de Dourlach. L'empereur, de plus, lui céda, par engagement, les villes de Lauffen, de Sunnesheim, et d'Eppingen, pour la somme de deux mille trois cents marcs d'argent. Mais Otton de Lunebourg, dit l'Enfant, neveu du palatin Henri par Guillaume, son père, dit Longue-épée, apprenant ce qui se passait, s'empara de Brunswick, pour empêcher que le patrimoine d'une maison guelphe ne passât à un gibelin,

<sup>(1)</sup> Cependant il fit le voyage de la Terre-Sainte en 1215, et commanda un corps d'armée dans cette expédition. (Barre, t. Y, p. 629.) (Note de l'Editeur.)

cakonotogie nisronotogie ungrupoli supa salanga tel qu'etait l'empereur Frederic II. Henry roi des homana fle de ce dernier, stant donc vonu pour prendre possession de Brupswick, trouva la place envalue par Ottom; ce mul l'obliges, de s'en retourger sans avoir rien fail. Le marquis Herman par laissa pas, malgre cela, de retenir ce qu'il avait recurpour es moule de Brupsyrick, sans que les villes qu'ilu 37300 etc.

données par engagement. L'an 1234, pendant le long sejour que l'empereur fait e lie , Henri , son fils, ayant soulevé contre lui toutes les villes du Rhin , le marquis Herman persevere soul avec la ville de Worms dans la fidelité qu'il devait à ce prince. Il va le trouver en Sicile, lui decouve les desseins pernicieux de son file, et revient par son ordre on Allemagne pour s'y opposer. Guerre entre Herman et le voi des Romains. Elle est avantagense au dernier (1 jusqu'à l'armyee de son père, qui, valuqueur par sa seule presence. rênd au marquis de Bâde; les conquetes que son uls avait faite sur Jui. Mermad figit ses jours le 16 janvier 1243, et lut intuino à l'abbaye cistercienne de Liecthenthal, près de Bade, par sa femme Camengarde, fille de Henri, comte palato du Rhini, Il eut d'elle Herman, qui suit : Rodolfe, dont descendeut les marquis de nos jours; et Elisabeth, mariée à Louis II seigneur de Lichtenberg. Seiden normt anon en le sandand har hofe. Le sichenberg de la sandand son en le sichenberg de la sandand son en le sichenberg de la sandand son en le sichenberg de la sichenberg de la sandand son en le s berg; mais cette Ermengarde est fille de Rodolfe I no la de la companya de la com tante, où elle mourut, on ne sut en al soura nos goy Marin spousé un seigneur rass en tropffrag auch breneing et paus mineur, fut recoulli aprty ichMABH a nere, pur nous ie HERMAN, VI, successour d'Herman, Voyagen Bergangen Herman, Voyagen Bergangen Herman, Voyagen H par le mariage gu Otton l'Illustre. duc de Bavière, son oncle par le mariage qu'Otton, l'austre, austre à avec Genture ; falle malerel, lui du contracter, l'an 1346, avec Genture ; falle de Henri, l'austre, béritière de Frederic le Belliqueus du d'Autriche, mort sans postérité, l'an 1246, et veuve de l'article. d'Autriche, mort sans posterite, an 1246, et veuve de l'autriche, mort sans posterite, an 1246, et veuve de l'autriche, mort sans posterite, an 1246, et veuve de l'autriche, mort sans posterite, l'autriche avait perdu l'an 1247, sans en avoir eu d'enfants. Comme l'empereur Frédéric II élait alors sous l'anathème, Herman a adressa au pape innocent IV. pour être confirme dans cette succession. Innocent lui secon sa demande par lettres daters de Lyon, le 16 octobre 12,8; et

l'année suivante, il écrivit, le 13 degrier, à Guillaume, roi des

ohth Le Pallerrentpin, M. panerna Abandi, meantraire mi Lerman dest Henri, lequel prit honteusement la fuite. (Notant l'Editeur.)

Romains, pour l'engager à donner l'investiture de l'Attriche à Gertrude et à son époux, attendu, disait-il, que ce fief admet les femmes à succéder au défaut des mâles. Herman ne jouit pas long-tems de sa bonne fortune, étant mort le 4 octobre 1250. Il fut inhumé à Gloster-Neubourg, en Autriche. De son mariage, il laissa un fils, qui suit, et une fille nommée Agnès, femme ; 1°. d'Ulric, duc de Carinthie; a°. de Meinhart, comts de Tgrol. (Voy, les ducs d'Autriche.)

#### FREDERIC.

and a safty

1250. Pakonnin, ne l'an 1249, succèda, l'année suivante. telle de Gertrude, sa mère. L'Autriche, dont celle - ci se prétendait héritière, lui était cependant contestée par Marguerite sour du dernier duc Frédéric le Victorieux. Gertrude ne put se maintenir que dans la partie de ce duché la plus voisine des Vienne: le reste fut envahi par sa rivale. Mais les états d'Autti-, che, ménacés par les rois de Bohême et de Hongrie, se lassèrent, bientôt d'un gouvernement féminin, et, s'étant abouches par leurs. députés avec Wenceslas III, roi de Bohême, ils consentirent à se, donner à son his Ottocare, en lui faisant épouser Marguerite, leur duchesse. Les noces furent célébrées à Vienne, en 1252, pour de tems avant la mort de Wenceslas, dont Ottocare fut aussi le successeur en Bohême. Gertrude, ainsi dépouillée de son héritage, se retira en Misnie, auprès de la marquise Constance, sa tante, où elle mourut, on ne sait en quelle année, après avoir épousé un seigneur russemen troisièmes noces. Frédéric, toujours, mineur, fut recueilli après la mort de sa mère, par Louis le Sévère, duc de Bavière, dont la mère était sœur d'Ermengarde, aïcule du premier. Louis donna retraite, vers le même tems à Conradin, petit-fils, par Conrad, son père, de l'empereur Frédéric II. Ces deux jeunes princes, privés, l'un de l'Autriche et de la Styrie, l'autre de la Sicile, passèrent ensemble plu-, sieurs années à la cour de Bavière, et y contractèrent une amitié. que tout contribuait à cimenter, les liens du sang (ils étaient cousins), la presque égalité d'âge, la conformité des inclinations et l'adversité qui seur était commune. Conradin, excité, l'an 1266, par les Italiens, à venir reprendre la Sicile sur Charles d'Anjou, partit avec son cousin Frédéric, l'an 1267. Tous deux firent des merveilles à la bataille qu'ils livrèrent sans. succès à Charles, le 23 août de l'année suivante, et tous deux. ayant été pris quelques jours après, furent exécutés ensemble dans le marché de Naples, sous les yeux du barbare vainqueur. le 29 octobre suivant. Ainsi le même jour vit périr sous le même XY.

Slaive l'inciente maisen d'Autiche périme d'intériment en le le maise de Vale Lousant; et Erment en l'ament et l'ement et l'en le l'en le l'ement et l'en le l'en le

RODOLFE I. Book : 150 11 ab aim

4: Rovours 3 second file d'Herman, Vret d'Ermengande 1/continua la ligne de Bade dans la marche de ce nom. Il prit une adute différente de Frédéric , son neveu ; et , déclare courre la maison d'Hohenstauffen, il ne flu hulle difficulte de l'écontainse pour légitimes rois de Germanie, Henri Raspon, landgrave de Thuringe, et Richard de Cornouaille, frère du roi d'Angleterre. Rodolfe fut très-libéral envers les églises, et surtout envers Labbaye des filles de Val - Lujsant, ordre de Cîteaux, où sa merchanis ses jours. Mais il n'en fut pas moins attentif aux interêts de sa maison em moins soigneux de profiter des occasions ani vergreserre ent d'augmenter ses domaines. Après la mort funeste de Contradin, il fit, dans la Suabe, des usurpations que l'histoire ne specifie pas: Mais dans la suite, l'empereur Rodolphe fui déclara la guerre, ainsi qu'à plusieurs nobles de Suabe, pour les contraindre à restituer à l'empire ce qu'ils avaient envahi tant en Suane qu'en Franconie. Les comtes de Leininger on de Deux-Ponta : les seigneurs de Fleckenstein et la ville de Straibourg bervirenti l'empereur dans cette guerre qui était fime en 1274, comme en le voit par les lettres du marquis Rodolfe; datees du dimancfie après la Saint-Jacques ( 29 juillet ) de cette année, où il declare avoir fait la paix avec ceux qui avaient detruit ses châteaux de Seltz et de Seldenowe, en Alsace, Deux ans après. Rodolfe fut attaqué par Conrad de Lichtenberg, eveque de Strasbourg, contre lequel il fut obligé de se défendre l'espace d'environ septi ansi Les annales de Colmar rapportent. sur l'an 1279, que ce prélat pilla et brûlarle château de Turlscy appartenantiati infarquis de Bade, etansuraliano 284 no elles mous apprendent quel tandis qu'il assiègeatt une ville du marificial de Bade, qu'elles ne nomment point, l'eveque de Bale hui envoy un corps de troupes qui fut enlevé par le marquis sur la noute. On ne voit pas quand ni comment cette guerre se termina. L'an 14891, Rodolfe en eut une autré avec Borchard ; contre de flui henberg près du Nucker en Suabe. Rodolfe, accompagné de ses fils " miena contre l'envient un corps de six mille hommes à h'tete desquels il combattit près du château d'Altinstiage, partenant a Burchard. Il parait que le succès de cettle action fut douteux. Ce fut le dernier événement mémorable de la vie de Rodolfe. Elle finit le 19 novembre de l'an, 1288. L'abbaye de Val+Luisant fut le lieu de sa sépulture. Il avait épousé Cunécompay fille d'Otton le Vieux; baron d'Eberstein ; et son heriministre en partie, chant, ils laines pentre file, Herman quidmit; Biodolfo die Hesson : Rodolfo-1414 /aveg deux filles , Adelaide abbesse de Val-Luisant; et Ermengarde, femme d'Eberhard comte de Wurtemberg. 1 3711,403

HERMANIVILYRODOLFE 1157 HESSONO PRODOLFE 111 par ting  $U_{\bullet,-}$ 1288 HHHnen, file aine de ... Rangunni II. a sième file de 1897, darque filede Rox Bodolfe, prit, second fils de dolle I, donna dolle I, et sur, a son exemple, Rodolfe I. épour retraite dans son pour le disting outre le fitre de sa, du vivant de pays à Ebe- pour le disting margrave de Ba- son pere. A ne- rhard I, cointe guer de Rodolfe de ceux de mar- LAYDE, niece de Wurtem le Jeune, son fiel de verne de verse de Rodolfe et des seignont l'empereure Res- sien pur Compad Hasson, son ser de Verne de la son, son ser de la sergionne l'empereure de Verne compad Hasson, son ser le la sergionne l'empereure de Verne compad Hasson, son ser le la sergionne l'empereure de Verne de la son, son ser le la sergionne le de la serg d'Ebersleus Du dolpha, et verve de ... Weinsperge men e approuva p rivent de son du gentel de picaine de Sunt par une charte perp. Jan 12819 Strasberg. Llan be, pour le re- de l'an 1296, le l'entra en guer 1280. Il donna lus qu'il laisait vente que Frére avec les com- des lettres de de reconnaître déric II, son neutes de l'Deux protection et de l'empereur Hen- veu, avait faité Ponts l'évilt en sauf - conduit; in VII. Eberhard à l'abbaye d'Als sibio lavor ieus partoutes les tere demonra à Benin le du village ma paints antpopros de tim manh gheim, que Han da Langentiene controlled of the control of the con feming a stource de l'Hanclisel idealfaits qu'il mais plantagre du les Connad | comtes de Voiblingen | regnede Hesson | Impériaux, qu'il qu'il impériaux, qu'il lishingen | regnede Hesson | Impériaux, qu'il qu'il impériaux, qu'il qu'il surveir | lors dans leur Bodolfe V, Frédéric II et Herr ces de celui-ci lignes près de man VIII. Ce dernier mourut il se charges cette ville. Rosant Alliance. d'acquitter sei dolfe eut une dettes. Hesion guerre ssiel ont dettes. Hesion guerre ssiel ont dettes. Hesion guerre ssiel ont de la court Courboide bont batt a for greeced double it seine de seine que

DIT LEUDUND BODOSFE IS In BODOSFE IS In

#### BODOLFE V. FRÉDERIG H

sa part. Il avait des marquis de d'abord été cha-Bade contre la ville de Stras poine de Spire. tourna, bourg au sujet dans la suite, des péages sur le contre cette vil-Rhin. Il fut aussi le, et amena du partisan de l'ansecours Lan ticésar Frédéric 1323, a Leopold, d'Autriche Mais duc d'Autriche, lorsque celui-ci qui en faisait le eut été fait prisiege. S'etant atsonnier par Louis taché à l'empede Bavière, ce reur Louis de dernier, pour Baviere, il recut l'attirer dans son de lui, par en-gagement, l'an parti, lui donna en fiel treize de-1334 1 la préniers, monnaie de Strasbourg, à fecture impériad'Ortenau, prendre sur chaen Suabe, avec que char de vin, tous les cha et quatre deniers teaux, villes et sur chaque bavillages qui en dépendaient, teau de pareille marchandise, qui passeraient pour une somme considérable dans son district, qu'il lui avait aà la charge de vancée. De plus. combattre, pour ses intérêts, sur l'empereur lui confera Mulberg le Rhin, dans la et les autres fiefs Suabe, la Franqui étaient deconie et la Bavenus vacans par vière , envers et ta mort du marcontre tous, à quis Rodolfe l'exception Hesson, cousin Rodolfe, frère du nôtre. Le -24 de Frédéric, de juin de l'an 1348 Rodolfe III, son fut le terme des oncle, et de Rojours de Ro-dolfe V. Il adolfe - Hesson , son cousin. Le vait éponsé, 1º. diplôme où ces Pan 1323, Lubconventions 'se trouvent, est da-GARDE . veuve d'Albert, comte te de Munich, de Loewenstein, le 19 décembre convenable. Ro- postérité 2º. MARIE, sœur | 1322. Les villes dolle fut meil- 1316, Gertrude

femme, Ermengarde, sœur d'E-berhard I, comte de Wurtemberg. Mais, ajoute-til l'inscription de son tomheau, qu'on voit à Klingen, porte qu'elle s'appelait CLAIRE, etqu'elle sortait des barons de Klingen. De son mariage, Hesson laissa deux fils, dont Herman, l'aine. embrassa l'état Rodolfe, le second, lui succéda. , SVIIBY

### RODOLFE-HESSON, ou

la Terre - Sainte, demanda ensuite au pape Jean XXII d'en être relevé. Le

de

#### RODOLFEIN

imiliet, etallini mais cette paix fut peu durable. Les hostilités recommencerentet ne finirent qu'en 1318, au mois de mai, par un traité que ménagea l'empereur, on l'anticésar Frédéric d'Autriche, dont les marquis de Bade avaientem embrassé le parti, L'an 1327, le pape Jean XXII ecclesiastique, et écrivit d'Axignon a Bodolfe III, qui lui avait envoy eFrédéric de Zolre, pour l'assurer de son obeissance. RODOLFE IV Dans cette lettre, ilest qualifié 1317 au plus marquis de Batard. Rodolfe, de, et Frederic fils et successeur est appelé Nobid'Hesson dans la lis eir nepas Marprincipale partie chionis Rodolfe du marquisat de terminases jours Bade, ayant fait le 2 février 1332, le vœu d'aller à et fut inhumé à Val-Luisant, auprès de sa femme, morte le 27 mars 1327. Elle se nommait pape donna pou- GUTTE, ou GEnvoir à l'évêque TRUDE, et était de Spire, l'an sœur de Ber-1322, d'accor- thold, comte de der la dispen - Strasberg, lequel se, s'il la jugeait étant mort sans

### NOBOLFE V. | FREDERIC II | RODOLFE IV | RODOLFE III

de Louis et Fredefic officomtes d Effligen et landglaves de L'Migaçe maninife 2 Heure morte le 109tim 1369 , doht er il laissa della Wis Fredelle III et Ro- Rhin , le mar-dolle VI. Ce grave Frederic dernier, pour se distinguer de son pere liqu on surnommait de Pforzheim, prit le surnom de Wecker ag II mourtit le 28 aour 1361 laisculants sa femme ADELATER, THE TE Rodolfe-Hesson, qui he-The Cune partie de Beiott par sa conftesse 196 de Montbellard. chionic Rodelfe TRÉDÉRICH. e 2 levrier 135mg 6 STUB! THEDElife Hif, frere de Rodoffe -- VVec-Rerei'dont nous venons de parleigh etablit sa festuence à Ba-

de. Les habitants de Pforzheim

preferent ser-

ment de fidelite

de Mayence, de Strasbourg, de Worms de VVorms de Spire et d'Op-penheim, s'etant confédérées pour maintenir la paix publique sur les bords du entra, l'an 1325, dans cette association. Il mourut le 22 juin 1333, et fut enterré à Val-Luisant, où sa femme ADELAIDE . comtesse deBeupendant l'espace de douze ans, étant morte le 18 aout 1348. Outre ces filles ,

le, demanua en

leur économe revendiqua la que son père tiers de sa suc-car nous voyons cession, qui lui qu'en 1333 l'emfut adjugé. Trois pereur Louis de ans après, Ro-Baviere recondolfe et sa femme vendirent nut lui devoir la somme de trois cette portion, ou mille cent livres, se trouvaient le monnaie de Halchâteau de Strasle, qu'il s'enga-geait à lui rem-bourser sur ses Suisse, à l'évê-revenus d'Ha-guenau, et sur Ulric, comte de les impôts que Ferrette. les villes d'Alsace payaient à l'empire Rodolle mourut, l'an 1335, dans l'octave de Saint-Laurent, et fut enterré à comtesse de Beuchlingen, étant
Val-Luisant, laissant de JEANE,
son épouse, fille de Renaud,
avec ses trois
filles, Agnes,
Ermengarde et
Marie, et dont
elle fut abbesse

contre de Montbeliard, et veuve
d'Ulric, dernier comte de Ferrette, mort en 1321, deux filles,
Marguerite et Adelaide, qui furent mariées, l'une et l'autre, avec des males de la maison de Bade, Jeanne avait eu, de son premier mariage, deux autres filles, Jeanne et Ursale, qui hériterent du comté de Ferrette. Leur mère elle laissa, de se remaria en troisiemes noces à son mariage, un fils, qui suit, lenbogen. Elle vivait encore en

# de nelle LAXI po HERMAN VIII de IXAI erich und

Rodelle

1347.

1333. HERMAN IX, fils de Frédéric II, faisait sa résidence ordinaire au château d'Eberstein. L'empereur Louis de Baviere ajouta au peage qu'il avait accorde à son père, un scheling, monnaie de Halle, à prendre sur chaque voiture de vin qui serait conduite par le Rhin à Merseld. Ce privilège, donne à Trun et à l'au-Stutgard, au mois d'octobre 1333, fut confirme, tre, en 1348. l'an 1350, par l'empereur Charles IV. Mais Louis Trederic mon - de Baylere, après avoir été l'ann du marquis Har-

bettie mont vie the HIV KAMAHH PREDERICIII.)

Tht enterré à Val-Luisant. Il épousé

vaincre par ses remontrances, le Acclara enuern de l'empire, et, l'an 1336, il charges Ulric, contre de Wurtemberg, de marcher contre lui neur lesses MARGUERITE VVurtemberg, de marcher contre lui nour les mile de son oncle primer. Herman southat la guerre mendant hutians. Rodolfe - Hes - jusqu'à ce qu'étant poussé, à bout, il fut contrant son, qui hérita par jugement rendurà Heidelherg, au more les vier 1346, de ranoncer à l'avouerie d'Héri- juges, qui rendirent cette sentence furent les terres d'Heri-Juges, qui rendirent cette sentences, threus kin court et de Flo-Robert pere et fils, comtes palatins du Rhin, et les rimont, qu'elle comtes Gerlac de Nassau et Eberhard de Werden donna par testa- theth. I'an (336) Maries IN a fairt prisalu sur Louis ment, l'an 1366, de Bavière, non seulement rendit au marquis Herà Marguerite sa man l'Avouerie, dont il avait eté dégantillé, mais de fille, mariet à plus if ini donna la ville et le chiteau de Vyens-Godefroi , ou berg, et confirma les pactes de la jamille de Bade Scholrolli de Div meet rous les priviléges dont elle jouissin itout fela nauge. Frederic pare up diplome expedie A Nuremberg. Laupte wieut aussi de son Lyantes les atteintes hullfanntin donnait à la puit mariage un file. Rublique, excilerent contre lui une confestention qui te torca, les armes à la main, lan 1313 a de rec-parer les toris qu'il avait faits à la ville, de Snice. Cette aimée fut le terme de sa vig. Il mouris le 13 vii vii année fut le terme de sa vig. Il mouris le 13 vii vii et fut enterre à val-luisant, sant laisset de en-company de Maraitant, sa feinme, compesse de viii

ration. Hibuna phingen. The line of the land of the converse o mourir cans posterite male, l'autre lui succéderait dans tous ses biens! 29. mai les filles ; en se mariant , qui ment pour dot, sans antie esper rance, la somme she mille mabes d'argente 36, qu'ils ne paulétains aliéner leuts terres ni leuts sujets, mois seulement les congagers 40. qu'ils s'aideraient mutuellement dans Jes affaires épinguses quirleur surviendraient; 50, que les contestations qu'ils pourraient avois ent semble, seraient terminées à l'amiable par des austregues ou arbitres. Ce fut en vertu de ce pacte, qui est la base de tous ceux de le mailon de Bade, que Rodolle, en 1361, devint l'héritier de son oncie. L'année suivante, il reçut à Nuremberg, des mains de l'empereur, l'investiture de tout le marquient de Batle, l'ont les limites sont alinsi marquées dans l'acte de cette cérémonie, depuis Graben parqu'à Albeck . et de la jusqu'à Schwantsac, anen la ville de Kilingen. Parmi

les droits de la maison de Bade a reconnus dans cette investiture celus

de bastre monnaie est somellervent énoncé. L'an 1363, Rodolse sa svec Robert, escretur palatin, un parte de succession, par lequel ce dernier lui promit les villes d'Heidelsheim et de Wildberg, s'il décédats sais l'éritier male, et Rödolse I mitituais son héritier, au cas qu'il motifire de même. L'an 1366, Rodoste doina du secours à Eginon, comté de Riboitre, dans la guerre qu'il eut avec les villes de Brach, de Neubourg et de Bâle. Rodolse en eut une personnelle, quelque têms après, avec Eberhard, comte de Ventemberg. Un accommordement inénage par l'empereur Charles IV, la termina, l'an 1370, Rôdolse mourus le 15 avril 1372, et fut inhume dans le tombeau de sus ancêttes à Val-Luisant. Il avait épousé, l'an 1346, Martilde, site de Pean, comté de Spanheim, qui survéeut long-tems a son est mattage sortirent Berthard et Rodolse, qui suivent et Mathilde, semme de Hémit XIII, comté d'Hetheberg, mort est parti.

## 120 I to a BERNHARD or RODOLFE VIEL of A to a state of the state of th

1372, BERNHARD ET Kopolfe VIII, fils de Rodolfe VII, lui succederent en bas age, sous la tutelle de Robert L. comis saturalistin du Rhin, L'am 2300, les deux frères partagérent entre eux le marquisat, dont la partie inférioure; avec Pforzheim et Dourlack, échut à Bornhard, et Bade avec la partie supérieure à Modoffe! Ce dernier étant mort l'an 13gn, sans enfants, laissa toute sa succession à son frere. L'an 1388, on vit éclater en guerre ouverte la confédération formée contre les princes entre les villes de Suabe, de Bavière, de Franconie et du Rhim Ce fut l'empereur Wenceslas, qui alluma cet incendia pour rompre les mesures que les princes avaient prises pour le disposar. Etienne, duc de Bavière à Ingolstadt, et Frédéric, duc de Bavière A Landshut, avaient, l'année précédente, fait prisonnier Pilegrin, archevique de Saltzbourg, pour être entre dans cette confederation. Les villes qui la composaient, excitées par Wenceslas s'armerent pour la delivrance du prelat, et sous ce pretentes firent des excursions sur les terres de tous des princes de leurvoisinage, parmi lesquels, ils comprirent les guarquis de Bade dont elles ravagerent le pays, Mais deux victomes que Robert 14 : comte palatin du Rhin, remportament leurs troupes, l'une prètide Spire - l'autre pres de Francfort; jointes à l'inconstance de Wenceslas, qui les abandonna pour se tourner du côte des princes, amenerent la paix qui tut conclue à terra, dans le mois, de mai 1389, entre l'empereur et les princes, et auvie de la paix particulière que chacun de ceux-ci, lit, avec les valles qui Iui avaient fait la guerre, Comme elles furent toutes obligées da réparer les dommages qu'elles avaient causés y le marquis Bergy nhardeut, pour son dedonmagement, 15 mille florins, mony naio de Spire. L'all 1302, il entra dans la confederation de

plusieurs princes des environs de Strasbourg contre cette ville à l'occasion d'un pont de bois qu'elle avait fait construire sur le Rhin, pour se procurer, disait-on, la faculté de faire impunément des courses sur les terres de ses voisins, situées à délà de ce tleuvé. Les Strasbourgeois soutinrent avec vigueur les attaques que les confédérés leur livrèrent, firent sur eux des sorties fréquentes et ruineuses, portèrent la désolation sur leurs terres, et rendirent inutiles les efforts qu'ils firent pour brûfer le pont au moyen des bateaux garnis de matières enfanmées, 'qu'ils firent descendre le long du fleuve. Enfin, l'au 1893, l'empereur Wenceslas, ayant interposé son autorite termina cette guerre par une espèce de jugement qui confirma aibx Strasbourgeois le pont qu'ils avaient bâti avec les droit qu'ils y perceyaient, et les condamna en trente-deux mille florus envers les orinces. pour les frais de la guerre.

envers les princes, pour les frais de la guerre.

L'an 1365, Bernhard conclut, à Heidelberg, un autre traite de confédération, avec l'archevêque de Mayenge et l'electeur palatin, contre une association de noble, appelée en allemand Schlegel, dont le but était de réparer leurs affaires par le breandage. Léopold, duc d'Autriche, et Eberhard, comte de, Wurtemberg, ainsi que la plupart des villes de Suabe, étant, entrés dans la confédération des princes, formèrent, avec eux tine armée, qui anéantit, l'année suivante, la societé des riobles.

Dernhard, au mois de juillet, recut de l'empereur Babert a son successeur, l'investiture de son marquisat; mais il ne put en obtenir la confirmation des lettres qu'il avait obtenues de Wenceslas, pour obtenir un péage sur le Rhin ; Robert les derlara même nulles, par un diplôme particulier; ce qui fut une source de querelles entre eux pendant tout le regne de Robert. Ce dernier s'étant mis en marche, cette même année, pour aller chasser de Milan le duc Galeas Visconti, Bernhard fit alliance contre lui a avec le duc d'Orleans te gendre de Galéas, par Valentine, sa femme. L'empereur, de retour d'Italie, sit sommer Bernhard de rompre son traité avec le duc d'Orléans, et de renoncer aux péages qu'il levait sur le Rhin. Sur son refus, quoiqu'énoncé dans les termes les plus respectueux, il engage les seigneurs et les villes de son voisinage à lui faire la guerre. Tandis que les uns font le siège de, Mulberg, les autres ayant l'évêque de Strasbourg et le haron de Lichtenberg à leur tête, se jettent sur la partie supérieure du marquisat; et dans le même tems, les villes impériales d'Alsace, commandées par le baron de Rapolstein, soumettent celle de Gemare. Le comte de Wurtemberg, de son côté,

BROMOTERI BIG BEFORE DE BADE. ratife des terfes du marquisat a qui epintinent aux sieunes a lettinaid semblait être perdu sans ressource; mais l'archevaque, de Cologne et l'éveque d'Urecht, Frederic et Simon comtes, de Spandeim, s'etant rendus médialeurs pour lui, vinnent à l'innent 2000. bollt de le réconcilier avec l'empereur, et de lui faire réparent pour les parties par un accommodement conclu à Worms, le sactifieil aples la Sainte - Walburge, de l'an 1403. Bernhard mei aples la Sainte - Walburge, de l'an 1403. Bernhard mei restauls long-tems sans douper à l'empereur de nouveaux suietat de l'intération que l'archévêque de Mayence avait formée. wer le comte de Wurtemberg et la plupart des villes de Suabent confe tous deux qui entreprendraient de leur nuive, et memes confe l'Empéreur ; en cas de deni de lustice, Ce int a Mamp ball; dans le Wurtemberg qu'elle fut signée. L'empereure ancès s'être inutilement efforcé de la dissoudre, en fit, upe autre balancer, avec l'électeur palatin et les villes auxiles par la contre balancer, avec l'électeur palatin et les villes auxiles par la contre balancer, avec l'électeur palatin et les villes auxiles par l'allie auxiles par l'allie auxiles de se d'allie auxiles par le se villes auxiles par le se de la contre balancer. pant pour la contre-pant ci avec le secours de ses alles, attaques presents du d'Autriche, pour avoir raison de certains domais du la plupart de flates du marquisat de Birgaw, dans la Suabe. Mais tandist d'alles de conquetet, Amèdee, comte de Sagrebruck et dans d'alles et conquetet, Amèdee, comte de Sagrebruck et dans d'alles et autres avec d'alles et alles des conquetets, and de contre de Sagrebruck et dans d'alles et autres avec de la contre de Sagrebruck et dans d'alles et autres avec de la contre de sagrebruck et de la contre de la ndisent de Commerci, qui de son coté était en guerre avec. le comité de Saarwerden, fait prisonnier entre plusieurs nobles. du parti de ce dernier. Ludeman, gendra de Bernhard et stignent de cinchtenberg. L'intervention de Charles VI. rois de Flante, procura la liberte à Ludeman, ainsi qu'aux comparators de Variente la ludeman, ainsi qu'aux comparators de Varienberg, de son coté a la ludeman de Bade, avec les did d'Autriche, qui fut obligé de payer la somme de dix huit, mille flofins, à Berlihard, pour les trais de la guerre, au moyelf de duoi les places qu'on lui avait enlevées, lui furent, and au moyelf de doui les places qu'on lui avait enlevées, lui furent, and au moyelf de duoi les places qu'on lui avait enlevées, lui furent, and au municipal de l'abrable de l'abrable de Roiert, arrivée l'an 1410, mit rendings. In mort de l'empereur Robert, arrivée l'an 1410, mit findles. Ha mort de l'empereur nover, arrivec lau 1410, min fin l'a cultifedération de Marbach.

Bernhard 141 1412, 3ida Charles, duc de Lorraine, 3 l'empereur Siglsmond ayant proserit, l'an 1415, au mois d'Autriche, pour avoir favorise, l'empereur Siglsmond ayant proserit, l'an 1415, au mois d'Autriche, pour avoir favorise, l'exact dir pape Jean XXIII au consile de Constance, nomma l'exact dir pape Jean XXIII au consile de Constance, nomma l'exact dir pape Jean XXIII au consile de Constance, nomma l'exact de l'empereur de l'exact de l'empereur de l'exact de l'empereur le militaris de Bade gouverneur des places autrichiennes du Brisgave, dont il s'était empare en vertu de cette proscription. Mais Prédéric ayant fait sa paix, l'an 1418, avec l'empereur ce de nice; par ses lettres du 14 join de cette année, manda à Beinkard le lui rendre les villes qui voudraient retourner sous sa doinfillation, sans toutefols leur faire violence, attendu que

par le traité de paix, il leur était libre de rester sons la dépendance immédiate de l'empire.

L'an 1421, Bernhard se brouille avec les villes du Brisgay, à l'occasion de la liberté qu'elles se donnaient, de recevoir ses sujets au nombre de leurs citoyens lorsqu'ils venaient chez elles établir leur domicile, et de les faire jouir de leur indépendance Ces villes, de leur côté, se plaignaient des impôts que le marquis, étant gouverneur du Brisgaw, avait établis de son autorité, et à son profit, dans la province. L'empereur Sigistifond tenta ch vain d'americe les choses à un accommodement. Les villes, au mois d'octobre : 422 ; firent une confédération entile elles mour cinq ans, contre le marquis de Bade; et Louis, électeur palatin, entra dans ce traité, l'armée sulvante, avec les reiles M'Alsace, dont il était gouverneur. L'an 1424, les confédérés, auxquels s'étaient joints le courte de Wartemberg et l'évêque de Soire : firent une irruption dans le marquisat : où ils bentièrent Mastadt , avec plusieurs villages des environs, aprèsuquoi ils mirent le siège devant Mulberg. Il durait depuis trois semaines, lorsque Dieteric, archeveque de Cologne, Jean, Teyeque de "Wortzbourg; et: Albert, comte de Hohenlohe, s'incétsofrendus comme médiateurs, vincent à bout de faire agréent aux parties belligérantes, un traité compris en neuf articles qui fut signé de lundi après la Saint-Pièrre ( 3 juillet) un tass, Berthard, pan une transaction faite avec Jean de Spainheim, comte de Beinheim en Alsace, acquiert pour lui et sen descenedants le droit de succéder au comté de Spanhénn; dont les posvesseurs se portagezient un deux branches, celle de Greatmach 'ét celle de Starokenbourg. Simon IV, le dérnier de la branche -efrece, n'avait laissé qu'une fille. Elisabeth, qui donna d'abord a son beau-père, l'empereur Robert, puis à Louis de Barbe, electeur palation, la cinquième partie du coraté, laquelle depuis ce tems, demeura annexee au Palatinat. Les quatre autdes partics étant revenues à Jean l'Avougle, le dernier, aussi de la branche cadette, celui-ci, par son testament, les munschit au marquis de Bade et à Frédéric, comte de Veldenz, ses cousins, pour les posséder après sa mort par indivis. Jean techina ses jours en 2437: Le marquis Bernhard l'avait précèdé adisombeau le 5 mai 1431. La valeur, la justice, la prudence, l'économie, ·la libéralité, se réunirent en hii, et en firent le prince de plus accompli de son tems. Il avait épousé, 19. Marquerre, fille de Rodolfe, comte de Hohenberg, dont il fut séparé par l'autorité du pape Clément VII', après dix - huit ans de mariage, sous prétexte de parenté; mais dans le yrai, pour cause de stérilité. Il prit en secondes noces, par dispense de Boniface IX,

ANNE, fille de Louis, comte d'Octtingen, sa parente au quatrième degré, dont il cut trois fils et sept filles. Les fils sont Jacques, qui suit; Bernhard et Rodolfe, morts l'un et l'autre aus lignée, avant leur père; les filles, Anne, née le 15 mars 1348, et mariée, l'an 1409, à Louis de Lichtenberg; Béatrix, Mathilde, Marguerite, Agnès, Ursule et Brigitte, décédées sans avoir été mariées.

JACQUES.

· 1131. JACOVES, fils aîne de Bernhard, né le 15 mars de l'an 1407, avait gouverné, du vivant de son père, la Marche d'Hochbeig. La sagusse qu'il fit paraître constamment dans sa conduité privée et publique, le soin qu'il ent de maintenir la paix dans son marquisat, au milieu des troubles qui agitaient ses voisins, sa libéralité envers les églises, sa charité pour les pauvres, sois équité à d'Égard de tous ses sujets, lui ont mérité le surnom de Salomoni. Ænéas Sylvius, parlant de ce prince, dit que lorsqu'un sui rapportait qu'il s'était commis un vol sur ses terress. il faisait venir ceux qui avaient été volés, et leur faisait remlipurser par le fisc tout ce qu'ils affirmaient, avec serment, leufavoir été pris ; qu'ensuite; se mettant à la poursuite des voleurs. s'il parvenait à les afrêter, il les condamnait, sans miséricorde, nu supplice de la roue. Par là, continue cet écrivain, il vint à bout : en peu de tems, d'établir dans ses domaines une parfaite transmillifé. U ac lut manquait, ajoute-t il, que des lettres. pour être un prince accompli, et il sentait vivement lui-même te defaute, ce qui fit qu'il ab négligea rien pour l'éducation de ses enfants. Il épouta, l'an 1426, CATHERINE, seconde fille de Charles II, duc de L'orraine, qui lui apporta en dot les villes de Brayères, de Saint-Diez, d'Arches et de Raon, avec l'escérance de succéder, dans le duché de Lorraine, à sa sœur aînée. Impelle : femme du duc René, au cas qu'elle mourût sans enfants. Le cas n'arriva point, et le duc René, après la mort de Catherino, sa bollb-sœury racheta les villes qui avaient fait sa dotide marquis Jacques finit ses jours au château vieux de Bade. l'an 1453 a laissant de son mariage oing fils et une fille. Les fils sonte Charles, qui suit : Bernhard, mort en odeur de sainteté. le 15 juillet 1458, à Montcalier en Piemont ; Jean, archevêque de Traves: Georges, évêque de Metz; et Marc, chanoine de Strasbourg. La fille, nommée Marguorite, devint femme d'Albert amarquis de Brandehourg 1000.

### CHARLES I.

1453. CHARLES I, fils aîne du marquis Jacques et son successeur, avait brille, du vivant de son père, dans les tournois,

et princip**ële**ment en velmi qui se fit ; l'an 1439, l*à* Landshat, à Poceasion des noces de Louis, duc de Bavière, et en celui qu'Elvić, čomie de Wurtemberg, doma pour son mariage, l'an v445, & Stutgard. H'avait aussi pris part à des guerres sérieuses. On le 14, en 1446; combattre contre les Suisses; pour Frédéric IV, Poi des Romains, dont il avait épousé la sœur, et trois ans après, pour le comte de Wurtemberg, contre la ville d'Eslingen et d'autres confédérés avec elle. L'an 1452, de concert avec Thierni, archeveque de Mayence, et Louis, duo de Deux-Ponts. A excita les comtes de Lutzelstein à faire la guerre au palatin, Préderic, dont le frère Louis, électeur, les avait battos quelques années auparavant (1). Ce qui résulta de cette nouvelle leves de bouclier, fut pour les agresseurs la perte du château de Lutaelstein, qui fat pris après deux mois de siège. Charles elitre l'an 1461, dans tine confedération de plusieurs princes, suigneurs et prelats, formée à la sollicitation du pape Pie II et de llempereur contre ce même Frédéric. Il y eut, le 29 juin rde l'année sulvante, entre Heidelberg et Manheim, un grand dembat, dans lequel Frederic, victorieux, fit un grand nombre desprisonniers, du nombre desquels fen le marquis de Badeic On le Londuisit à Heidelberg, où Frédérie le retint énchaîge dans la citadelle l'espace de treize mois. Charles recouvra sa liberte, l'an 1463', et travailla depuis à réconcilier l'électeur Frédérie avec le pape et l'empereur. La peste enleur, l'an 1 475 de matquis Charles à Bade, où il fut inhomé. Ænéas Sylvins fait un grand élogé de sa valeur, et n'hésite pas à le comparen aux deux plus fameux capitaines de ce tems-là, Frédéric, élucteur polatia, et Albert, archiduc d'Autriche. Ses vertus politiques lui montnèrent aussi un grand poids dans l'empire. Il fut souvent chois pour arbitre, dans les querelles qui s'éleverent entre les pances. Mais on le blame de son dévouement trop marqué pour l'empereur Frederic IV, dont il préséra quelquesois les intéres est siens propres, et même à ceux de la justice. Il avait épolisé, l'an 1446, CATHERINE D'AUTRICHE, sœur de l'empereur Frédérie III (morte le 11 décembre 1493), dont il laisse trois fils, Christophe, qui suit; Albert et Frédéric; avec une filles nomthée Zimburge, qui épousa, l'an 1468, Engelbert, combude Nassau, fils de Jean d'Ehrenbreitstein, dont elle n'eut point d'enfants.

#### CHRISTOPHE.

1475. CHRISTOPHE, fils aîne du marquis Charles; et son suc-

<sup>(</sup>a) Le P. Barre termine cette guerre en 1447. (Note de l'Editous.)

resservit me les 13 novembre :1453, demeurait à la sour de l'empercur Frédéric III, sontoncle, lorsque son père mourut. Dans Pinnessiture qu'il raçun de ca prince, le marquisat d'Hochberg estationeme : pour la première fois , avec celui de Bade : ses prédécesseurs n'avaient été insestis que du premier. La même arinde ; nau : commencement do : mais, l'empereur, étant , parti ; de Cologneià la tête de quatre - vinguanille hommes, pour contraundite Charles, due de Bourgogne, à lever le siège de Nuys; de marquis de Bade vint le joindre avec un comps de troupes; il eut partià deux combats qui furent livres aux assiegeants a et dont le succès les obliges de consentir à un traité de paix. · L'ani 1477, Christophe accompagna l'archiduc Maximilien dans de voyage qu'il fit en Flandre, pour aller éponser l'hérif tière de Bourgogne. Il assista, l'an 1479, ce prince dans la guerre qu'il sun avec la France a et pritt entrautres exploits , la ville de Lexamboring défendue, pour les Français, par le chevalier de Saint-Démarien, La même année, il donna sa main à OTILIE putitaefille par son père, mort depuis vingt ans, de Philippe. dernier comte de Catzenellanbogen. Ce mariage fut suivis d'une contestation entre Henri, landgrave de Hesse, époux d'Anne, dille ainimie de Philippe, et Otilje, qui prétendant, par droit de representation, partiager la succession de son aïeut. L'affaire évoquée au tribunal de l'empereur, y fut débattue l'espace de deux sha et fut dufin terminée, au mois de mai 1482, par un Amitis qui daissa de landgrane maître du comté, pu moyen d'une sommouliangent dont. Otilie so contenta, se réservant seulement le dioit de nuncession dans le cas d'extinction de la postérité de Heori. Christophe et ses deux frères, Alhert et Frédéric, amemerenti, l'an 488; un corps de quatre mille hommes à l'empereun Freederic : dans l'expedition qu'il fit en Flandre pour aller delivere Maximilian, son file, detenu prisonnier par les habitants de Bruges. Informés, de l'orage qui venait fondre sur eux, les Brigeois relâchèrent, au hout de quatre mois de captivité. leuf prisonaier, après lui avoir preserit un traité de paix, qu'ils l'abligarent à jurer. Frédéric, malgré les remontrances de son file, ayant refusé de ratifier ce traité, vint mettre le siège de want la ville de Gand. Les Français, appeles par les Flamands, lauri amenèrent des troupes, qui établirent leurs quartiers, à Deinse, sur la Lys, pour couper les vivres à l'armée impériale. Mais le marquis de Bade les ayant surpris de nuit avec quatre mille allemands, leur tua quatre cents hommes, et s'empara de la ville. On fit ensuite un exemple des villes rebelles de Gand et de Bruges, après quoi l'empereur reprit la route d'Allemagne, l'aissant à Maximilien son armée. On tint; l'année suivante, la diète de Francsort, où, par l'intercession des princes, la naix

fut accordée aux Flamands. Christophe; dans le comp de cette guerre, avait perdu son frère Albert, decédé sans postérités. Albert, par le partage fait avec son aîne, avait joui du mare quisat d'Hochberg. Par sa mort, cet héritage revint à Christophe. L'an 1489, Maximilien, pour reconnaître les services de ca dernier, lui donna le gouvernement du Luxembourg.

L'an 1490, le jeudi après la Saint-Barthelemi (ab août), Philippe, marquis de Sausenberg-Roethela, le dernier de sa branche, fait avec Christophe un parte de succession rériproque, portant que si Christophe meurt sans postérité male, la Marche d'Hochberg reviendra à Philippe; de même que si celuici ne laisse point de fils, Christophe béritera de Roethela, Sausenberg et Badenweiler. Christophe, l'an 1491, recut, à Malinea, le collier de la Toison-d'Or des mains de l'archque Philippe, héritier des Pays-Bas. L'année suivante, Maximillem encherit sur cette faveur, par le don qu'il lui fit de plusieurs

terres du duché de Luxembourg.

L'an 1503, Philippe, marquis d'Hochberg-Sausenberg, ne saissait, comme on l'a dit, en mourant qu'une fille, nampée Jeanne, qu'il avait refusée à Philippe, fils de Christophe. Alors, celui-ci, en vertu du pacte de famille, se met en possession des terres de Sausenberg, de Roetheln et de Badenweiler, Jeanne et le duc de Longueville, son époux, revendiquèrent néanmoine ces héritages, et intentérent procès là-dessus au marquis de Bade. L'affaire, portée au tribunal de l'empereur, y demeura pendant l'espace de soixante-dix-huit ans; après quoi elle fut terminée à l'amiable par un traité, qui maintint la maison de Bade tians la jouissance des objets contestés. (Voyez les comtes de Neufchâtel.) L'an 1504, Christophe, par la necessité de ses affaires, se trouve obligé de vendre à l'électeur palatin, Philippe l'Ingenu, sa terre et son château de Weingarten. Ce dernier, la même année, ayant été proscrit par l'empereur Maximitien, le marquis de Bade, dont le sils aîne avait épouse la fille de Philippe, lui donna une marque bien éclatante d'attachement et de fidélité : car jamais l'empereur ne put l'engager à prendre les armes contre ce prince infortuné, ni à profiter de son malheur pour rentrer par force, soit dans le domaine qu'il lui avait Eliene, soit dans ceux que l'électeur Frédéric le Victorieux, oncle de Philippe, avait enlevés, quarante-deux ans auparavant. du marquis Charles. Il en usa de même envers Bernhard III, comte d'Eberstein, vassal et allie de Philippe, et enveloppe dans la même proscription. L'empereur ayant donné la portion que Bernhard avait dans ce comté à Philippe, fils de Christophe, il ne permit pas que celui-ci jouit de ce bienfait, et l'obligea, l'an 1505, d'en faire à Bernhard la restitution.

L'an' i 5 i 5; Christophe se sentant accablé par les infirmités, Et, le 25 juillet, entre ses trois fils, Bernhard, Philippe et Ernest, le partage de ses terres, et six jours après (le 1er. août), il abdiqua le gouvernement entre leurs mains, à condition. toutefois, que de son vivant ils ne l'exerceraient qu'en son nom et comme ses vicaires. Mais, peu de tems après, ce prince syant la tête affaiblie, l'empereur, par un diplôme du 15 janvier. 1310, les nomme, pour un an, curateurs de leur père et ses Heutenants, chacan dans leur portion. Mais l'an 1518, Christophe étant tombé absolument en démence, ses enfants furent obliges de l'enfermer. Il mourul le 19 avril 1527. Nul de ses prédécesseurs n'avait mis tant de biens que lui dans sa maison. Ce firt lui qui construisit', l'an' 1479, le nouveau château de Bade : l'aissant le vieux à sa mère pour sa demeure. Philippe Beroald de Bologne, son contemporain, parle ainsi de lui : \* Le marquis de Bade Christophe, neveu, par sa mère, de \* l'empereur frédéric IV, surpasse tous les autres princes par s sa grandeur d'âme et par ses autres belles qualités. L'illustre \* Maximilien ne sit aucun exploit memorable sans qu'il y eut a part. Les Allemands s'accordent à le mettre à la tête de tous les' grands capitaines de son tems, et lui déferent unanimes' ment le prix de la valeur ». OTILLE, sa femme, décédée le 15 août 1517, lui donna Jacques, archevêque de Trèves; Bernhard, qui suit : Philippe, mort en 1533, laissant de sa femine Elisabeth, fille de Philippe, électeur palatin, et veuve de Guillaume le Jeune, landgrave de Hesse, une fille, Marie-Facquelline, mariée à Guillaume, duc de Bavière; Charles, ne le 27 mai 1476, custode de Strasbourg, chanoine de Trèves, moit le 7 octobre 1510, et enterre dans la cathedrale de Strasbourg; Chiristophe, ne le 21 juillet 1477, chanoine de Stras-bourg et de Cologne, mort à Dourlach, le 29 mars 1508; Philippe-Rodolfe, ne le 16 juin 1481, chanoine de Strasbourg, d'Augsbourg, de Mayence, de Cologne, et princier de Metz, mort le 22 septembre 1533; Ernest, tige de la branche de Bade-Bourlach; quatre autres fils, morts en bas âge; Marie, née le z juillet 1473, abbesse de Val-Luisant, morte le 8 juin 1519; Otilie, née le 6 juin 1480, abbesse à Pforzheim; Sibylle, née Van 1503, fiancée à Philippe, comte de Hanau, morte en 1527; Rosifie, mariee, en 1493, à Wolfgang, comte de Zolern; Béatrix, fiancée, en 1510, à Jean, comte palatin de la branche de Simmeren.

MARGRAVES DE BADE - BADEN, desdi plusieurs gernt mein de rund bereiter . . . . . . . in BERNHARD All . discurvities blooded de Pforzhaunt i te Daargaan, die Gargian and 21-1527. BERNHARDEIII , seegond fals, de Christophe, staton successeur, un le 7 cotobre 1494, fut élavé decetles Payer Bee. Là la cour de Maximilien : roi des Romains avec d'acchide Philippe . fils de ice dernier. Les deux jeunes dringes everent spour bissipply commun Expests this the Farm dup of Autriche 2Cette consanguinité, jointe à là presque égalité à presque égalité à presque le la consanguinité, jointe à la presque égalité à presque la consanguinité, jointe à la presque égalité à presque la consanguinité, jointe à la presque égalité à presque de la consanguinité, jointe à la presque de la consanguinité à la presque de la consangue de la consanguinité à la plavait que quatre ans au idessus de Philippe) , et à la summethie des caractères, forma entre eux la plus étroite lipiton, L'ansiden. Philippe, ging sus après avoir éponsé Jeanne, fille ide Fardimand , roi d'Aragon , et id'Isabelleh meine, de Gastillen meine achemine pour aller voir son bequappre set set belle-mers allers mhand fut the admissortege was alleristing in fut definitions malatio, Henri de Nassau; et d'autres (princes flomands, d) des meura, auprès de, Philippe, en Espagne i d'au il le tamette dest Jes. Pays-Bas., au, commencementode l'an, 1502 i Philippe étant mort l'an 1596 1 laiseait un file, laghide sin and indeprin lang percur Charles, Quint, aqui berita des sentiments de sentiment envers le marquis de Bade. L'affaiblissement de la tête, du margrave Christophe, engages ses enfants, illan u hich in missentes ger torres qu'il leur avant assignées par son trataments ce qui fut appropye de l'empergur, Maximilien, Dans la fet de Bernhard se tropvojent une partie du comté de Spanheim mist plusieurs domaines du Luxembourg sayoin, les seigneurins de Rodemacher , de Reichersperg , d'Herzprung , d'Uselling , de Puttlingen, et. de. Rulland, Bernhard vers l'an 1549, 101 tos sait pour quel sujet, se vit dépouillé de tous ces domaines par Philippes, son frère, qui les garda jusqu'à l'an 1527, époque de la mort de leur père, Alors Georges, comte de Montheliard. s'étant rendu médiateur entre les enfants de Christophe, con firma de partage qu'il leur avait fait en 1515, et rétablif jenue eux la concorde. Le même Philippe , dont ou vient de parler. étant mort, l'an 1533; sans lignée masculine, Bérnhard et Ernest, ses deux frères, partagèrent entre eux sa succession; en vertu du testament qu'il avait fait le 14 mai de la même année à Mulberg. Mais l'inégalité de ce partage ayant ocuasioné quelques contestations, ils en firent un nouveau, l'an 1535, par la médiation de Jean, comte palatin de la branche de Simmeren, comme on le voit par sa charte, donnée, le 13 août 1535, à Rodemacher, pour attester cet accommodement. Bernhard eut, pour sa portion de l'hoine de Philippe. la xille de

Bade, dont il fit sa capitale, avec celles de Rhinau, de Steinbach, de Rastrot, d'Etilingen, de Kuppenheim, de Bulh, et plusieurs avoueries de monastères, dont la principale était celle de Schwarzach. Le fot d'Ernest fut composé des villes de Pforzheim, de Dourlach, de Mulberg avec leurs dépendances, des préfectures de Stein et de Remchingen, des seimeuries de Bochberg, de Badenweiler, et de Sausenberg. Cette part était plus avantageuse que celle de liernhard. Mais telui-ci avait fait les lots communs; et son frère, ayant fait le choix sulvant l'usage établi en Allemagne, avait trompé l'attente de Bernhard en prenant celui que ce dernier comptait devole Iulisusenir Pour le dédonninger ; Ernest fut abligé de lui esseret ; en forme de supplement; une pension annuelle et perpetuelle de quinze cent mille maltres de froment et de einquanteldeux chars" (Tuder) de vin; co qui s'est observe jusqu'alla paix de Westphalie! III Bernhard, eleve dans les Pays-Bas, passa la plus grande partie de sa vie a Rodemacher, ville voisine de la cour de Bruxelles: à laquelle il fut toujours attaché, et dans le Luxembourg; l'dont il avait, comme on l'a dit ; le gouvernement; ce eren shir qu'on le voit rarement paraître sur le théstre des affaires d'allemagne. Il établit, dans ses domaines, la religion protestante, dans laquelle il mourut le 29 juin 1996. Trancoist me'lluxembourg-Light, fille de Charles de Luxembourg-Light. giulvernetir de Picardie, qu'il épousa, l'an 1536; la l'age de Buikante ans, lui donna deux fils, Philibert et Christophe; qui vint au Hionde après la mort de son père. Elle se remaria, depuis, avec Adolphe de Nassau-Wisbach, qu'elle perdit encore Fan 1556, après lui avoir donné une fille ; nommée Madéleiné, qui fut mariée à Joachim, cointe de Manderscheild. Françoise Termina ses jours à Useldingue, le 27 juin 1966. Le marquis Bernbard, avant son mariage, avait eu six batarils, dont elim furent legitimes, l'an 1550, par lettres de l'empereur Chaffes. Quint, vérifiées au sénat de Bruxelles. Leurs homs sont? Bernhard, Philippe, Georges, Gaspard, et Mèlchior. Jean, le sixieme, qui ne fut point legitime, paraît être mort avant son PHILIBERT, which valid the of the A

Ì

1

Ė

1

ř

ŕ

, ۶

,

1536. Philipert, né le 22 janvier 1536, succèda, la fileme année, à Bernhard; son pere, sous la tutelle de Guillaume I'. duc de Bavière, de Jean le Jeune, comte palatin de Simmeren, et de Guillaume, comte d'Eberstein Le premier de ces trois personhages avait épousé Marie-Jacqueline, fille du marquis Philipper, oncle paternel de Philibert, et le second était mari XV. 56

de Béatrix, fille du marquis Christophe, aïeul du même. On parla, en 1556, de maried Philibert Himbis auparavant ses tuteurs firent le partage de la succession paternelle entre lui et Christophe, son frere. Philibert eut, ipour sa part gle marquisa de Bade-Baden, avec la portion du contre de Spanheim, qui appari tenait à sa branche; et les terres situées dans le Lunembourg; avec la prefecture d'Altembachy flavent adjugées à Christophe Philibert, après cette opération, épousel, sur la fin de la même année 1556, MATHILLEE, fille du due de Bavière ( son tuteur Philibert, quoique protestant comme sun père, put partuainsi que lui, a l'amitie de l'empereur Ferdinand I, iet la ménta par son attachement et ses services. Lish 1959; le basine, als segut de ce prince, à Augsbourg, l'investiture de ses hofs Charge, l'an 1566, par la diète d'Augsbourg putentie lauranois de mais d'aller rassembler des troupes en Hongrie, pour faire la guerne au Turc, il s'acquittà de cette repamission avec licambonol de celerite. L'an 1567, ad mois de novembre quil se foignit, mus cent chevaux, au palatin Casimiles Ipour allien auxi seconds des protestants de France. Mais changeant presque aussitôt d'acid; il quitta ce prince, et s'en revint chez lui dans le mois suitant Il paraît que la reine Cathering de Médicis avait desolors sul gagner, par ses émissaires, le marquis de Badau L'année suis vante (x568), le roi Charles IX4 Luijayant fait passele ilea fonds pour lever des troupes en Allenisgne et des amenes de son service. Il hesita quelque tems à se rendre aux desirs qui discisamus jusqu'à ce que, pressé par les sollinitations de Saint Gélaid et de Michel de Castelnau , qui lair fusent convoyes ade lancour de France, il partit avec les troupes qu'il avait passemblesse, set vint joindre le duc d'Aumale à Metz ou arriderent spéchant en même tems, deux fils du landgrave de Messey lesorisingraves, le comte de Linange Westerbourg et le fameun Gaspardischordberg , tous protestants , qui vensient faire la squerie à coik de France. Etant alles, de là, remorcer l'arquée du duoid Ainmil, ils combattirent sous ses ordres, combre leurs frems y command des par Coligni, à la bataille de Moncontour q donnée, lu dioce tobre 1569: Philibert y perit au premier chory dincil'aine des rhingraves. Il avait perdu sa feinmey le 2 novembre : 3650 après en avoir eu Philippe, day suit put trois files donte l'aineux Jacqueline, épousa Jean-Guillatime, due de Juliers jude Chèves et de Berg; Anne Marie, secondo fille de Philibertypépoulas le 27 janvier 1578, Jean-Guillaume, seigneur de Roseinberg, qui fut élevé à la dignité de prince par l'empereur Rodolphe II: Marie - Salomée, troisième fille de Philibert, fut mariée, an 1584, a Georges-Louis; landgrave de Lenchtefibers... Charstophy, see of the house of the death of the side of

de Bearisk, Alto da marquis Christophe, arrai da même. On parla en the b. de maried PACCHIME is appararant ses tutours tront le partege de la succession patemede entre ini et Chris-guingem us abégeus aget a romyèliqui plème acquirad quedente Philipert p som peragroom bu antelle d'Albert III, duc de Bavière, Charles y martiuis de Bade Diaunkeh, prétendit, par droit d'agnationer partager coebte fonction siec Albert, et lui intenta provent la centifet ; la lacalitte de Spire, de l'an 1570. Mais l'empereur Maximilien Mitentaine la querelle, en déclarant majour Bhilippe; & l'age detreize ans, par ses lettres du 29 août 157 si Bleves | par, ion unitateur de dans de religion catholique , Philippe travalla la retablir dant ses états, et y renssit. L'an 1573, ibentiles domeles avec Gaipard Brunner, abbé de Schwarzach, au sujdt alemes dreite sur gettet abbaye. L'abbe fut arrête pour divences leauses endivréent jude encléniastique, Condamné à l'officialité odes atrasbeurg siluappela au métropolitain, et de la au mint, siegen Philippe, durant le cours de ce procès, administra les decres temporals degl'ablage, et défendit, entrautres choses, l'al come qui en dépendatent, de frequenter le marché de Luchtenberg. Akly cutzeds oppositions à cette défense, qui furenteportes a lachambre impériale, où l'affaire fut vivement agitée ques demensaonéanmoins andécise. L'abbé, cependant, pour satisface sessennemis d'axait pris le parti d'abdiquer sous la reserve al une municipamais, il changea bientot d'avis. Le marquis Philippe, pour trencher toute difficulte, s'avisa d'un shpechinis certat dezempnimer l'abbaye, et d'en transporter les ravenas aux alésunes pour en faire un séminaire, sauf tous les devildet prétentions qu'il s'arrageait. Dans ce dessein, il se repeba Romeraka pape Gregoire XIII., dont il avait merite la hierrecillance en faithra publict, 1'au 1583, le nouveau calendries dans aps domaines vilui accorda sa demande par une bulle sle Man u 585 Jaquella fus ensuita confirmée par Sixte-Quint. Maisila nhambre impériale, par son décret du 16 octobre de la même apace, empêcha qu'elle n'eut son exécution. Philippe mourus planto juin 1588 pans laisser d'enfants de Sinville, filles de Guillaume ; duque de Juliers et de Clèves, qu'il avait epqusée l'an ahob. Ce priper fut regretté de ses sujets, qu'il traitait arecibeaucoup, de dougeur et d'équité. Il aimait les arts et cultivait les lettres, il anni construit, à Bade, un très-beau palais eque les Français réduisirent en cendres dans la guerre le an innier . 578 , bean-toutlanune, se green it Rogeddreich . If or of olive a land of the Charles of the land of 

Christophe, second fils du marquis Bernhard, et de Cécile, fille

de Gustave I , wir de Suede, suecedal de son cousin Philippe de dans le marquisas de Bade-Baden: lie nom d'Edouard'Aff fut dunne au barnemb par la reine Eksebeth; qui fut se matrame; et y afouta celui de Fortune, pour dul faire, en quelque surte, épouséri la fortune en maissant. Mais le cours de sa vie ne répond The pas a lectsi devocables auspices I es grandes esperances que vie vis avalent fait conceveir de lui : s'évandonent dés es departere adolescence: Isa condaite co'd and and as feunesse he les retalifit phint. Dissipéquincunstant et cappicieux qui porta séculéfacts függafau rombeam, qui fut te termie des disgraces qu'ilt s'était attirees; et ba son étourderie le fat themendre avant que le poids des années ou de la complete précipie de la mandaine de la comme del la comme de la comme della comme de la comme de la comme della comme \* DPAnglererechie water ete manuporte i dans son enfance, & Bodemärchen derlad Bude peridu deiter illeringen "Plance Syoj. avec ses parents en Builde, talla vous du voi Jean, id du sompare Tavant rameno à: Restensacher reel prince ly termina sur carrière le a addit 1875 y accebié de edestepaga e lei libre de suffemmie des avant fair contracted. Edouard ma vair alors que dixens. Allago do They defix , l'an 1869, 11 fit un deuxième voyage em Sabile, we Be roi Want: son whilely build and account distingue. It secompagas , la ment année l'experimentiels in orden sont dousine en Pologne, où il était appelé pour remplir le trône vacant par la mort d'Elfenne Battori, Degretour à Bate, il m'i 58quit filuitec ses freres, le parelage de la succession de leur perexell'andebat : étant passé dans les PaysuBase il mécuros princes la mendide l'archinac Erneat, sans longer à biga identeb dettes que bos que ful avait taissees, eviquiil avait voimidelablemenu la igmoin dess Ses chanciers which portoleum plainteeld temperent plainteeld to the percent of the contract o Per die a obelle du traite de l'alie town he such teleficiency species are Suede, committee the section of the section ch Allemagne 754 moures 14e18 june 16b0 2 and chiacean d'Elahods Ruk : preside Bitameren i dam ila Palaginar i diana ahine mail Lit dans un escalier; etantiquis de dinget fue entertes Enleghoriq abbaye de Premanade, dans leutiones de Tressa de Managa DETAKEN isa ferikas provide avait species distant ketretamenti Ensuite publiquement (morre-le-abantil-16th), il laladocok fils: Chillaume, qui suit: Perment qui capt de avoir servi avec distinction dans less années de l'obspessor, puris dans cellés d'lles phone s'industrie en 1664; et Albert panet le 13 maire de 1654; et Albert panet le 13 maire de 1654; et Albert panet le 13 maire de 1664; et Albert panet le 1664; et In most a series is a most of the floor of series a bear a light of reant present and it amulating a latter de la grande la or regular and on white or cours to ce Brishelt and the con-

\*\*\* 1666. "Goffinound", me a Bade, de Ro puillet 1598 ( elevéant sés frères à la coun de Bruxelles, suchéda à som père Edecard; sous la gardé-uoble d'Albert, archiduc d'Amriche y genrandes

des Paya Banga ade Salenting somte disembourg. Ces tutepran lan thou need excitation tenterent up action an conseil agligues contra Gaorges-Frédérici, marquia de Bade-Dourlach, pour l'obliger, à restituer ce qu'il avait enlevé à la branche de Baders Badery On tinta: pour terminer amiablement cette contestation Physicure, conferences and encent succes succes. Enfin. L'and Manupendant la guerre de trente ans , les affaires de Georges-Enederich après la bataillande Wittepfen payant baissé : L'empere remet le regimend. Il le gon domos per insement proponcé de afir agral, à métiques les meubles et immembles qu'il retensitaux princes; de Badel Baden ... axec los arretrages des fouits qu'il avait perçus, Ce dernier article fut long à réglen Bufin, les deux marquis s'étant, renduali Nienne l'an 1627, l'empereur nomma des arbitres, equi , le 27 mai de la même année, dictèrent aux parties une convention sur acroaint, at sur plusients subner qui étains controversés entre, ellest convention qu'il ratifia le 9 juin autrem : mais dont l'obe senvetion lifet seur fidèle insequie la sain de Westphalie, our Kon y fit Aivers changements : Vers le même temps fut terrappe une autre querelle fort ancienne entre les maispas de Bade et de Nassaumtouchant la propriété des terres de lihan et de Mulberge era Sunda o La premiàro fut adjugée aux Nasaau e et la seconde aux Bader Baden smore de alement rest de que de le trus que par de A guol ariotaga affermi dana san marquisat, dan paga sa sains pour y rótablic llexoróica de la religion gathólitum. Ca adle lui mérita Baffactioni desl'ampereurs qui, reconnaissant d'ailleurs en lui, de grandes qualités d'asprit et de cour, l'admit dans ses conseils ; et-Valoya à divora grades militaires. Gustave-Adolphe, roi de Swede to apoce la bestille de Leipsick de s'étant avoice evers de Danthe wet woulant menetrer maqu'en Alsaga, Guillaumen fut phared mar l'empercur, de la défense du cercle du Haut-Rhin. Bénield i dans la basse Alsaga, étant assiégé par le général de Horn y illdiwna aut assiegeants jusqu'à trais compata, dont le dest pier ne dobna le ao octobre 1631 . mais saus succès, "La place aparès se pa bemaines de siège, fut obligée de se rendre à des contr ditions téutefois honorables pour la garnison, il en fut de même do Schelettat , (que les Suédois assiégérant enquite (ent qui leux surrit ses portes le, a décembre de la même année. D'autres willth d'Alsaco, idevant lesquelles seipresent à rent les vainque pres suivirestuctememple : Enfin i ettitt entres dans la haut marquisat de Bade, ils forcèrent Guillaume à se sauver à Inspruck. Il revint presque aussitôt, et s'étant mis à la tête de la garnison de Brisach, il tenta de se rendre maître de Kenzingue dans le Brisgante Mais les Suédois ayant en trercents que la troupe a .eu tudrent une pentio, firent, prisonniers presque tous les autres et Guillaume Ani-malme , Allio 18 yant, été ar félé, par un solual .

trouva moyen toutefois ensuite de s'echapper par la fuite. 12 ent les memes revers dans d'autres tentatives qu'il fit en Misace Mais la batailte de Nortlingue, gagnée, le 6 septembre 1634 par les Imperiaux, retablit leurs affaires et celles du maigrave Guillaume. Non-seulement il rentra, l'année suivante, dans le marquisat supérieur de Bade, mais il occupa même l'inférieur, d'où le marquis Frédéric V fut chasse à son tour: " sb sup-L'an 1640, a la diete de Ratisbonne, convoquee pour aviser dux moyens de retablir la paix dans Tempire, Girillaume parut avec titre de plenipotentiaire de l'empereur, et ouville l'assemblee par un discours parhetique str l'objet qui la dévait occurier. L'an 1648, aux conferences qui se tiffrent'à Osnabruck et à Munster pour la paix, le margrave Guillaume termina les Cons testations qu'il avait avec la branche de Bade Doullach sont pont la preseance, soit pour la resiliution de certains roids que celle-ci répetait. L'an 1832, après la mort de Philippe Chrus tophe de Soeteren, archeveque de Treves, le margiave Gano lamme Ini fut substitue par Tempereur : Unis la tremte de premier président de la chambre impériale l'qu'ile exerça respace de treme eing ans avec beautoup de lumière et d'integrité! ne le Casimit, le dernier des connes de Eurstem, edans la foret Noire, etant mort, l'an 1606, le margrave Guillaume 58 (touva) en compromis dvec Lothaire ! everque de Spite ; pad rectienit cette succession." Pour enreune evergue de la file ette que de la file ette que en recuerna remonter plus haut. Des l'an 1389, Bernhald, manque de pade l avait acquis la moltre de ce comte. Deux cents alls spres (Plat 1609), Philippe, Comie d'Ebeisseid, il ayant point misse de posterite male en moutant, ses aguats, Philippe et Jean Dacques d'Eberstein', s'empargrent' de sa succession au prejudice de ses trois filles, Jeanne, Temine du comic de Zofferd, en Thurifige; Sibylie, mariee au Homte de Cronsfeld : et Marie l'fethme de Christophe-Francois, comite de Volkenstein, Ceite, asurpation ne se fit point sans contradiction. Les trois filles déponilles se pour vurent 'a la chambre imperiale, ou elles gagaerent les proces en 1620. Mais le unteur de Jean-Philippe , qui avan succede a Philippe son pere, avant demande une revision de pro-Philippe, quelque tents après, prit un parti qui ruma ses affaites, et hat couta la vie. It se joighit à Christiern de Brunswick, adu ministrateur d'Halberstidt ; que l'empereur Ferdinand avait proscrit, 'et se floya datis le Mein', en conduisant ses troupes.

L'empereur le regardant comme un rélielle mort dans son estime, adjugea ses biens à ses parties; saits égard pour la senténce de révision. L'évêque de Strasbourg, chargé de faire exécuter le

décret de l'ampereur, ménagea une transaction entre les parties, Elle sut signée le 30 mars 1624, et portait que les biens allodiana de la maison d'Eberstein appartiendraient aux filles, et les fiefs aux mâles. Casimir, le dernien mâle de la maison d'Eberstein, étant mort, les seigneurs directs du comté prétendirent que les fiefs dont il était composé devaient leur revenir, et l'évêque de Spire, en consequence, se saisit de la moitie des bourge et villages du Gernsbach, de Schuren et de Stauffenberg. dont il se fit rendre hommage par les habitants de ces lieux. IL s'empara aussi du village de Neuenbourg, malgre la reclamation. de la veuve de Casimir, qu'il ayait laissée enceinte. Elle accourge cha en effet. le 20 mai 1661, d'une fille nommée Sophie-Albertine, qui, ayant épousé, l'an 1679, Frédéric-Augustem duc de Wyurtemberge Neustadt, repeta souvent a mais inutile ment, le village de Neuenbourg, comme un alleu qui lui appartenait. Le margrave Guillaume fut un peu plus heureux. Le 10 mars de l'an 1676, il fit, aveg l'évêque de Spire, une transac-, tion qui l'autorisait à racheter les biens allodiaux que le prélati ayait, acquis de la maison d'Eherstein,

L'an 1663, Guellanme obtient, à la diète de Ratisbonne, le titre de sérémissime pour lui et ses descendants. Il mourut le 22 malo 1637 ... à l'âge, de quaire - vingts, ans, et fut enterré-dans la collégiale de Bade, Ce prince, élevé à l'école de l'advernité, passa dans l'enil les trente premières ennées de sa vie-Rejalmi dans son manquisat, al y vecut l'espace de vingt six ans... entre la crainte et l'esperance, tantot chasse par les Suedois et. les Français. leurs confederes, tantot retabli par les Impériaux. et ne compenda qu'à la paix de Westphalie à jouir de la tranquillité qui avait toujours fait l'objet de ses vœux. Son repos ne fut ni pisif, ni voluptueux, Econome et frugal, avec ces deux, vertus, il pépara les brèches que le malheur des tems avait faites sa fortuge , et remit sa maison sur un pied florissant, Kidèle à Lempire , il fut oher à l'empereur, et mérita l'estime de la France, par sa droiture et sa moderation. Attaché sincèrement à la religion catholique will en retablit, aussitht qu'il le put l'exercise dans son marquisat. Il avait épouse en premieras nocas. l'an 162/4 CATHERINE - URSULE , fille de Jean - Georges de Hohenzollero, morte en couches, l'an 1648, après lui avoir. donne treize enfants, dant une seule fille, nommee Anne, luis survecut. Anne passa ses jours dans le célibat, et les finit le 31. mars 1708, MARIE-MADELEINE, fille d'Ernest, comte d'Oetturgen, seconde femme de Guillanme, qui l'epousa, L'an 1648. le fit père de Charles-Bernhard, ne le 14 janvier, 1657, qui périt, lan 1678 nau combat de Rhinfeld.

personn. Lievegue de Estashourga, chan car dare exécuter is:

The state of the LOUIS-GUILLAUME. It is the agree of transderious and comment of a community of i. 1677: Louis-Guirraume: file de Reidinaid-Mrimiflet's at de Louise "Christine de Carighan" hé à Paris le Williff 2655; succedu à Guillausse; son when pateriel; dans 48 mar quiest de Bade. Il avait perdu son père par un événémentifich Magique: Feldenand - Maximilien etant alto well 4 election polatin: b. Meidelberg; fut bleset (Pull-coup de fusit qui pant); par hasard , dans la calèche où il était avec l'électenf en allant idenchame , beganoultut de éet aveidein a léit hoveilibie 4864 કે પૈકેલુક તેક તુરુંક rainte ans: Clétait પાંત પ્રાથમિક માના તુર્ધા કરેલાં પ્રિકૃતિ હેઇલોફોર્સ actache de an famaille. Bon frère : Chillatine Unistophe uet bot onde ; Albert-Charles , svalent subi le manie sort Afuit en albaner 1 apres en 1646. Da messe de Louis-Gaillauthe Hyant pefusé opiniatrément , après son malifage, de changer le tientsale de Faris vom re celui de Bade ; voulait garder son fil fils अर्थी। क स्मिनोत pour le finte élever à la française. Mais le pête et le प्रेरोनिए père de l'enfant mouverent moyen de le faire enfever sufficie ment à 1'age de mois mais ; et de le faire venir aubres d'eur. . Louis-Cidinamie für Eleve dami les arts paisibles : Mais III (1704) widence le destinait au tumulté des armes. Il en fit Pappleil tissage sous Montécuculi., Pendule He Turenhe. Après la Mont de ce dernier , unrivée l'an "1675, it harcela l'armée Hantalis is l'obliges de reculer jusqu'à farritée du gratio condes fight wint en prendre te commandement. L'an 1676, il se distillata de Bade-Dürlich: L'arr 1677, Il détendit Friburg, asseit par les Français. Mins le commandant n'ayant point vouls Suivre son wis, 'la place fut bligée de se relidre La baix de Nimegue, conclue l'an 1878, 'le l'endit à son marquisal!" commengant à y gourer les douceurs de la paix i lorsque la chambre des réunions, établie, par Louis XIV, à Brisach, eldes un orage contre lui et contre tous les autres princes

allemands: établis sur les bords' du Altin. Cette chambre' Snetituée pour faire valoir les droits acquis au roi par les traités de Munster, des Pyrénées et de Nimègue, rendir un edit qui declarait, entr'autres choses, que toutes les terres du plasquisat de Bade, situées en-déca du Rhin, étaient du dbinaire de la couronne de France. Le marquis et les autres princis intéressés se défendirent la plume à la main. La trève de vingt ans; conclue en 1684, suspendit les opérations de la chambre "des reunions, Louis-Guillaume netait plus alors dans son marquisat. Attaché à l'empereur, il avait été au sécouis de Vienne, assiègée, l'an 1683, par les Turcs, s'était enfermé

dans la place, et lorsque le roi de Pologne vint fondre sur les assiegeants, il sortitude dai ville vavec la garnison, et acheva. leur déroute. Cet événement est du 12 septembre. Le 10 du mois suivant de anassuis de Badercommundo de con alerier au rombat de Barran sidoptik heureux succès fut suivi de la prise de sette ville et de selle de Gues Il ent part l'antée anivante; aces actors that Vicegratie ... and communication in the last series was victoire remportee, sur les Turts. L'était lun mielinimaire du system de Buda, qui fut entreprise dans le mais de juillet i par le duc de Lorraines commandant en chaf de l'archée impériale. Le marquis de Bade se distingua dans pette expedition / mais surtout a laubatailla, que des drapériaux gagaerents de 22 i millété à la gue de la phre mant d'armée des Turce lleemmandée mas le serakion, La général myigiprieux, dans le compte oquid rendit de cette journée à l'empereur , donnait des plus grande eloggs à la valeur du marquis, de Bade. Le siège fut repris atoc ardeur, Alala, de de l'infloyembre après proprincis de tranchés ouverte i les manyais tems et les maladies dui emportèment isses de light mille, pompre de l'armée inspériele abbligétent d'ar handonner, cette entraprise, hannés suivantes les armes de empere enrept des succes plus hrillants en Hongrie. Le dut the long of the least of the land of the least of the state of the least of the lea megl qui shirit de mesila baraille de Gran , whiles Tures attaquerent vaigement l'aile dioite, commandes par le duc de Logialne ne et malheurement l'aile genetie min la tête de laquelle était le duc de havière a qui les reponsse vigourouses ment, Dans leur fuite ails furent recus par le marque de Bade. qui les affendait près du flanthe, et achera leur desoute. Que fait etat ide sent, mille hommes iqu'ils perdicent, en scotte journée , avec trente ganons, seize mortiers et vingt étendarde As prise de Neuhausel, emporte le 129 apat, fut le prix de la Actoure de Chair sons san runn cala mada la se sais as trenta lerie, sa trouva, au siège de Bude «commencé le 21, juin a où il ramena plusieurs fois au combat les Impériaux dans les différentes allaques qui leur furent lixees par les Tures. La ville ayant eté emportée d'assaut le 2 septembre, le marquis de Rade réduisit. quelques jours après, la citadelle, Il se rendit maître ensuite de Simonthorn, de Caposwar, de Cing-Eglises, brula le pont d'Esseck; et la campagne finic, la est ourne, à Vienne, qu, le 27, novembre, il tut crée général par l'empe-reur. L'an 1687, il commanda l'alle gauche de l'armée impé-riale, avec l'électeur de Baviere, à la bataille de Mohaiz, donnée le 14 2011 Contre les Turcs, dui perdirent à cette journée vinet-

tions, wille hoppines; sur quality rings i dont lesson acquire that composée. Nouvelle victoire du marquis de Bada sur les Times, le 5 septembre 1688 près de Terranize l'en Bosnetillèle fuit spivie le lendemain de la prise de Belgrade e que le duvide lbortraine et l'électeur de Bavière tenaient assiègée depuis le quantit 2. La guerre étant de nouveau déclarée, l'an 1689 y entre la France et l'Empire, le marquis de Bade se trouve charge seul en chef du poids de la guerra contre les Turcs , le dec de dormine et l'électeur de Bavière étant alles commander suble Rhin. Ce fut alors qu'il déploya toute son habilaté dans l'artemilitaire. Après divers petits combats, où al seut toujours d'avanthed, al stemponta, le 24 septembres, une victoire, niguales à Nissau sa Servic, sur les Tures, qui perdirent plus de dix mille dommes co cette journée avec tout leur bagage, ett pandeur fuites laisentrent la Servie à la discretion du vainqueur, qui en distançonauste en men de jours Dans l'andeut de la hitaille de dissa, le marquis reque dus lettres qui dui apponéaient de desastre de son marquisat, envahi par les Français. De la Servie étant entre adans la Bulgarie, il livra, le 6 octobre i pres de Widding une approble bataille aux Turca, et l'ayant gagnétie il choumin par ice copp seul la Bulgarie, la Valachie et la Transylvanie a l'emmereur. Nouveaux triomphes du margins au combientement de la campagne auivante. Avec denze mille hommetaril schause de la Transylvanie, dans le cours d'un mois, Tokeli quiravait le double de forces, Mais, pendant qu'il sejoume en minaye 3 de visir Cuprogli reprend Nitsa, Withdin, et Belgraden bisho zade. force de se faire jour à travers l'apprée des Turces qui a places antre la Suppe et le Danube, lui coupait les vivres, identiage. Le 10 200t près de Salenkemen , l'une des plus tanglantes ba-Lailles dont on ait oui parler. Le visir et le seraskier à poriment avec environ neuf mile des leurs usans compter un parcul mombre de blessés. La perio fut à pen-près égale du côté des l'emphriank Dik mille tentes et cent cinquante - buit canedarqu'ils enleverent aux Turcs, furent les gages les moins equigoques de da victoire qu'ils s'attribuerent, de de le distribuerent ¿ L'an 1693, la valeur du maiquis de Bade change desthétire. Transporté sur le Bhin, à la demande des étate de Busbe repeute arrêter les progrès des Français, il reprend Heidelbare nt les autges places du Palatinat, que les Français avaient quissen du commencement de la campagne si empécha de marechakede Lorges de pénétrer dans la forêt Noire, et repousse Mazel, qui avait été anvoyé pour se rendre maître de Tubinge. Le marquis de Bade continua de commander sur le Rhin dans les années auivantes ; jusqu'à la paix de Ryswick y conclue com a 692. Ce qui le couvrit de gloire dans ses campagnes du Rhin, ce farent

acs compensates, buil montra tent d'habilete ; qu'il fut regardé comme le premier homme de soit riècle dans cette partie de l'art militaire. Rétabli par le traité de paix dans sés domaines, ibadlibita, mais en vain, suprès de l'empereur, un dédomimagement des pertes qu'il avait essuyées pour son service. Es générosité afétait pas la vertu favorite de Léopold. Le marquis de Barle de preuve de la sienne dans la guerre qui s'éleva ; l'aix rpos pour la succession d'Espagne. Sacrificat son ressentiment portornichi à la cause publique; il accepta le commandement que l'empereur loi offitt. Des le printerns de l'an 1701, et avant ila déplaration de guerre ; il passa le Rhin; s'empara de l'auterhoungs des Weissembourg et de Billigheim, pour se frayer la route de landad, dont il commença le ciege le 16 juin 170%, et dont il temportat d'assaut le château, le g septembre suivant, emprésence du troi des Romains, qui s'était rendu le 27 fuillet men siège. La ville se rendit au mois d'octobre. Mais le marquis dut hattat, le 164 de même mois, à Fridlingae, par Villars, que, these pouve après, se rend maître de cette place. Les camtpagnesia un vantes du margors de Bade furent per brillantes, le petiti muchine et le municipale état des troupes du'on les fournissail, mellus ayant passpermie d'exécuter les grands projets qu'il avait doagus: Am jalousie de Mariborough, général anglais, lui fit din crime de lea lenteur comme s'il est été en son pouvoir d'attequervancentienti qui dui était facomparablement supérieur en foressi Mais un ouvrage de son génie, qui vait des virtoires les plus colathases, et qui a été le salut de l'empire, e est ué fametic mentanchement unt'il fit construire depuis Philipsbourg jusqu'à Speliofen, et de la jusqu'à Bulh. If est célèbre dans nos hisadres i scharte nora de tignes de Stothofen', et suffit seut pour immentaliser de moné de son autèur. Ce prince ; dont les travaux. -maiehe miné la santé ; mourat à l'âge de cinquante-deux ans , dans serbpalüis die Mantadit de 4 janvier 1707, et füt inframe dans. electorabeau de sus anvérrer, a la collégiale de celle ville. Il desit shipupoguusise eampagnes peommande à vingt à chiq sièges ; le t donné treize batailles, dans la plupart desquelles il remporta la mittaires On in compare, point in contrameration, à Pyrelius et à Compary develor entry pethr d'egil; comme on l'a dejà dit ; en oc e getare pattui sed contemporainsi Alavait épousée de 17 mais 1690, MERANGOIBE STRULE AUGUSTE; fille de Jules Prançois, due de Baiel Lacouabburg (morte d'Edlingen le 18 juillet 1783); clont id lains Equis Georges-Simpert, cini suit; Guillatante-Georgesinquero, mper en 1709 y à l'âge de six ans : Auguste-Georges-:Desperal, com viendra ensuite; et Auguste u Marie - Jeanne, marine en 1724, à Louis, dir d'Orlems (moths le 8 août 1726). grif is benefelt de Giller isens des Campsylics di Toling, ce funent

ı

From the succession of the majore of Authorities of the product of

- "1707. Louis-Georges, ne'a Etlingen, le 7 juin 1702 ; sacceda au marquis Louis - Guillaume, son père, sous la tutelle de Françoise-Sibylle, sa mère, de Jean Guillaume, eletteur palatin, et de Leopold, duc de Lorraine, conformement au testament de son père. Depuis le quinzième siècle, le comté de Spanheim était possede en communi par l'électeur palatin et le marquis de Bade, ce qui donnait occasion à de frequents demetes. On sit un partage, le 24 août 1707, à Creutznach, par lequel ou assigna trois parts du cointe à l'electeur, et deux au marquis, dans lesquelles Creutznach se trouva compris. La guerre pour La succession d'Espagne durait foujours! Les Français étant venus à bout de forcer les lignes de Stolhofen; se repanlirem dem les provinces d'Allemagne, et firent dans le marquisat de Bade plusieurs degâts, qui engagerent la diete de 1708, à l'exempter des contributions établies dans l'empire sur les différents cercles. L'an 1713, la France ayant fait sa paix avec l'Aingleterre; la Prusse, la Savoie, le Portugal et les États-Généraux, "Mentiplus d'ennemis que l'empire. La prise de Landau et de Pribobig;

d'ennemis que l'empiré. La prise de Landau et de Pribourg, faite par les Français, détermina l'empèreur à conclure son traite avec cette puissance. Le mignifique pafais de Rastatt, élevé au milieu des fureurs de la guerre, et achevé par l'amaiquise Françoise Sibyle, fut choisi pour le lieu des conférentes. Le prince Eugène et le maréchal de Villars, plémpotentisties des deux puissances, s'y étant rendus le 26 novembre 1713, arrêtèrent, le 7 mars suivant, les préliminaires de la paix, à laquelle on donna la dernière main dans le mois de septémbre de la même année, à Balle en Suisse. Par un des artiètes da traité, la seigneurie de Rodemacher avec ses dépendantes en première instance, elle ressortira au bailfiage de Thionville, et en dernier, au parlement de Métz. Un autre artièle portant que tous les forts élèvés par les Français, dans l'Ortenau et les autres terres appartenantes à la maison de Bade, settalent detruits.

L'an 1733, la guerre déclarée à l'empereur par la France, attira les Français dans le marquisat de Bade, après la prise du fort de Kehl; ce qui obligea le marquis Louis - Ghorges, partisan de l'empereur, à se retirer en Bohême, où il attendit dans Schlakenwerth la fin de da guerre. De retour à Rastadt, l'an 1736, il y établit près de son palais un collège, dont il confia le soin aux clercs des écoles pies. L'an 1740, à la paix d'Aix-la-Ghapelle, qu'il termina une guerre de sept ans, sute

pour la succession de la maison d'Autriche, le marquis de Bade protesta contre le vingueme afficle du traité préliminaire qui assurait à l'électeur d'Hanovre la jouissance de ses états. Le motif de aette protestation fut la conservation des droits de la maison de Bade sur le duché de Lawenbourg, dont celle d'Hanovre s'etnit emparee. L'an 1764, le marquis Louis - Georges mourut d'hydropisie de poitrine le 22 acctobre, et fut inhumé dans le tombeau de ses ancêtres. Il avait épousé, 1º. le 18 avril 1721 Manier-Anne, fille d'Adam-Charles, prince de Schwarzenberg, morte le 12 janvier 1755; 2º. le 10 juillet de cette derpière Jannée, Josephine-Anne de Bavière, fille de l'emperous Charles VII, morte la 7 mai 1776. Du prinier lit, il ne laissa qu'llisabeth - Auguste, à laquelle il assura la somme de dens, cent mille florins pour la part qu'elle pouvait prétendre sum biens allodiaux de sa maison. Le second lit a été stérile. Alice to a givent to Polle

## mineral a Auguste-Georges

1761. Auguste-Georges, le dernier des fils du marquis Louis-Guillaume, ne le 4 janvier 1706, avait été des son entance destiné à l'état ecclésiastique, et fut chanoine de Cologne. Langurage, il changea d'état, et embrassa la profession des armes, Les états-généraux, qui depuis long-tems entretenaient le regiment de Bade, non-seulement l'en declarèrent colonel, mais ils l'élevèrent encore successivement aux grades de maréchal de camp et de lieutenant-général. Les états de Suabe lui conferèrent de même ce dernier emploi dans les troupes de leur cercle. Nomme colonel - general de la cavalerie impériale en 10,57 a il la commanda en effet dans la guerre qui s'éleva dans Le même, tems, et mérita, l'année suivante, la dignité de lieusenant général; dont l'impératrice-reine l'honora. L'an 1765 de 28 janvier, il fait avec Charles-Frederic, marquis de Bade-Douplach, un traité de succession mutuelle, au cas que l'un où L'autre vienne à mourir, sans postérité. Ce traité s'effectue l'an 1777. pan la mort du marquis Auguste-Georges, arrivée le 21 actobre, ce prince ne laissant aucune lignée de MARIE-Vic-TOIRE, 'fille de Léopold-Philippe, duc d'Aremberg, qu'il avait épousée le 7 décembre 1735.

# MARGRAVES DE BADE-DOURLACH.

### ERNEST.

1527. ERNEST, septième fils de Christophe et d'Otilie, né à Pforzheim, le d'octobre 1462, eus pour son let, dans le par-

tage que Christophe sit, en 1515, entre ses trois sile, la partie du marquisat de Bade, dans laquelle se trougaient nomprisentes milles d'Hochberg, de Sausenherg, d'Usenberg, de Recthéliteuride Badenweiler, de Schopfheim et de Sulkbarg. Cette demince ville fut le lieu où il fixa sa residence. Ernest, l'ania 533 3166. avec Bernhard, le partage de la succession de Philippe, Mear frère, décède sans lignée masculine, et eut pour surpect les villes et châteaux de Pforzheim, de Dourlach, d'Altensteig, avec un nombre de villages, ce qui composait la partie inférieure du marquisat de Bade. L'an 1537, à l'exemple de son père, il fit à Pforzheim, le 27 juin, le partage ple ses domaines entre set fils, ou plutôt un reglement, auivant lequel ils devaient fles par tager après sa mort. Cet acte comprend dix-neuf articles, dont le troisième défend les sous-partages à l'avenir, et le dereserne permet ni de faire aucun changement dans l'ancienne religious sous l'ordre du concile ou de la diète de l'empire, pinde transferne les biens ecclésiastiques aux seculiers, Cepandant, Ernost, em-brassa, cette même année, la préjendue reforme de la place, et l'établit dans ses états. L'an 1342, au mois de fénier, il se mendit à la diète de Spire, où l'on arrêta la guerze apatra les loises, et la convocation d'un concile, général, at l'al pour tut elle ut

L'an 1552, Ernest, voulant passer le reste de ses jours dans une vie privée, abandonna le gouvernement de ma mantiquent aux deux fils qui lui restaient, Bernhard et Charles and leur manie grant à chacun la portion qui leur compétaje siet ses resterrant le droit de reprendre, quand bog lui semblecait, comeme gour vernement; mais if ne survécut que cinq mois à son Abdications etant mort à Pforzheim, le 6 fevrier 1553, à l'aga de minanter onze ans. Son corps fut inhume, sous un magnifique mausclée. dans le chœur de la collègiale de Pforzheim, qui subsiste entent, mais sans chanoines pour la desservir. Il avait éponse au findes septembre 1510, LIASABETH, fille de Frédéric de Brandabourgi et sœur d'Albert, premier duc de Prusse, marte, le Bennes a Si 8; à Stutgard; 2º. Ursule de Rosenheld, d'une posiende maison de Suppe, décédée, le 26 février 4548, à Rforzhammet enterrée auprès de son époux; 3°. Anne ne Rombis de Homen-MEIM, qui lui surveçut vingt et un ans, et mourut le 6 juin x574. Du premier mariage sortirent Ernest, qui servit yilian 1541, dans la guerre de Hongrie, et mourut, le 32 décembre de l'amée suivante, à Vassertiques, en Bavière; Repulserd, ne l'an 1517, mort dans le celibat le 20 jagvier, 1553, din sept jours avant son perc, (Ce jeune prince avait fait ses études à Raris et à Orleans. De retour, il donna du chagrin à son père par l'in-: docilité de son caractère et la vie licencieuse qu'il mena de lu second lit, vincent Charles, qui suit ! Anne, marine ... 1904

h'Charles, cointe de Monérizollern; Marie-Jacobée, alliée à Wolfgang, cointe de Barby; Amelie, femme de Frédéric, cointe de Los werstein; Marie-Cléophée, mariée à Guillaume, cointe de Sultz; Elisabeth, femme de Gabriel, comte d'Osterbourg, pais de Conrad, cointe de Castel; Marguerite, femme de Wolfgang, cointé d'Ottingen; et Salomée, mariée à Ladis, tas, cointé de Hag.

#### CHARLES.

the samples and of

ने कि कान्य के के कार्यात्रम के कार्यक न vecst; ne. le 24 juillet 1529, à Sulzberg, requessistif le 24 juillet 1529, à Sulzberg, requessistif la succession paternelle à l'age de ving quatre ans. S'étant rendu, l'an 1555, a la viète d'Augsbourg, il y déclara hautement son attachement pour la confession de soi qui porte le nom de cette villet, et a son retour il abolit l'ancien culte dans ses domaines, L'an 1964; Il fut du nombre des princes protestants qui s'assembièrent à Naumbourg, en Thuringe, pour mettre la dérnière main et le dernier sceau à la confession d'Augsbourg, qui just qu'alors avaît subi plusieurs changements. C'est depuis ce tems qu'elle fut appelée l'Inogriable. Dans la même assemblée, on agità la question si les princes protestants députeraient au concile de Trente, comme ils y taient invites par le cardinal Commendon et Zacharle Delfino, envoyés pour ce sujet par le pape Pie IV, en Allemagne; et la négative y fut arrêtée d'une voncentantime. L'an 1566, mécontent des habitants de Pforzbeimi ou il avait fait jusqu'alors sa résidence. Charles se transporte à Dourlach, où, en pen d'années, il éleva un palais magnifique pour le tems, auquel il donna le nom de Carlsbourg. Ce fur alors que la branche cadette de la maison de Bade, quitta le nom distinctif de Pforzheim pour prendre celui de Dourlach. Le 23 mars de l'an 1877, Charles finit ses jours au chateau de Carlshourg II fut inhume dans la chapelle castrale, et emporta les regrets de ses sujets qu'il avait gouvernes avec beaucoup de prudence et de douceur. Il avait épouse, 10. le 10 mars 1551. Consecutive, fille de Casimir de Brandebourg, morte le 24. Révrier 1558, 29. le 19, août 1558, Anne, fille de Robert, 'conste pălatin de Veldenz, qui lui survecut jusqu'an 30 mars 1566: Du second mariage, il laissa, 19. Ernest-Frederic, qui mit, 29. Vacques, marquis d'Hochberg, ne le 26 mai 15624 eleve par Pistorius, avec ses frères, dans la religion protestante, et converti par les soins du même à la religion catholique, dont n ilt prefession solennelle, le 13 juillet 1590, dans l'église de l'abliave de Tennebach, mort enfin le 17, 40tt 1590 : prince doue; suivant M. Schoepflin, d'un esprit sublime qu'il cultiva

par l'étude, et qu'il enrichit des plus pares connaissances, surtout de celles qui ont rapport à la religion; 3°. Georges-Frédéric, qui viendra ci-après; 4°. Dorothée-Ursule, mariée à Louis III de Wurtemberg.

### ERNEST FRÉDÉRIC.

1577. ERNEST-FRÉDÉRIC, fils aîné de Charles et d'Anne, né à Mulberg, le 17 octobre 1560, demeura, ainsi que ses frères, après la mort de son père, sous la tutelle de sa mère, de Louis, électeur palatin, et de Louis, duc de Wurtemberg. Il fut elevé à la cour de ce dernier. De rétour à Dourlach, l'an 1581, il termina, par la médiation des citoyens de Berne, le procès qui durait depuis quatre-vingts ans, enfre les maisons de Longueville et de Bade, touchant la succession de Sausenberg, Il fut arrêté qu'on donnerait à Marie de Bourbon, veuve d'Eléonor de Longueville, et à ses deux fils, Henri et François, la somme de deux cent mille florins, au moyen de quoi ils renoncerent à toutes leurs prétentions sur Badenweiler, Sausenberg et Roetheln ou Rothelin. L'an 1584, les trois frères, qui jusqu'alors avaient possédé en commun la succession de leur père, firent, le 4 décembre, un traité de partage, en vertu duquel Ernest-Fredéric, l'aîné, eut pour sa part la Marche inférieure, c'est-i-dire Pforzheim, avec les préfectures de Besigheim, Mundelsheim et Altensteig; Jacques, le second, Hochberg, Usenberg, Sulzberg, Hoehing et Landeck; et Georges-Frédéric, Sausenberg, Rothelin ou Roetheln et Badenweiler. L'an 1590, la veuve de Jacques ayant mis au monde un fils posthume nomme Jacques-Ernest, l'aîné s'empare de la tutelle de cet enfant, et bannit de ses domaines l'exercice de la religion catholique. Guillaume, duc de Bavière, et Charles, comte de Zollern, que le testament de Jacques désignaît pour tuteurs, s'éleverent contre l'entreprise d'Ernest-Frédéric, qui les dépouillait de cette fonction, et se pourvurent au tribunal du conseil aulique. Le fils de Jacques mourut pendant le cours du proces; mais il laissait deux sœurs, dont la tutelle fut adjugée, l'an 1502, par jugement du conseil, au duc de Bavière. Ernest-Frédéric appela de ce jugement à l'empereur mieux informé, Mais, l'an 1594, il consentit à partager la tutelle avec le duc. L'an 1592, après la mort de Jean de Manderscheid, évêque de Strasbourg, le chapitre de cette église, partagé en Catholiques et Protestants, fit une double election. Jean - Georges, petit-fils de Jean-Georges, electeur de Brandebourg, eut les voix des Protestants, et Charles, fils de Charles II, duc de Lorraine, celles des Catholiques. Guerre à ce sujet. Le duc de Lorraine prit le

partr de son fils; les Strasbourgeois, appuyés des Zurichois, des Berdois, de ceux de Bâle et du marquis Ernest-Frédéric, appuyèrent l'autre élu. On exerça des pillages réciproques, dont l'Alsace fut le théâtre et la proie. Les troupes d'Ernest-Frédéric furent celles qui se distinguerent la plus dans ce genre d'hostilités. Il y eut enfin une suspension d'armes, conclue, le 15 février 1503, par la médiation des commissaires de l'empereur, en attendant le jugement des princes de l'empire, auquel on

convint, de part et d'autre de s'en rapporter.

L'an 1594, Ernest Frederic fut de l'assemblée particulière que les princes protestants tincent, dans le mois de mars, a Heilbröhn. Ces atteintes que l'empereur et les princes catho-liques donnaient, selon eux, à la transaction de Passaw et à la part religieuse, firent la mutière de leur delibération, et le résultat fut qu'à la prochaine diète on demanderait réparation de ces griefs à l'empereur, avant toute délibération sur les secours qu'exigenit la gherre contre les Turcs. On se promit respectivement de demeurer étroitement unis et de se prêter un mutuel secours pour la cause commune. Tel fut le prélude de la fameuse union evangéfique, qui fut conclué, au comimencement de l'an 1610, à Halle en Suabe. La mauvaise administration d'Edouard le Fortune, marquis de Bade-Baden, avait, comme on l'a vu, bouleverse la Marche supérieure. Loin d'acquitter sa portion des dettes dont le marquisat entier s'était trouve chargé lors de la division des terres, il les avait augmentées à un point excessif; et comme les deux Marches étaient solidaires à cet égard, les créanciers se réunirent contre Ernest-Frederic, quoiqu'il cut acquitté sa part. La maison de Bade était en danger de perdre la haute Marche; dans cette extremite, le marquis Ernest-Frédéric, profitant de l'absence d'Edouard, fait irruption dans son état, au mois de novembre 1504, s'en rend le maître sans coup férir, et reçoit l'hommage des habitants sous le titre d'administrateur. L'empereur désapprouva cette invasion comme étant d'un exemple daygereux. Ernest - Frederic ecrivit pour justifier sa conduite. Edouard eut recours aux armes pour rentrer dans ses domaines; mais ce fut en vain, malgre les secours que lui fournit le duc de Lorraine. Son rival, appuyé des princes protestants, se maintint dans son usurpation. Les choses resterent en cet état jusqu'à la mort d'Edouard, arrivée l'an 1600. Ernest-Frédéric prétendit afors recueillir, par droit d'hérédité, la succession d'Edouard, regardant comme inhabiles à succeder, les enfants de ce marquis, à cause du peu de naissance de leur mère, 'et ses frères comme incapablés par les vices de corps et d'esprit dont ils étaient infectes, de le templacer. Mais les XY.

tuteurs des enfants d'Edouard s'étant pourvus devant l'empereur, obtinrent de lui un rescrit par lequel il nommait sequestres de la succession du defunt, Maximilien, électeur de Bavière, et l'archevêque de Trèves. Ernest-Frédéric tacha en vain d'intéresser dans sa cause les princes protestants. Les plus rages d'entre eux lui conseillèrent de se soumettre à la décision de l'empereur. Il résista long-tems à cet axis , et ne s'y rendit que lorsqu'après avoir épuisé toutes les ressources de l'intrigue et tous les détours de la chicane, il se trouva dans l'impuissance de mettre le sien à exécution. Avant cette querelle, il en avait entamé une autre guill soulint aveg la même obstination, et dans laquelle il eut ancore le désagrément de succomber. Jacques son frère prince gatholique mort l'an 1500, saus enfants, mâles, avait, par son testament, nommé suleure de ses silles, Elisabeth, leur mère, le marquis, son frère, Guillaume, duc de Bavière, et Charles, comse de Zollern leur recommandant surtout de conserver la religion catholique dans ses domaines. Empest-Fréderic, sans égard pour ce testement, / dont il attaquait, la palidité, s'attribua, applia tutelle de ses nièces, et commangs par détruire la teligion reacholique; dans: les serres de son frère, Indigné de les les de procedé, le comia de Zollem en porte ses plaintes à l'empereur, dont il obtient un rescrit, partant injonction au marquis de méformer les innovations qu'il appit, faites et de se présenter a son tribunal, i pour assister à l'enverture du testament de son frère, qui lui avait été remis. Ernest-Frédérice voulut décliner la juridiction du conseil aulique; mais il n'y reussit pas Ce tribunal, l'an 1592, rendit, le 12 décembre, un jugement qui confirmait le testament de Jacques de Bade, et nommait atuteur de ses, filles et son exécuteur, testamentaire, le duc de Bavière. Le marquis appela de l'empereur mal informé à l'empereur mieux informe, Cet appel illusoire était d'autant, plus déplacé, qu'environ six mois auparavant (le 27 juin), l'emperneur lui avait accorde l'investiture des fiefsed Hochberg et d'Unenberg, à lui dévolus après la mort du fils posthume de ce même Janques, son frère, Le duc de Wurtemberg s'étant rendu médiateur, engagea les parties à faire, le g poyembre 1594, un traité dont le marquis éluda ensuite l'execution. Enfan, l'an 1602, pressé de manière à ne pouvoir échapper, il abandonna la tutelle de ses nièces au duc de Bavière, sui--vant une de ses lettres à l'empereur, datée du 3 octobre de cette année. C'était le desir d'élever ses nièces dans les erreurs dont il était imbu, qui l'avait rendu si obstiné à les retenir auprès de lui. Il n'eut pas, au resign toujours les mêmes sentiments en matière de religion. Le duc de Wurtemberg, son

tuteur, lui avait d'abord inspiré le luthéranisme. Mais Pistorius, mis auprès de lui; en 1577, lui avait ensuite fait adopter le calvinisme, dont il ne fit néanmoins profession ouverte qu'en 1599. Il l'établit la même année à Dourlach, sans difficulté. Mais ayant voulu faire la même chose à Pforzheim, les habitants lui déclarèrent qu'ils ne voulaient admettre aucune nouveauté en matière de religion. C'est une tradition dans le pays qu'il mourut en menatit un corps de troupes en cette ville, pour y établir militairement sa religion. Quoi qu'il en soit, il finit ses jours à Remchingen, emre Donriach et Pforzheim, le 14 avril 1604, à l'âge de quarante ans, et fut enterre dans la collegiale de Pforzheim. Depuis dix ans, il était, prive de l'asage des jambes par une contraction de nerfs qu'on attribuait à des sortiléges; mais il n'en eut pas moins d'ardeux et de vivacité dans le caractère. Prince inquiet, turbulent, entête, qui entra dans toutes les confédérations formées de son tems par les princes protestants, et prit parti dans toutes les querelles théologiques qui divisaient les différentes sectes. Il acquit peu de gloire dans les armes, et se couvrit de ridicule par un tivre qu'il sit pour la désense des Asseramentaires. Les theologiens de Saxe et de Wurtemberg; dont il heurtait les opinions, lui firent des réponses qui durent le faire repentir d'avoir voult se mesurer avec eax. Il avait éponsé, le 21 décembre 4585, Awrie, filte d'Edzer II, contre de la Frise orientale, veuve de Louis VI, électeur palatin, dont il n'eut point "ll'enfants. Après la mort d'Ernest-Frédéric, elle se remaria à Jules Henri, duc de Saxe-Lawenbourg, et mourut en 1621.

## GEORGES-FREDERIC

r604. Gronges - Frederic, në le 30 janvier 1578, de Charles, marquis de Dourlach, et d'Annie de Veldenz, est pour son lot, dans le partage qu'il fit avec ses frères, en 1504, les fiels de Sausenberg, de Rothelin et de Badenweider, à quoi, l'an 1595, il ajouta la Marche d'Hochberg, provenant de la succession de Jacques, son frère. L'an 1604, il réunit dans sa main tonte la succession de la branche de Bade-Dourlach, par la mort d'Ernest-Frédéric, son frère aîné. A l'exemple de ce dérnier, et par le même principe que lui, il prétendit aussi succèder au marquisat de Bade-Baden, à l'exclusion des enfants d'Edonard le Fortuné. Ayant en conséquence demandé l'investiture des deux Marches, à l'empereur Rodolphe, il Fobtint provisionnellement, par lettres de ce prince, données à Prague, le 26 février 1605, mais à condition, 160 de se soument et au fugement impérial, dans le cas où il ordonnersit la

restitution de la Marche supérioure ; 20, de ne point troubler la veuve et les enfants d'Edouard dans la jouissance lles domaines dont ils étaient en possession; 3º. de maimenir la veligion catholique dans les lieux où elle était établiel Georges-kirodérie s'etant soumis à ces conditions, l'investiture dui fut conférée Ic 4 avril suivant. Philippe, frère d'Ellouard, wosant s'y opposer ouvertement, travailla sourdement à s'empator de la Marche supérieure a mais son dessein fut découvert. Debuges Ercderic l'ayent feit arrêter. l'enfermandant nune prison ou il montrut après quinze uns de captivilé. L'an bior, ¿ Georgep-Frédéric prit la défense de la ville de Donavert ; que l'empereur avait mise au han de l'empire o pouv des violences œuercees envers, les Catholiques ( Vey. Etodéric y dua de /Kurtenberg.) Il entra , l'an 1609, date le grande querelle qui d'eleus pour la succession de Jeant-Guillauthen dernier due de Berguduliers et Glèves. La crainte que la maison d'Autifiche ne profit que cette occasion, pour hygmenter salpuissance, alut de seulembif qui ponta le marquis de Bade Douvlach! à prendret rebeleur dans cette affaire, qui, d'ailleurs, lui était absolument cerangère, n'ayant augun' titre pour se meltre au rang des hirities du feu duc. Ces dispositions lui furestocomfiunes vavecques les princes protestants d'Allemagne toet de la vint les famente union evangelique qu'ils signèreus à Halla en Sualid, de Sofévrier 4610; à la solligitation de Jean de Thumbry veigneur de Boississe, ministre de Henri IV; roi des FrancesivA scette lique, les Catholiques en opposèrent une autre qu'ils conclusent à Wurtzbourg. On prend les agmes de part et d'audre. L'Alsace devient le theatre de la guerre, le marquis de Bourlack , foint à l'électeur, palatin, y' fit, plusi de , navages, que de conquêtes. La most du deraier, arrivée le giscptanibre sérapasuspredit les hostilités par mais elle ne relache point des liene de l'union évaugélique, ils, se resserrement au contraire parides aduveaux traites que firent entre eux les confederes. L'an 1613 b letcomte de, Vaudemont; étant venu, rendre wisite au marquis Georges-Frédéric, l'engage à faire tenin une conférence en ileuriprésence, entre les Catholiques et les Protestants. Elle se tient au mois de juin, dans le palais de Carlsbourg, à Bourlache Le jesuite Conthier, et le ministre Thomas Wegelin, furent les deux champions, qui entrèrent en luce. Le résultate de cette dispute fut que chacun prétendit avoir remporté la victoire, et publia une relation à sa monière, pour le faire croire au with the second of the second of the second public.

L'an 1615, ou environ, !Philippe-Christophe Sofferen, évêque de Spire, voulant tenir en réspect ses diocésains, portes par esprit de fanatisme à se révolten, antréprit de fortifier la

ville d'Udenheim, dont, à cette oquasion, il changen le nom! en celuis de Philipsbourgs Mais à peine ces ouvrages sont ils acheves, que le marquis de Bade-Dourlach se concerte avec' l'élebteur palatin' Frédéric' V., pour les détruires L'an 16:6; s'étant mis en marche ; le «B juin ; à la tête) de leurs troupes réunies, tils attaquent la place, et viennent a bout d'en renverselt tootes les fortifications ; mais ; en road, après la déroute dispulation , ielles furent rétablies. La Boheme était, répendant, en fompag le soulevement des Protestants contre les Catholiquem Les, deux liqués s'ébrantièrent : chaoune pour le cux de son : partic La morti de d'embeleur Mathius ; arrivée le 19 ou le 201 de ames 1619; augmentaile mouble, et donha naissance à cetté fameuse guerre qui desolal, pendant trente ans , l'Allemagne; et ne finit, qu'à la paix de West phalie. Il's agissais de donner à ce princet un successeur en Bohemei Forthmand d'Antriche fot elu par les Catholiques, et Frédéric Vy électeur polatin, par hes throtestands. Le marquis de Dourlachy d'un des promoteurs de Mélection de ce décaler, devint un de ses plus urdents de l' fenseurs ict ided plus perseverants; mais ill no fue pas le plus prodenti La liberté qu'il accorda à l'archidae Leopold, de transporter con: Bavière ses troupes, qu'il avait ramassées en Alsacei, taa dis qu'il pouvait leur fermer le passage; fut une des! causes de la ruine de l'électeur palatin. Ces troupes aidèrent Tillinggénéral authichien salgagner, l'an 1620 ; la bataille des Prague l'victoire quil réduisit l'électeur à meder une vie errante! privendur coyaume der Bohême, et dépouillé de son électorat! L'an 1626, de marquis q déterminé à se sacrifier entièrement pour le senvice de ce prince, prit le parti d'abdiquer, le 12 avril (v. shu) e en favour de Frédéric V i son fils, ne se réservant que le souvernement militaire de ses troupes, que les uns font monter a quatre mille , les butres à vingt mille hommes." Le 26 du même mois, ayant voulu combattre contre Tilli. sanstattendre le contre de Mansfeld, il fat batta et mis en fuite par ce géneral, entre Heilbronn et Wimpfen; après un' combat spli dura depuis le matin jusqu'au soir! Cette bataille! fut pour le marquis de Dourlach, ce qu'avait été celle de Prague ; pour l'electeur palatin; elle ruina ses affaires sans ressource. Il est vroi qu'ayant rejoint le comte de Mansfeld; il passa dout le mois de mai sous les armes! qu'ayant dissiège Ladebourg, sur le Necre, il l'emporta d'assaut pou'il obligéa cusuite l'archiduc à lever le siège d'Hagaenau; que; s'étant' rendu maître, après cela, de Drusenheim, dans la basse" Alsace, il ravagea ce pays produt, le 28 mai, étant passé, avéc l'électeur et le comte de Mansfeld; dans le landgraviat de Darmstadt, il prit d'emblée verte ville, et sit même le land-

grave prisonnier. Mais la victoire que remporta, le 9 juin, à Hoeschst, sur le Mein, le général Tilli, sur Chrétien, évêque protestant d'Halberstudt, mit hors de mesures le palatin et dissipa toute sa ligue. Résolu, après cet échec, de se remettre à la discrétion de l'empereur, il congédia le comte et le marquis. Ce dernier, aussitôt, licencia son armée, et se retira dans son marquisat, pour y passer sa vie dans la solitude. Mais ce pays, des le 5 juillet, se troma inonde de bavarols, de polonais, de liongrois et d'autres troupes impériales, qui le remphirent de meurtres, de pillage et de toutes les horreurs que le soldat victorieux se permet sur les terres de l'ennemi. La déshite de Wimpfen attira un actre malheur au marquis; ce fut la perte de la Marche supérieure, que Frédéric, son ills, fut condamné, par un jugement impérial du mois d'août, à restituer à Odillaume, fils et successeur d'Edouard le Fortune. Georges-Fredéric résidant a Hoohberg, méditant de nouveaux desseins. Mais une nouvelle année de bavarois étant henge fondre au mois d'août "r624, dans le marquisat, il abandonna sa retraite au mois d'octobre autyunt, et en alla cheromer une nouvelle à Genève: Après un séjour d'environ dix-herit, mois dans cette ville; il la quitta en février 1626, pour be-readre à Thonon : et Chablais. Là ; continuent avec Charles de roi d'Angleterre, la correspondance in la tavait entamén avec son père Jacques I; pour le rétablissement de la liberté germanique, il en obtilit; le 18 novembre de la même année, un ponvoir d'enroler, aux dépens de ce monarque, quaixemille hommes de pied et mille cavaliers. Avec ce corps pil passe, Pan 1627; dans le Holstein (10d le roi de Danemurck), Christiern IV, général de la ligue protestante y lui acourda le brevet de lieutenant-général de ses troupes. Elles avaient été battues, l'année précédente, à Luvier, parilé général Tilli, et obligées. ensuite, par Walstein d'abandonner le Brandebourg, la Silésie es le Méchembourg, pour se veturer dans le Holstein. Elles forent encore plus malheureuses cette année , sous la iconduite du marquis de Bourlach. Walstein agant trouvé moyen de les, enfermer, leursliera une bataille ; ou elles favent itaillées en pièces pour la plus grande partie et le reste fait prisonnier. Le général et quelques officiers furent les seuls qui se sauvèrent par la fuite. Ce revers fit tomber les armes des mains du manquis, pour ne jamais les reprendre. Il renonce sincèrement à un métier où le succès avait si radement couronné sa valeur, et résolut de consacrer à l'étude le reste de ses jours. S'étant rendu à Strasbourg dans cette disposition, il s'y etablit dans le palais qui appartenait à sa maison. Les seules courses qu'il se permit; furent des voyages qu'il fit de tems en tems dans son

marquisat, lorsque les armes suédoises avaient le dessus dans cette contrée. Il mourut dans sa retraite, le 24 septembre 1638, à l'âge de soixante-cinq ans. On conserve de lui, dans la bibliothèque du palais de Carsibourg, à Dourlach, trois gros volumes manuscrits de commentaires sur l'art militaire, qu'il avait commencés en 1614 et finis en 1617. Il avait épouse, 1º. en juillet 1592, Julianna-Uasula, fille du rhingrave, ou comte sauvage, Frédéric, morte le 23 avril 1614; 20. le 23 octobro 1614, AGATHE, fille de Georges, comte d'Erbach, morte le 80 avril 1621; 30. le 29 millet 1621, Elisabeth. fille del Thomas Stoz, juge sonvarain à Stauffenberg, morte le 14 mai, 1652. Du premier lit, il eut Frédéric, qui suits Catherine-Ursule, femme & Otton; fils de Maurice, landgrave de Hesse : Anne Amélie; mariée à Guillaume-Louis, comte de Nassau-Saarbruck; Charles in mé le magmai 1.598, mort le 37 juillet: 1625, à Boulogne-sur-Mergien, allant tronver le roi. d'Angleterre, pour les affaires des Protestants (11 avait accompagne son mère dans les campagnest de 16 1917 fao et 1622, était: passé onsuite au service de la France contre l'Espagne, et autis eu de l'emploi dans la Valteline, sous le dut de Rohan); Christophe, ne le 16 mara 1603 , tué, le 20 avril 1632, sau siège d'Ingolatadt, où il servait dans l'armée de Gustave-Adol+. phangi de Stiede; Sibylle Madeleine, femme de Jean, comte de Nessen Idatein ; etchiantres enfants imorte en bas age. Du deuniems lit sontirent trois files. Agethe, morte au berceaus, Anne, ince en 1617 et morte, en 1672, dans le célibat; Elisabeth domorte régalement: sans calliance, l'an 1692, à l'âge de soikante donne ans. Le traisième lit lut stérile.

# de ar en comercial and a secretary destructive scan an electric laterary. A lander of the secretary of the laterary of the laterary of the secretary of the sec

bliza Erépéric. fils siné du marquis Georges Prédéric et de Julidiane Ursule, né le 6 juillet 1594 ; est compté pour le icidquième de son nom, quoiqu'il ne soit que le troisième dans eld suite des marquis de Bade. La raison idensette singue lavité y s'est qu'on mettait en ligne de compte ; dans cette; maistre, tous ceux qui avaient ponté le même appa, soit qu'ils ensent nou n'eussent point régué. Ainsi Brédéric de Bade , évêque d'Urrecht, et Frédéric, fils d'Herman IKu mort dans, l'enfance ; font suite avec les Frédérics qui ont join du mare quisat de Bade. A l'âge de vingt-six ans pérédéric V était parvenu à un degré de prudence et de maturité qui le fit juger, par son père , capable de le remplacer dans le gouvernement. Georges-Frederic, voulant donc s'attachen à la fortune. de l'électeur palatin, a hesita point, le 12 avril 1622, à se

démettre du marquisat en faveur de son fils. Le 26 du même mois se donna la bataille de Wimpfen, où Georges-Frédéric fut mis en déroute. Son successeur, prévoyant tous les maux qui allaient tomber sur le marquisat, se hâta d'écrire à l'empereur, à l'électeur de Bavière et au général Tilli, pour les fléchir. Dans ses lettres, il blâmait ouvertement la conduite de son père, et déclarait qu'il ne l'avait jamais approuvée. Mais ces lettres furent sans effet. L'empereur, feignant de méconnaître l'abdication de Georges-Frédéric, rendit contre lui, le 25 août, son jugement définitif, par lequel il adjugeait la haute Marche à Guillaume, fils d'Edouard le Fortuné, avec les fruits perçus et à percevoir.

L'an 1624, Frédéric se vit même dépouillé de la basse Marche, dont les troupes de la ligue catholique s'emparèrent. L'empereur avait de jà mis sous sa main le comté de Spanheim, et l'electeur de Bavière était maître du Brisgaw. Frédéric, pour apaiser l'empereur, se rendit à Vienne au mois d'avril 1627, et fit, en sa présence, un accommodement avec Guillaume, touchant la restitution des fruits de la haute Marche. Les honneurs qu'il reçut'à la cour de Vienne, furent un gage de l'amitié de l'empereur. Il réviot chez lui dans la résolution de ne rien omettre pour la oultiver. Mais l'intérêt de la religion protestante ne lui permit pas de perséverer long-tems dans cette disposition. Le 6 mars 1029, Ferdinand rendit un édit pour la restitution des biens ecclésiastiques envahis par les Protestants. Ce coup d'autorité causa de l'étonnement dans toute l'Europe, et jeta l'alarme parmi ceux qu'il attaquait. Les Catholiques eux-mêmes tremblèrent pour la liberté germanique que Ferdinand ne faisait plus mystère de vouloir opprimer. Le marquis de Dourlach se joignit aux évangéliques pour demander la révocation de l'édit. L'empereur étant sourd à toutes les remontrances, le roi de Suède entra dans l'Allemagne pour remettre, disait-il, ce pays en liberté. Frédéric se mit sous la protection de ce prince. Mais la supériorité des armes suedoises n'empècha pas les Impériaux de s'emparer de Dourlach la veille de Pâques 1632. La mort de Gustave-Adolphe, tué la même année à la bataille de Lutzen, semblait devoir être fatale au parti qu'il était venu désendre. L'événement en décida autrement. La prudence et l'habileté du chancelier Oxenstiern prévinrent les malheurs que la ligue protestante avait lieu d'appréhender. Fidèle à suivre le plan de vues et d'opérations de son maître, il maintint les choses dans l'état de prospérité où il les avait laissées, et acheva de briser, dans ales mains de Ferdinand, le joug qu'il voulait imposer à l'Allemagne. Dans l'assemblée qu'il tint, le 13 avril 1633, à

Heilbroun, pour renouveler l'alliance de la reine de Suède avec les cercles de l'empire, il fit adjuger au marquis de 1 ourlach non-seulement la haute Marche dont l'empereur l'avait déponillé, mais encore toutes les terres de la maison d'Autriche situées entre le Rhin et la forêt Noire, avec le commandement des troupes de la ligue, répandues dans cette contrée pour s'epposer aux généraux autrichiens, les comtes de Montécuculi, de Solme et de Schawenbourg. Dans la même assemblée. Frédério fut charge d'un emprunt avec le marquis de Renquières, ministre de France, qui s'y était rendu nour renouveler, le traité d'alliance de cette couronne avec la Suède. Au mois de juin suivant, Frédéric ayant réuni ses troupes à celles du rhingrave Otton, remporta une victoire sur les Autriphiens : près de Brisach, dont il fit ensuite le siège. Mais le dans de Féria, général autrichien, étant survenu au bous de deux-imois, l'obligea de le lever. Les affaires de la ligue commencèrent, alors à décliner dans la haute Allemagne. La bataille de Nortlingue, gagnée au mois de septembre 1634, par Eccdinand, roi de Hongrie, sur le duc de Saxe-Weimar, rendit aux Autrichiens la supériorité dans la Suahe et les contrées voisines. Prédérie, chassé de son marquisat dont ils s'embarèrent : alla chercher une retraite, à Strasbourg où il Sit sa résidence jusqu'en 164a (et de la étant passé à Bâle, il y demoura jusqu'à la paix de Westphalie, qui le rétablit dans tous des domaines. Il ne demeura pas néanmoias gisif dans l'un et l'antre séjour. S'etant dévoué entièrement à la France, il cut para à diverses expéditions du duc de Weimar, et specialement a la reprise de Brisach ; qui se rendit à ce général, l'an 1638, après buit mois de siège. Ce sucrès valut au marquis la restitution des terres qu'il avait dans le Brisgaw. Enfin, l'an 2647: dans les conférences tenues à Osnahruck pour la pair, il fut, après bien des contestations, pleinement rétabli dans son marquisat et les autres domaines que la guerre lui avait fait perdre. Mais il fallut reporte les places autrichiennes donti les Suédois l'avaient gratifié, La jouissance que la paix lui rendit de lui-même et de ses domaines, ne fut pas de longue durée; il mourut à Dourlach, le 8 septembre 1649, à l'âge de soixante-cinq ans. Le marquis de Feuquières parle ainsi de lui dans ses mémoires pour l'histoire du cardinal de Richelieu: Rour la personne du marquis de Bade, il est luthérien. » d'esprit médiocre, d'assez bon cœur; attaché aux Suédois » tant: name qu'ils l'ont remis dans ses états dont il était entièrement déponillé, que par le don qu'ils lui ont fait des » places qu'ils tenaient dans l'Alsace, delà le Rhin, dont il » prêta le serment à ladite couranne, entre les mains du XV.

» chancelier, pendant l'assemblée d'Heilbronn. » Il fut marié eing fois: 1°. le 21 décembre 1616, avec BARRE, fille de Frédéric, duc de Wurtemberg, morte le 8 mai 1627; 20 le 8 octobre de la même année, avec Eléonore, fille d'Albert Otton, comte de Solms, décédée le 6 juillet 1633; 3°. l'an 1633, au mois de novembre, avec MARIE-ELISABETH, fille de Wolrad, comte de Waldeck, morte le 19 février 1643; 4º. le 13 sévrier 1644, avec ANNE-MARIE, fille et héritière de Jacques, seigneur de Gérodsec, veuve de Frédéric, comté de Solms, décèdée le 25 mai 1649; 54. dans la même année, avec ELISABETH-EUSEBIE, fille d'Albert, comte de Furstenherg. Celle-ei survécut à son époux, et finit ses jours à Bâle, le 8 juin 1676. De premier lit, il eut huit enfants, dont les principaux sont Frédéric, qui suit; Charlemagne, né le 27 mars 3621, élevé dans l'art militaire par le duc Bernard de Saxe-Weimar, après la mort duquel il servit dans l'armée de Suède. sous les généraux Bannier et Torstenson, jusqu'à la paix de Westphalie; puis appelé en Suède, l'an 1655, par le roi Charles-Gustave, il sut créé général seld-maréchal-lieutenant par ce prince, qu'il suivit dans ses campagnes en Pologne, en Poméranie, en Danemarck, jusqu'en 1658. Obligé, cette année, par le dérangement de sa santé, de retourner auprès de son père, il y mourut le 8 novembre, peu de tems après son retour. Jeanne, sa sœur du même lit, née le 5 décembre 1623; épousa, le 26 septembre 1640, Jean Bannier, général suédois, qu'elle perdit l'an 1648; après quoi s'étant remariée à Henri, comte de Thurn, autre suédois, elle mourut au mois de février 1661. Les autres enfants de Frédéric et de Barbe moururent jeunes. Du second lit sortirent deux filles mortes dans l'enfance, et un fils, né le 24 décembre 1631, nommé au bapteme Gustave-Adolphe par le comte de Stolberg, qui le tint sur les fonts au nom de Gustave-Adolphe, roi de Suede. Les premières inclinations de celui-ci furent pour la profession des armes. L'an 1655, il alla servir dans l'armée de Charles-Gustave, roi de Suède, qui faisait la guerre pour lors en Pologne. Après la mort de ce prince, atrivée l'an 1660, il voyagea en Hollande et en Italie. Arrivé à Rome, l'an 1663, il y fit abjuration solennelle du Luthéranisme, et prit alors le nom de Bernard Gustave. Les motifs de sa conversion furent rendus publics dans un ouvrage latin in-8%., où ils sont exposés as nombre de six. De retour en Allemagne, il passa, l'année suivante, en Hongrie, et eut part à la victoire gagnée, le premier août de cette année, sur les Turcs, par le général Montécuculi. La paix étant faite avec les Turcs, il reprit la moute de sa patrie, d'où s'étant rendu à l'abbaye bénédictine

de Rhinau, en Suisse, il embrassa la profession monastique. sens néanmoins se défaire des canonicats qu'il possédait à Strasbourg, à Cologne et à Liège. Ses vues n'étaient pas de se borner à l'humble rang de simple moine, et il n'y resta pas en effet; car étant passé à Fulde, l'abbé Joachim le nomma son successeur, le 19 mars 1668, à la demande de l'empereur Léopold et avec le consentement du pape Clément IX. Dans le même tems, il obtint la coadjutorerie de l'abbaye de Kempten. Ayant remplacé, le 4 janvier 1671, l'abbé de Fulde, il fut béni par l'évêque de Spire le 12 avril suivant. Créé cardinal au commencement de 1672, il reçut la barrette à Vienne. le 19 avril, des mains de l'empereur. L'année d'après, il entra en jouissance de l'abbaye de Kempten, par la mort de l'abbé Romain, et vers le même tems, il fut élu administrateur de l'abbaye de Segeberg, dans le duché de Berg. L'an 1675, il se rendit à Liége, avec un nombreux et superbe équipage, dans la vue de se faire élire coadjuteur de l'évêque Maximilien-Henri de Bavière, électeur de Cologne. Mais après avoir fait hien de la dépense à Liège, pendant quelques mois de séjour, il eut le désagrément, bien mérité, d'échouer dans cette tentative. Ce ne fut pas la seule mortification qu'il essuya dans ce voyage. Ayant renvoyé dévant lui ses équipages à Cologne, il apprit qu'ils avaient été pris par les Français, malgre le passeport qu'il avait obtenu du comte d'Estrade. Il s'en plaignit à Louis XIV. Mais ce prince lui fit répondre qu'ayant abusé du passeport, il ne devait point être surpris qu'on n'y ent eu aucun égard. En effet, on avait trouve, parani ses équipages, outre des lettres qui marquaient ses intelligences avec les ennemis de la France, une grande quantité de fusils qu'il leur destinait. Le chagrin que lui causa cette perte, dont le prix montait, dit-on, à plus de trois cent mille florins, le jeta dans une maladie de langueur, qui ne l'empêcha point, néanmoins, de se rendre à Rome, l'an 1676, pour l'élection d'Innocent XI. Il revint avec le titre de prêtre-cardinal que ce pontife lui avait conféré, et mourut, en allant à Hamelbourg, dans l'état de Fulde, le 26 décembre 1677.

### 🔪 FRÉDÉRIC VI.

1659. Faédéaic, né le 16 novembre 1617, au château de Carlsbourg, après avoir fait ses premières études à Strasbourg, fut envoyé, l'an 1634, à Paris, pour les achever. Ses inclinations alors se développèrent et se tournèrent du côté des armes. Le duc de Saxe-Weimar étant venu, l'an 1637, à Paris, pour conférer avec le cardinal de Richelieu sur la continuation.

de la guerre contre la maison d'Autriche; Frédéric s'attacha à ce general, et le suivit à son retour en Allemagne. Il entre avec lui dans la Franche-Comté, l'an 1639; et, dans un combat qui se donna près de Pontallier, il tua ou blessa de sa main, tout jeune qu'il était, jusqu'à vingt-deux hommes. Le duc étant mort le 18 juillet de la même année, Frédéric se rendit auprès du landgrave de Hesse-Cassel, qui lui donna un régiment de cavalerie, à la tête duquel il continua de servir pour l'intérêt de la France et de la Suède. Après la paix de Westphalie, il demeura tranquille jusqu'à l'élévation de Charles-Gustave, son beau-frère, sur le trône de Suède. Ce prince, l'an 1655, ayant débuté par déclarer la guerre à la Pologue, Frédéric vint lui offrir ses services. Ils furent acceptés avec reconnaissance. Le roi le nomma général de sa cavalerie, et l'eut presque toujours à ses côtes dans le cours de son expédition. Les preuves de valeur et d'habileté que Frédéric y donna dans toutes les occasions, lui méritèrent le grade de grand maréchal de camp, avec deux starosties dont le monarque le gratifia, dans le pays qu'il l'avait aidé à conquérir. Charles-Gustave, ayant remoncé à sa conquête, l'an 1660, par la pair d'Oliva, Frederic, privé par là du don qu'il lui avait fait, reçut en dédommagement des brevets pour des sommes considérables d'argent, qui lui furent assignées sur les revenus de la couronne de Suede, mais qui jamais ne lui furent payées. L'an 1664, Fredéric fut choisi par la diète de Ratisbonne, avec l'évêque de Munster, Bernard Van-Galen, pour être à la tête du conseil militaire établi pour la guerre de Hongrie contre les Turcs. Il se rendit en consequence à la cour de Vienne, où ce conseil devait tenir ses seances sous la direction de l'empereur. Mais la victoire de Saint-Gothard, remportée le ser. août de la même année, par les Impériaux, ayant disposé les Turcs à demander la paix; la commission de Frédéric cessa presque aussitot qu'il fut entré en exercice. L'an 1674, l'empire ayant déclare la guerre à la France, la diète de Ratishonne nomma Frédéric maréchal général des armées impériales. L'année suivante, après la mort de Turenne, il fit, avec le général Montecuculi et le marquis Herman de Bade, le siège d'Haguenau, que le prince de Condé les obligea de lever, le 22 août. De là, Frédéric alla se présenter devant Saverne, qu'il attaqua avec aussi peu de succès. Ses armes furent plus heureuses l'année suivante. Après quelques avantages remportés en Alsace, il se joignit au marquis Herman de Bade, pour faire le siège de Philipsbourg. Cette entreprise fut entamée le 30 avril ; et malgré les efforts du maréchal de Luxem-- bourg pour la traverser, malgré la brave défense des assiègés,

Philipsbourg fut obligé de se rendre le 17 septembre suivant. Fredéric, encouragé par ce succès, conçut le dessein d'assiéger Brisach. Mais, avant de l'exécuter, il crut devoir aller trouver l'empereur à Vienne, pour en conférer avec lui. Ce voyage lui causa une maladie dont il mourut au retour, dans son palais de Carlsbourg, le 31 janvier 1677, à l'âge de cinquanteneuf ans. A la valeur, ce prince reunissait toutes les vertus sociales, et beaucoup de talent et de goût pour les lettres. Au milieu du tumulte des armes, il forma un riche cabinet d'antiquités, que ses successeurs ont augmenté. Le palais de Carlsbourg lui dut une nouvelle existence. Il n'était que de briques avant lui; il en fit on édifice de marbre, qui fait encore aujourd'hui l'admiration des étrangers. L'architecture militaire fut aussi de son goût. On compte jusqu'à huit places de son marquisat, qu'il sit fortisser de manière à le mettre à l'abri de la surprise. L'auteur de l'Allemagne protestante, fait ainsi le portrait de Frédéric: . Ce prince, dit-il, est de riche taille, » et de grande mine, avec beaucoup d'embonpoint. Il est très-» affable et très-civil, curieux de belles choses, et tous les » traits de son visage marquent en lui de bonnes inclinations. » Il mange délicatement. Sa table est des meilleures d'Alle-» magne, et servie à la française. » Il avait épousé, en premières noces, le 30 novembre 1642, à Stockholm, CHRISTINE-MADELEINE, fille de Jean-Casimir, duc de Deux-Ponts-Clébourg, et de Gatherine, sœur de Charles IX; roi de Suède, qu'il perdit, le 4 août 1662, après avoir eu d'elle huit enfants, dont les oing qui survécurent à leur père, sont Frédéric, qui, suit; Charles-Gustave, né le 27 septembre 1648, mort à l'âge de cinquante: et un uns (Ce prince accompagna son père dans la gulerre: de 1694 pet just siège de Philipsbourg, il fut le premier loui monta à l'assauts Charles-Gustave, roi de Suède, lui avait afact don pen sobbonde la préfecture de Kusenhusen, dans la basse Alskeaulh chambre souveraine, établie par Louis XIV à Brisathad'obligea d'en faire hommage à la France. Mais quelques améquiagrès, elle l'en dépouilla, parce qu'il avait porté les armes contre cette couronne en faveur de l'empire; et ce ne fut qu'en 1697, à la paix de Riswick, qu'il fut remis en possession de certe préfecture. En 1684, il alla combattre contre les Tures, en Hongrie, et se distingua, l'année suivante, au siège de Javarin. La paix étant faite avec les Turcs, il revint servir en Alsace sous le prince Louis de Bade, qui l'employa avec succès en diverses opérations. Il mourut le 24 octobre 1703); Christine, fille de Frédéric VI, née le 22 avril 1645, épousa, 1º. l'an 1665, Albert de Brandebourg; 2º. le 14 août 1681, Frédéric, duc de Saxe-Gotha, et mourut l'an

1705; Catherine-Barbe, sœur de Christine, mourut chanoimesse luthérienne d'Hervord, l'an 1734; Jeanne, troisième fille de Fredéric, née le 6 novembre 1651, épousa Jean-Fredéric de Brandebourg, et mourut le 28 septembre 1681. JEANNE DE MUNZESHEIM, seconde femme de Frédéric VI, le fit père de Frédéric et de Jean-Bernard, d'où sortent les barons de Munzesheim, qui subsistent encore de nos jours.

#### FREDERIC VII, DIT LE MAGNE OU LE GRAND.

1677. Friederic VII, né le 23 septembre 1647, à Uckermonde, en Poméranie, élevé avec soin dans les lettres, voyagea depuis 1664 jusqu'en 1669, dans les différents pays de l'Europe. De retour, il épousa, l'an 1670, MARIE, fille de Frédéric, duc de Holstein-Gottorp. Ayant succédé, l'an 1677, à son père, il vit, pendant l'espace de vingt-trois ans, sei domaines alternativement envahis par les Français et les Impériaux, et presque également dévastés par les uns et par les autres. La paix de Nimègue, conclue l'an 1679, le remit en possession de la plus grande partie : mais ce fut pour bien peu de tems. D'abord, par un des articles du traité, les Français retinrent Fribourg dont ils s'étaient emparés, tandis que le marquis Frédéric se rendait maître de Philipsbourg et Brisach, qui étaient entre leurs mains depuis quarante ans. Non contents de ces deux places, ils firent élever, l'année même que le traité fut signé, le fort d'Huningue, près de Bâle, et sept ans après, le fort Louis, dans une île du Rhin, vis-àvis de Stolhoffen, afin de mettre, pour ainsi dire, un frein et des entraves à ce fleuve. Outre cela, deux ans après la conclusion de la paix, ils surprirent l'importante ville de Strasbourg; et, pour s'en assurer la jouissance, ils construisirent le fort de Kehl, sur la droite du Rhin, à l'entrée de l'Ogtenau, ce qui leur ouvrit toute cette provifice. Par là, se trouvant en état de donner la loi au Brisgaw et à l'Ortenau, ils ne amanquèrent pas de faire sentir leur supériorité aux terres du marquisat de Bade, qui se trouvaient limitrophes des leurs. Des contestations qu'ils elevèrent presqu'aussitôt sur les limites de leurs possessions, sur la propriété de la rive et des îles du Rhin, sur les ponts et la navigation de ce fleuve, rallumèrent le feu de la guerre, dont la première victime fut le marquisat de Bade, que les deux marquis furent contraints d'abandonner. L'année 1689 fut la plus funeste à toute la rive du haut Rhin. Le dauphin, après avoir repris, l'année precédente, Philipsbourg, réduisit à la dernière désolation, les terres du Palatinat, de l'évêché de Spire, du Wurtemberg,

ø

•

į

ť

1

1

ţ

ì.

1

Ŗ,

ŀ,

i;

å

ď.

ķ

3

ģ.

1

ţ

ŗ

ŕ

5

ç

ţ

ľ

1

ş

de Worms et de Bade : tout devint he proie du fer ou de la flamme. Au mois de mars 1689, Villeroi, maréchal de camp, reçut ordre de mettre le feu au palais de Carlsbourg, situé à Dourlach. Il fit des remontrances pour sauver cet édifice. Elles furent inutiles. Le maréchal de Duras, à qui le dauphin le renvoya, chargea de l'execution Melac, qui ne s'acquitta que trop fidèlement de son odieuse commission. Prévenu de cet ordre, le marquis Frédéric, qui s'était retiré à Bâle, avec sa famille, sauva les tableaux et les antiques, qu'il fit amener dans cette ville. Enfin, la paix de Ryswick, l'an 1697, lui rendit son marquisat, où il ne trouva que des ruines, et à peine un endroit pour se loger. Ses châteaux de Pforzheim, de Dourlach, de Mulberg, de Stafford, d'Emmedingen, de Badenweiler, de Sulzbourg, de Rothelin; avaient été réduits en cendres. Pour comble de malheur, le palais qu'il avait à Bâle fut encore brûlé par cas fortuit, dans une fête qu'il donna à l'occasion de la paix de Ryswick. Frédéric, ayant à peine échappé aux flammes, se retira dans la forteresse de Greclyngen, près de Dourlach, la seule que-les Français eussent épargnée. L'an 1698, il entreprit de relever le château de Carlsbourg : mais il n'était pas au quart de l'ouvrage que la guerre pour la succession d'Espagne l'obligea de l'interrompre. L'an 1702, après la bataille de Fredlingen, gagnée, le 14 octobre, par le marquis de Villars, sur le prince Louis de Bade, il se vit obligé de retourner à Bâle, où, pendant trois ans de séjour qu'il y fit, il s'occupa à relever son palais que les flammes avaient consumé. Il revint à Dourlach en 1705. Mais, l'an 1707, après que Villars eut forcé les lignes de Stolhoffen, les Français s'étant répandus dans la basse Marche, il fut obligé de reprendre la route de son asile ordinaire. Il y mourut le 26 juillet 1709, à l'âge de soixante-deux ans, n'ayant presque éprouvé, pendant son règne, que des revers, qu'il soutint avec beaucoup de fermeté. Il aimait les lettres, et s'adonnait principalement aux mathématiques. Ses sujets, admirateurs de ses grandes qualités, le regrettèrent sincerement, Il avait épousé, le 15 mai 1670, AUGUSTE-MARIE, fille de Frédéric, duc d'Holstein-Gottorp, morte presque octogénaire, en 1728. De onze enfants qu'elle lui donna, cinq lui survecurent, savoir, deux fils : Charles - Guillaume, qui suit; et Christophe, né le 9 octobre 1684, mort le 29 mai 1723, à l'âge de trente-neuf ans, laissant de Marie-Christine-Félicité, son épouse, fille d'Auguste, comte de Leinengen, trois fils, Charles-Auguste-Jean Rheinhart, Charles-Guillaume-Eugène, et Christophe. Les filles de Frédéric sont, Catherine, née le 10 octobre 1677, mariée, le 19 juin 1701, à Jean-Frédéric, comte de Leinengen-Hartenbourg, décédée le 12 300. 1746; Jeanne-Elisabeth; nee le 3 octobre 1680, mariée; le 6 mai 1697, à Eberhard-Louis, duc'de Wurtemberg, decèdes le 2 juillet 1757 à Albertine-Frédérieque, née le 3 juillet 1682, mariée, le 2 septembre 1704, à Chrétleh-Auguste de Holstein-Gottorp, évêque de Lubeck, morte le 22 décembre 1985. S 1 1 1 Separation of the second secon

CHARLES GUILLADME CONTROL STORE IS TO STORE IS THE 1709. CHARLES-GUILLAUME : Successeur de Trédése le Grand, som pere, naquit le 28 janvier regul In instate unit "M. Schoepflin, hesitant si elle en fernit un Hercule birle fils de Venus, fit l'un et l'autre. Après avoir fair ses printières e études à Lausaine et à Genève ; il fut enveyé le Utreent podry apprendre le droit politique et public. On sait l'estime que les princes allemands font, de cette étude. Charles Guillanne dy · Rivra avec toute l'ardeur d'en particulier, et fit des progres edi "étonnèrent ses maîtres! On conserve encore dans les brelaives de sa maison les écrits qu'il compose aur éctte matière. Bes études achevees l'air 1693, il s'attacha au prince Louis de Badey son parent, et l'ayant accompagne dans un voyage qu'ilifer un angleterre, pour concerter avec le rui Guillaume les betattens "'de la guerre', il le suivit à son retear'en Allemagne, "et fit son 'apprentissage de l'art inflitaire a l'école de ce héros: Tup campagne de 1604 étant finie, illusé met en route pour l'uslie, qu'il parcourut d'un bout à l'adire. En revenants illuser erbova an siège de Casal, qui fut pris, te i l'ibillet 1695; per le the de 28 Savole: L'année suivante, il partit pour la Suède nou il arriva dans le mois de mais. La neine metey Hedwige Eleonore, sa "tante, veuve du roi Charles-Gustavé v lui destinait en mariage "la princesse Redwige-Sophie, fille amée du roi Charles XII son fils. Mais la vie licencieuse qu'il menu à la cour de 8000 libelin. pendant sept mois qu'il y resta ; lui fit manquer ce partiy qui Iul eut, dans la fuite, procuré la coutonne de Suède sichanne ' l'événement le fit voir. La guerre entre l'empire et la France s'étant renouvelée en 1702, Charles-Guillaume se rendit au " siège de Landau, que le prince Louis de Bude faisait sous les pordres du roi des Romains. Les assiégés dans une sontie qu'ils firent le 14 août, avaient chasse les impériaux de la tranchée. Charles-Guillaume, s'étant mis à la tête de ces derffiers, les ramena au combat, et pressa l'ennemi si vivement ; qu'il l'obligea à regagner la place en diligence. Dans l'action, il recut une blessure dangerouse qui le retint long-tems au lit; ce qui a fait dire à plusieurs historiens qu'il avait péri avec le comte de Soissons et le comte de Konigsec à l'attaque du fossé de la place.

Le roi des Romains, dans le compte qu'il rendit à l'empereur des opérations de ce siège, fit l'éloge de la bravoure du jeune marquis de Dourlach. La réputation qu'il s'y était acquise, détermina les ordres de Suabe à lui conférer le grade de feld-maréchal-général de ce cercle. L'an 1703, les Français, après avoir emporté le fort de Kehl, se disposaient à pénétrer dans l'Allemagne. Ce fut alors que le prince Louis de Bade, pour les arrêter, fit construire ces fameuses lignes qui s'étendaient depuis la forêt Noire, par Buhl, jusqu'à Stolhoffen et au Rhin; ouvrage où il eut pour coopérateur le marquis Charles-Guillaume. Les ennemis, n'osant entreprendre de forcer ces retranchements, prirent un détour pour entrer en Suabe. Une partie de l'armée impériale était à Kinsingen sous les ordres du comte de Styrum. Ils l'attaquèrent, le 20 septembre, avec des forces supérieures, et l'eussent entièrement défait sans l'habileté de Charles-Guillaume et du prince d'Anhalt-Dessau, qui sauvèrent l'infanterie. Ce service important ne fut pas sans récompense. L'empereur, en étant instruit, nomma le marquis Charles-Guillaume, par brevet du 20 novembre, général feld-maréchal-lieutenant de l'empire. Il combattit en cette qualité, le 13 août 1704, à la fameuse journée de Hochstet, et eut grande part à la victoire que les Impériaux y remportèrent. La mort ayant enlevé, l'an 1707, le prince Louis de Bade, les lignes de Stolhossen furent attaquées et forcées, le 22 mai de la même année, par le maréchal de Villars. Charles-Guillaume, chargé de les défendre, fut contraint de se retirer à Pforzheim, faute de troupes suffisantes pour soutenir l'effort des Français. L'an 1709, ayant succede à son père, il quitta les occupations militaires pour se livrer aux affaires domestiques. Après la paix de Rastadt, il entreprit, l'an 1715, de bâtir un palais et de fonder une nouvelle ville à Carlsruhe, dans une forêt à une lieue de Dourlach. Ce fut lui qui en dressa le plan et qui en dirigea l'exécution. Au-devant du palais, tiré sur une ligne courbe, s'élève une tour à huit pans, d'où partent trente-deux routes qui percent la forêt. De vastes jardins d'une belle ordonnance séparent du palais la ville, divisée en douze rues, et ouverte aux trois religions admises dans l'empire. L'an 1725, le conseil aulique termina, par son jugement rendu en faveur de la maison de Nassau-Saarbruck, le procès qui durait depuis plus de soixante ans entre elle et celle de Bade-Dourlach, touchant la propriété de la seigueurie de Lahr, en Suabe, à cinq lieues de Strasbourg, de laquelle celle-ci était en possession.

La guerre de 1733, occasionée par la double élection de Stanislas et de l'électeur de Saxe au trône de Pologne, obligea de nouveau Charles-Guillaume à se réfugier à Bâle, pour se

ţ

ŧ

ø

į.

Ì

1

f

ţ

ŧ

į

ŕ

į

•

Í

mettre à couvert des insultes des Français. Il obtint, néanmoins, pour son marquisat, une sauve-garde, moyennant une contribution qu'il s'engagea de payer durant le cours de la guerre. Le 11 mai 1738 fut le terme de ses jours. Il mourut d'une attaque d'apoplexie, et fut enterre à Carlsrube. Malgre l'épuisement où les guerres de l'empire semblaient avoir réduit son marquisat, il fut assez économe, sans diminuer l'éclat de sa cour, pour acquitter la plus grande partie des dettes imménses que see prédécesseurs lui avaient transmises, et laisset un trésor garni suffisamment pour satisfaire au reste. Il aima la justice et la fit rendre avec exactitude. Les graces étaient répandues sur sa figure, et nul prince ne fut d'un abord plus facile à toutes sortes de personnes. Il cultiva les sciences naturelles : mais il s'adonna surtout à la botanique, et enrichit ses jardins de toutes les plantes etrangères, qu'il fit vemr à grands frais. A l'égard de ses mœurs, elles ferent très-lubriques. À l'exemple des Musulmans, il eut un sérail, chose mouie jusqu'alors parmi les princes chrétiens. Il avait épousé, le 27 juin 1697, MADELENNE-WILLEL-MINE, fille de Louis, duc de Wurtemberg (morte le 36 octobre 1742), dont il eut Charlemagne, mort l'an 1712; à l'age de douze ans; et Frédéric, né le 7 octobre 1,03, à Stulgard, où sa mère, peridant le feu de la guerre, s'était rétirée auprès du duc Eberhard, son frère. Ce jeune prince, élevé avec soin, après avoir parcouru la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et différentes cours de l'Allemagne, où il avait fait admirer ses belles qualités, mourut à Dourlach, le 26 mars 1732, laissant d'Anno-Charlotte-Amélie, fille de Jean-Guillaume Frison, prince de Nassau-Orange, sa femme (morte au mois de septembre 1777), Charles Frederic, qui suit, et Guillaume-Louis, ne le v4 janvier 1732, lequel, s'étant attaché au service des Provinces-Unies, a été fait colonel d'un régiment de cette republique en 1747; gouverneur d'Arnheim en 1753, et généralmajor l'année suivante.

### CHARLES-FRÉDÉBIC.

1738. CHARLES-PRÉDÉRIC, né le 22 novembre 1728, ile Frédéric et d'Amue-Charlotte-Amélie, succèda, l'aq 1738, à son aïeul, Charles-Guillaume, dans le marquisat de Bade-Dourlach, à l'àge de dix ans, sous la tutelle de son nièule, Madeleine-Willelmine, et de Charles-Auguste, neveu de Charles-Guillaume, par Christophe, son père. La mère du jeune prince, à raison de sa mauvaise santé, n'eut point part à cet emploi. Ses tuteurs, l'an 1741, vinrent à bout de terminer l'ancienne contestation qui régnait entre la maison d'Autriche et celle de Bade, touchant les seigneuries de Sanseiberg, de Rothelin ou Roetheln, et de Badenweiler, que la pre-

mière prétendait être dans sa mouvance. Marie-Thérèse, reine: de Hongrie, et depuis impératrice, au moyen de deux cent trente mille florins qui lui furent délivrés, reconnut ces terres avec la ville de Schopsheim pour les terres libres et allodiales de l'empire. L'an 1745, le marquis Charles-Frédéric, après avoir acheve ses etndes à Lausanne, se mit à voyager, et commença. par la France. Après un sejour de plusieurs mois à Paris et à Vernsailles , il se rendit, l'an 1746, à la Haye, auprès de son aïcule materpelle. Marie-Louise, et son fils Guillaume-Charles Honris-Frison d'Orange-Nassau qui, en 1747, fut elu stathouder des Provinces-Unies. Etant revenu, cette dernière année, en cette cour, il passa de la en Angleterne. Dans l'intervalle de : ces deux voyages, il recut de l'empereur des lettres d'émancipation, et prit en main, le 22 novembre 1746, le gouvernement. de son marquisat. Mais ce ne fut qu'au bout de quatre ans. (le 14 sout 1750) qu'il en reçut l'investiture. Dans les lettres féndales qui lui furent expédiées à ce sujet les marquisats : d'Hochberg et de Bade sont distinctement époncés avec la . moitié du comté d'Eberstein et les seigneuries de Mulberg et d'Usenberg. L'autre partie du comté d'Eberstein, possedée auparavant par les maisons de Cronsfeld et de Wolckenstein. Iui fut conférée le 3 août 1756. Il est peu de tutelles qui aient eté aussi sagement administrées que celle de ce prince. Après tant de guerres qui avaient si cruellement désolé son pays, après fant de confestations que ses ancètres avaient soutenues avec les princes de leur voisinage, ses tuteurs lui remirent ses domaines liquidés de dettes, et presque entièrement affranchis de procès. L'an 1750, il entreprit le voyage d'Italie, et parcourut ce beau pays en politique, en historien, en naturaliste et en mathématicien. De retour chez lui, il donna son attention aux procès qui lui restaient à vider avec ses voisins. Des traités avantageux et solides les ont terminés. Il a fallu songer ensuite à se loger. Il n'y avait de réparé au palais de Carlshoung. que le quart des édifices. Celui de Carlsruhe, quoique plus nouveau, tombait déjà de caducité. Charles-Frédéric donna la préférence à celui-ci, et entreprit de le relever. Son aïeul ne l'avait hâti que pour sa vie; il voulut en faire un ouvrage éternel, Il a réussi à en faire un palais qui, dans une juste étendue, réunit l'élégance à la solidité. La ville attehante a pris en même tems une nouvelle sace. Elle n'était que de bois; elle a été rebâtie en pierres. Les grâces du prince y'ant attiré beaucoup d'étrangers. Les trois religions, autorisées dans l'empire y ont chacune leur temple. Le prince y a de plus établis un collège, une école de dessin, un amphithéatre de chirurgie. L'an 1771, Charles-Frédéric réunit, dans sa main, tous les domaines de sa maison par la mort d'Auguste-Georges,

marquis de. Bade-Baden , arrivée le as octobre de cette année; et en 1803, il obtint l'érection du margraviat de Bade en électorat, puis en 1806, il prit le titre de grand-duc. Le 3 mai 1807, il fonda un nouvel ordre de chevalerie, sous le nom d'andre du Mérite militaire de Charles-Frédéric. Enfin, après, un règne des plus llongs et des plus glorieux, le grand-duc Charles-Frédéric termina ses jours le 20 juin 1811. Il avait épousé, 1º. la 28 juillet 1761 à Charles-Enoure-Louise, morte le 8 avril 1783, fille de Louis V, landgrave de Hesse-Darmstadt; 2º. par mariage morganatique (1), le 24 novembre 1787, Louise-Canoline un Géren-Gavensence, élevée au rang de comtesse d'Hochberg, le 26 mai 1796, Il a eu pour enfants;

Du premier lit:

10. Charles Lauis, né le 14 février 1755; mourde le 15 décembre 1801. Il avait épausé, le 15 juillet 1774, Amélie, fille de Louis XI, landgrave de Hessen Darmstadt, dont il 3, guis in 1991, par 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001,

Ab Charlest Louis Prederic piqui va suivre;

let 1776; the association of the control of the con

E. Frédérique Desethéet Wilhelmine, néede a amira

(1) On appelle, en Allemagne, mariages mangenamiques ou morganatiques ceux dans lesquels l'époux n'admet pas sa moitié et les enfants qui penvent maître; au partage de les biens et honneuss! shall pour les remplacer en constitue une centaine namme qu'il donmas sa férame en présent de nacés; en morgan gaben; présent du lendémajn. Geci tient à une très aucienne coutume des fremains, qui rappelle ossignme ou la femme germaine n'apportait pas une dot, mais, au contraire, ren récévait une de son époux. Cette dot était donnée le lendemain des morés, comme une recomaissance de la virginité, et est encore appelée morgen guben. Ce présent est, dans le cas dont il s'agit, la fortune de la femme et passe à ses enfants, qui par la renoncent à toutes prétentions ultérieures sur les biens de leur nière. Ces sortes de mariages ne sont d'usage que lorsque la femme n'est pas d'une vaissance égale à celle de son époux. On les appelle aussi de main gauche. Ils n'en sont pas pour cela moins sacrés, moins légitimes que ceux de main droite. Les enfants sont aussi légitimes que les aulies; mais ils ne peuvent succéder aux grands fiels et aux titres du père.

18 7 roi de Suede : 10 31 octobre 1997, a Gustave IV

..... F. Marie-Elisabeth Wilhelmine, nee'le y septembre 1782; mariée le premier novembre 1802, à Guil-- short- - launie-Fredene, "duc de Brunswith-Offis" . Toward & . Wilhelmine Louise, tiée le 10 septembre 1488,

The must epouse, leng futh 1804, de Louis, grand-duchel

"Dod Créditaire de Hesse-Darmstadt;

Frederic, margrave de Bade, ne le 20 août 1756, general-major du cercle de Suabe, mort le 28 mai 1817, il avait epouse, le & decembre 1791, Christiane-Louise, fille de Frédéric-Auguste, duc de Nassau-Usingen

3º. Louis - Auguste - Guillaume qui succède à Charles-Louis-Frédéric, son neveu. Son article viendra;

i 44 févrior i 77h s morts

work the source of During could like it cook on from 54 Estable Charles Frederic, de 16 29 abit 14790. Ce prince s'est acquis une réputation militaire 'très-distinguée, dans le nommandement des l'armée badoise, pendant les diverses campagnen qui tont leu lieu en Allemagne, depuis douze ans; done to

: [. 69], Guillaums-Augusta-Frédérie, no le 8 avril 1792; ing W. Maximilien Frédéric-Jean-Ernéstyené le 9 décem-

bre 1996; all of income wer, to wat easily 79. Christine Garoline, néo le 26 Janvier 1995, mariée, le ango 48 ayada aba86, à Charles-Roon, prince de Furstenberg.

Les enfants de ce second lit ont été déclarés, en 1818, habiles Souceeder : par le grand duc Charles-Louis Frédéric. Ils portaient, auparavant, les titres de comtes et de comtesse d'Hochberg. CHARLES-LOUIS-FREDERIC.

- 1814. Charles-Louis-Erédéric, iné le & juin 1986., succeda à somaïeul, le grandeduc Frédéric, de lo juin 182 r. Il mousus de 8 décembre 1818, emportant les regrets de tous ses sujets. Howait epousé, le 8 avril 1806, S. A. R. STEPHANIE-Lourse LADRIENNE, princesse impériale de France, fille adoptive de l'empereur Napoléon, née le 26 août 1789 (1). Il a laissé de ce mariage trois princesses, qui suivent:

Louise-Amélie-Stéphanie, née le 5 juin 1817;

20. Josephine-Frédérique-Louise, née le 21 octobre 1873; 3º Marie-Caroline-Elisabeth-Amelie, nee le 11 octobre grand to remine to te , made tige age

<sup>(1)</sup> Elle était fille du comte Erançois de Beauharnais, pair de France.

#### LOUIS-AUGUSTE-GUILLAUME.

818. LOUIS-AUGUSTE-GUILLAUME, prince grand ducal, mirgrave de Bade, duc de Zeringen, comte de Salem et de Petershauen, né le 9 février 1763, a succédé à son neveu, au grand-duché de Bade, le 6 décembre 1818.

## MARGRAVES D'HOCHBERG.

#### - HENRI'N 😘 '

A. 3 . 30

1190. HERRE, second file d'Herman IV, eut pour sa part dans la succession, de son père, les terres de sa maison situées dans le Brisgaw, et fit sa résidence au château d'Hochberg, placé sur une colline à cinq lieues de Brisach et trois de Fribourg. Hachberg, en allemand, signifie la montagne d'Hachon; et la tradition du pays, adoptée pan Limius et un grand nombre d'autres écrivains, porte que ce château fut bâir par un capitaine de Charlemagne, nommé Hachon. Cependant un ne trouve, avant le douzième siècle, nulle munion du château d'Hachberg, dans les anciens monuments Son nom h'été altéré dans les siècles postérieurs, et l'usage a prévalu de l'appeler Hochberg qui signific haute montagne en allemant. Le marquis Henri I paraît avoir été un seigneur tranquille; ou du moins, s'il fut rempant, ses exploits sont restes dans l'ouble. Il mourut l'an 1231, laissant d'Agnès, sa femme, que Pistorius dit être de la maison d'Habshourg deux fils : Houri, que suit, et un autre, dont on ignore le nom.

### HENRI II, DIT LE CHEVALIER.

1231. HENRI II, fils, et non petit-fils, comme plusieurs l'ont pensé, de Henri'I, lui succèda en bas âge sous la tutelle de sa mère. L'an 1262, il prit parti dans les tropbles civils de la ville de Bâte, et se déclara pout la faction qui se nommait du Perroquet, contre celle qui s'appelait de l'Étoile. L'empereur Rodolphe se disposant, l'an 1278, à faire une seconde expédition en Bohême, pour réduire le roi Ottocare, demanda du secours air margrave d'Hochberg, et en obtint huit cents chevaux que Henri lui amena lui-même, et à la tête desquels il combattit, ayant l'étendard impérial en main. Henri, oubliant les liens du sang, servit ce prince avec le même zèle dans la persécution qu'il fit à Rodolfe, marquis de Bade, cousin du premier. L'an 1289, l'empereur le choisit avec les évêques de

Bâle et de Strasbourg, pour terminer, par leur avis, la querelle qui s'était élevée entre Lecnon de Frihourg et les hourgeois de cette ville. Le diplôme qui renferme l'accommodement qu'ils conclurent, est daté de la saint Mathieu descrite année, et l'on y voit le sceau de Henri, margrave de Hochberg, où il est représenté à cheval, armé de toutes pièces. Reu de toms après. il abdiqua pour entrer dans l'ordre des chevaliers Teutoniques. Il vécut environ huit ans depuis, étant mort vers l'an 1297. suivant la conjecture de M. Schoepslin. D'ANNE, D'ALTZENA. sa femme, il laissa trois fils, Henri et Rodolfe, qui partagèrent sa succession, et Herman, qui, étant entré dans l'ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, devint grand-prieur d'Allemagne, et mourut à Fribourg, en Brisgaw, le 12 avril 1324 Trois filles sortirent aussi de ce mariage, Agnès, femme de Walther de Richenberg ; Cunégonde et Elisabeth, reli-1.1 ph viola 2 and HENRICHIE 12 sentence of a gieuses, and the

real will be a facility of a second of the many powers as a 1289, HENRI III, et Rondues, son frère de gouvernerent en commun la succession de leur pere jusques vers l'an 1500. Alors ils la partagerent entre eux, let de le vinrent deux nouvelles branches, dont l'aînée fut nommée Hochberg-Hochberg, et آدر شيصت l'autre Hochberg-Sausenberg the principle of the war a car of a lapping

## SE HO OF A DATE OF THE PRANCES

D'HOCHBERG-HOCHBERG. D'HOCHBERG SAUSENBERG LE Même: HENRI-HI. RODOLFE I.

mile of by it HENRI vécut dans des tems 1300. Ropoles L, fils puîné de trouble où il lui fot difficile de Henri II, établit sa résidence de rester tranquille, tandis que lau château de Sousenberg, qui trois compétiteurs, Philippe, sest à l'entrée de la farêt Noire ... Otton et Prédéric, se dispu- à cinq lieues, de, Bale. de l'am ... taient l'empire. Mais on ignore 1311, après la mort de Waury :! le parti qu'il embrassa, et les ltier de Roentelo, il partagea ca exploits qu'il fit pour le soute-juomaine avec Lutold de Rocanir. Il eut, avec Bouchard de teln, prevôt du chapitre de Keppenbach, son vassal, une Bale. Il finit ses jours l'an 1314. guerre particulière, dans la-llaissant de N. sa femme, qui quelle il le sit prisonnier. Bou- paraît avoir été de la maison de chard, pour recouvrer sa liberté, Roentela, trois sils, Heari promit, avec ses frères Rodolse Rodolse et Otton, avec una

et Thierri, au marquis Henri, Isile, nommée Anne, marier,

de garder une paix éternelle avec Jen 1318, à Frédéric, comte de lui, et donna pour caution Geb- Fribourg. hard, comte de Fribourg, lé prévôt de Strasbourg et d'autres seigneurs. L'acte est daté de la veille de saint Pierre 1313. Henri finit ses jours vers l'an 1330, laissant d'Agnès, son épouse, fille d'Ulric de Hohenberg (morte en 1310, et inhumée à l'abbaye de Tennebach), trois fils, Henri, qui suit, Rodolfe et Herman, qui entrèrent, l'un et l'autre dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem. Rodolfe eut la commanderie de d'Hochberg celui de marquis de Fribourg, puis celle d'Hohenrain, et mourut, l'an 1343, à Fribourg, où il fut enterré. Herman', prêtre et maître de son ordre dans la haute Germanie, finit ses jours, au même lieu, le 26 avril 1357.

#### HENRI IV.

ment qui rétablit la paix. Il enlingen.

#### HENRI I.

1314. HENRY, file ainé de Rodolfe et son principal héritier, augmenta son domaine par la donation que Llutolde, sen parent, lui fit, en 1315, de sa terre de Réthelen , ou de Rothelin, près de Bâle, pour en jouir après sa mort. Depuis ce terns, Hepri et ses successeurs joignirent un titre demiaquis Rothelin. Henri mourut, sans postérité, l'an 1826.

#### RODOLFE IN EN OTTON.

"14346. Rodolfriet Orron; frères de Henri, les succédèrent au margraviat d'Hochberg-Sausenberg et un landgraviat de Bissaw. Le premier finit ses 1330, ou environ. HENRIIV, jours en 1352, Jaimanty de sa fils aîné de Henri III, et son fémme Cathenine, fille d'Ulsuccesseur, eut quelques de-fric, comte de Phierstein (morte mêlés avec la ville de Brisach, le av thats 1885), un fils, qui parce qu'elle avait reçu et ad- suit. Otton perdit, la même mis au nombre de ses citoyens année (1862), sa femme ELISAquelques sujets du marquis, qui BETH, sans en avoir eu d'ens'y étaient retirés sans son con- fants. Il mourut lui-même, fort sentement. Mais, l'an 1343; il l'âgé, l'an 1384. Ce n'était rien sit avec elle un accommode- moins qu'un dévôt: l'an 1376, étant à la cour de Léopold, tra, l'an 1354, en guerre avec d'autres d'autres les villes de Rhinfeld et de Vil- | seigneurs et des nobles de Bâle, Rodolfe d'Autriche, en Carême, il viola la sainteté s'étant porté pour médiateur, de ce tems d'une manière si vint à bout de mettre les parties scandaleuse, que pour apaiser d'accord. Il prit aussi les armes tune sédition du peuple, que contre les chevaliers de Kip- cette profanation excita, l'on penbac, pour soutenir des droits I fut oblige de le mettre en pri-

- hullboretendoir sur aux et dans son a d'où il sortit peu de tems plusieurs qu'il emmena dans remarquable dans sa vie. son château. Les autres actions de Henri IV sont peu mémo+ s trables. Hymourus vers Part 4369 - D'Anne, fille de Bouchard, d'Wi semberga sa femma, il laissa [ · som ; avec, use fille. Cuntgoode, formula du barno de Gliers. the edge of the store in

... u pul ONTON Luce mon! tome every court general · 2369 Leu environ. Otton, fils jebunudcendom: du / marquis, Henri IV at regist de l'ampereur Charles IV en 1302, l'avouerte du monastère de Tennebach; Hesson. L'an 1386, Léopold 1 ducid'Antirchair l'ayant appelé. à shiesecours, il compattit pour Luis and butaille, de Sempach, donnée ller havillet coptre, les Suistesentry périt avec ce prince et un mambre considérable de genalishommesa: Son searns fut pour vietre influence, il ne laissa qu'une fille, nommer Emeline. qui fun mariée à Jean de Couci. خوارم وي څال لا والو وا

\* section it because in sections : 1336. JRAN et HESSON, frères diOtton, lui succédérent, et partagèrent antre eux sa succestion. de manière que l'ainé maines de la maison du second. cut le devant du château d'Hoch- Celui-ci, refusant de déférer à borg, et l'autre le dorrière, avec | cet arrêt, fut proscrit par Suanla condition que les temmes ne libor, juge impérial et duc de pourraient, rien prétendre dans Poméranie. On intenta ensuite, leur héritage, tant qu'il y au- contre lui, l'accusation d'hérérait des mâles de l'un ou de sie, devant l'archeveque de XV.

: ::: JEAN: ET HESSON. : 1

un combat, il en fit prisonniers [après. C'est tout ce qu'il y a da

#### RODOLFE III.

1384. ROPOLEE III, fils de Rodolfe II. après avoir été sous trois file. Atton., Jean et Hes- la tytelle d'Otton, son oncle. jusqu'en 1358, passa sous celle de Waleran a comte de Thierstoin, et recueillit, en 1384, tous les biens de la maison d'Hochberg Sausenberg. L'an 1397 . il obtint de Wenceslas roi des Romains, des lettres qui commettaient ses causes au jugement de la cour impériale. et l'établissaignt juge unique et iquiti : partagen avacison, frère suprême de celles de ses officiers,, vassaux et sujets. L'année sujvante, Wenceslas accorda à Rodolfe, et à tous les marquis en général, le privilege de recevoir les proscrits dans leurs terres et châteaux; ce qui fut confirmé par les empereurs suivants , et spécialement par un portétà il abbave de Tennepach diplôme de Frédéric III, donné à Rome, l'an 1452. Rodolfe eut, vers l'an 1398, un grand proces avec Henri, comte de Furstenberg. Par jugement de la cour impériale, rendu à Bothweil, le premier avait été envoyé en possession des terres de Gursing . Loeffing et Nevenstadt, faisant partie des do-

rut dans le celibat, après l'an l 1408. Hesson le suivit au tombeau, l'an 1410, laissant, de MARGUERITE, sa seconde femme, fille de Conrad, comte de Tubinge, un fils, qui suit, et une fille, Marguerite, femme gen. Hesson avait épouse, en GEROLZECK.

de Rade.

l'autre. Le margrave Jean mou- Mayence, qui commit, pour en connaître, l'abbé de Tennebach. Le procès instruit, Henri, convaincu, fut excommunié. Mais, par la médiation de l'évêque de Bâle, l'anathême, quelque tems après, fut leve. Henri fit aussi la paix avec Rode Frédéric, comte de Leinen, dolle a et, pour la cimenter, Vérène, fille de celui-ci, fut premières nobes : Agnès Be donnée en maringe; vens l'an 1415, au fils de Henri, nommé : comme son père. Rodolfe ter-OTTON II. : : : : : | mina ses jours, à l'âge de quatrewingt-quatre one, le dimanche 1410. Orren II fut le der- après la Parification Pe février nier mâle de sa branche. It de l'an 1428. Ce fot un seimourat, l'an 14:81, sans avoir gneur plein de modération et été marie. Les biens qu'il laissa d'équité. Il fit, dans plusieurs retournèrent à la branche aînée | querelles de ses voisins le peri somage de pacificateur, let s'en acquitta aven succès. Dans la

guerre sanglante que la maison d'Autriche et la ville de Bale se frent en 1410 et 1411, il fut choisi deux fois pour arbitre, et deux fois il accommoda les parries belligérantes. H'avait éponsé, 19. Adélaïde de Lichtenbergh un Annende Tri-BOURO, qui lui survécut. Il eut, de celle-el Otton, ne l'an 1388, qui fut évêque de Constance en 1411, mais qu'été maladie incurable obligea d'abdiquer; Rodolfe; mort en 1419; et Guillaume, qui suit; avec cinq filles, dont quatre religieuses; et Vérène, dont on a parlé. 33 (1111)

#### GUILLAUME,

1. 4428. GUELLIAUME; fils de Rodolfe, lui succéda, l'an 1428, à l'âge de vangt-deux ans, et, l'année suivante, recut l'investiture de Sigismond, roi des Romains, par lettres de ce prince, datées de Presbourg, le 30 avril. L'un de ses premiers soins fut de rétablir le château de Sausenberg, que ses prédécesseurs avaient abandonné, depuis cent ans, pour résider à Roetelen. Guillaume fut un des grands désenseurs du concile de Bâle. Sa mauvaise économie le plongea dans une infimité de dettes mui, l'obligerent, en 1441, d'abandonnen à ses deux fils, très-jeunes alors, ou plutôt à leurs tuteurs, l'administration de tous les biens qu'il possédait dans le Brisgave et le Sundgay, afin de pouvoir s'acquitter plus aisément envers ses créanciers. Depuis ce tems, il fit sa demeure la plus ordinaire à la cour impériale. Il n'y fut point oisif. Ses talents politiques et militaires lui procurèrent des emplois importants, qu'il remplit avec distinction. Il mourut, au plutôt, l'an 1473, laissant, d'ELISABETH DE MONTFORT, sa femme, deux fils, Rodolfe et Hugues; avec une fille, Ursule, femme de Jacques Truchsès, avoué provincial de Suabe.

## RODOLFE IV ET HUGUES."

1441. Roboles et Huguet, son frère ; succèdérent; en les Age, à Guillaume, leur père, encore vivant, sous la tutelle de Jean, comte de Fribourg, et d'autres seigneurs. L'an 1444, ce même Jean leur céda, par donation libre et gratuite, la terre, de Badenweiler, avec tous ses droits et dépendances. Non content de ce bienfait , Jean , par son testament, fait , l'au 1457, peu de jours avant sa mort, institus Rodolfe son héritier au comté de Neufchâtel. (Vayez Jean, comte de Friebourg. ). Hugues, frère de Rodolfe, n'était plus alors, et était mort sans alliance. Rodolse épousa, vers le même tems, Mente-guerire, fille de Guillaume de Vienne, seigneur de Sainte-Georges. Guillaume n'avait qu'elle et un fils nommé Jean, qui mourut, quelque tems après le mariage de sa sœur, sans laisser de postérité. Rodolfe alors prétendit avoir part à la succession de son beau-père. Mais celui-ci avait fait ; en 1434, un testament, par lequel il était dit que sa succession passerait à ses héritiers, de mâle en mâle, jusqu'au dernier. Guillaume de Vienne, seigneur de Montbis, se prévalant de cette clause, qui lui était favorable, revendique, contre Ros dolfe. la succession toute entière. Procès, en conséquence. au parlement de Bourgogne. Mais, avant qu'il fût jugé : les parties, l'an 1467, firent une transaction, en vertu de laquelle Rodolfe eut les terres de Saint-Georges, de Seurre (aujourd'hui, Bellegarde), de Louans et de Jouz. Rodolfe mourut l'an 1487, laissant une succession opulente et bien liquidée à son fils unique, qui suit. Ce prince, ainsi que Guillaume, son père, faisait sa principale résidence à Dijon-

#### PHILIPPE.

r487. PHILIPPE, du vivant de Rodolfe IV; son père, jouissait de la seigneurie de Badenweiler, depuis son mariage contracté; l'an r476, avec MARIE, fille d'Amédée IX, duc de Savoie, H fit ses premières armes sous Charles le Hardf, duc de Bourgogne, qu'il vit perir, le 5 janvier 1477, à la bataille de Nanci. Il passa depuis au service du roi Louis XI, et combattit plu-

l'autre. Le margrave Jean q rut dans le célibat, aprè 1408. Hesson le suivit a beau, l'an 1410, laise MARGUERITE, sa seco me, fille de Conrad Tubinge, un fils, une fille, Margu de Frédéric, co gen. Hesson premières n GEROLZEC!

de ces deux villes.

VES D'HOCHBERG. nce soutint pour rémir " , il fit, avec Christe on reciproque? ánt à mouri berg, o cquis

.; qu. .. måle, Chi. es de Roothelm, ou i schapfen et tous les spires . sa maison. Ce traité fut juré par le. is et sujets des deux marquis, et consenu . Bâle, à raison des fiefs qui étaient dans sa et comme le marquisat d'Hochberg était un fiel de ., que le château de Roetheln et la ville de Schopfen at censés relever de la maison d'Autriche, les deux marf mis s'adresseront à l'empereur Frédéric III, puis à Maximilien. on fils, pour avoir la confirmation de leur traité; ce que le dornier accorda et comme empereur et comme chef de la maison d'Amtriche , par lettres données à Fribourg en Brisgaw, le 13. août 1409. Mais ce prince ayant inséré dans ses lettres que Roethele et Schopfen etaient des fiefs de la maison d'Autriche, le manquis Christophe protesta contre cette assertion, et se voulut jamais recevoir l'investiture de ces deux villes. L'en 1503 fut le terme de la vie de Philippe. Il mourret à Neufchâtel, laissant de sa femme, décedée à Dijon, le 27 novembre 1500, et enterrée aux Jacobins de cette ville 4 une fille anique, nommée Jeanne, à laquelle il ayait procuré. la même année, le droit de bourgeoisie à Berne, et à Lucerne, pour avoir l'appu

JEANNE épousa, l'an 1504, Louis, duc de Longueville, petit-fils de Jean , fils naturel de Louis, duc d'Orlèans, frère de Charles VI., roi de France. Mais elle ne lui porta de la succession de son père, que le comté de Neufchâtel, avec les terres de Saint-Georges et de Sainte-Croix. Les terres du Brisgaw, en vertu du prete de famille de 1490, passèrent à Christophe, marquis de Bade. (Voy. son urticle.) Le mari de Jeanne joignit au titre de duc de Longueville, celui de marquis de Rothelin, quoiqu'il ne possedat point cette seigneurie. Il mourut l'an 1516, laissant de Jeanne, qui finit ses jours le 21 septembre 1543, au château d'Epoisses, en Bourgogne, François, qui continua la branche des Longueville, et prit le titre de marquis de Rothelin. (Voy. les comtes de Neufchalel.).

veuve de son ennemi. Cinq ans

une embuscade, il fut enn, sur la Sala, d'où il se je fenêtre dans la rivière : le surnom de Sauteur.

lu mort pussent obtenie justice · l'archevêque de Brême, frère Henri IV, un ordre de faire

> sque toujours un enpremier s'étant mis. t à la plus grande echapper, vint se-

er au château de hâteau de War-

ne Pistorius le aptivité avec.

ouis, le fit ces, ou il,

THURINGE et la HESSE, anciennement hab. e lui fut ensuite envahies par d'autres peuples, formaie, nt buit Clovis un royaume du nom de la première, dont h appele Basin, mourut vers l'an 527. Ses trois fils de ses, Balderic, et Hermenfroi', partagerent après lui ses eins Minatherge, hièce de Theodoric, roi des Ostrogoths, et le se Manuerge, mece de L'interesse arabitieuse et critelle, excita son in l'interesse arabitieuse et critelle et critelle excitation et l'interesse arabitieuse et l'interesse et l'interesse arabitieuse et l'interesse et l'interesse et l'interesse et l'interesse et l'interess b se defaire de ses frères, afin de posseder le royanne en mie Hermenfroi, docile à la voix de sa femme, commença par asse siner Bertaire, père de trois enfants qu'il laisse en bas age, deux fils et une fille. Baldéric, craignant le même sort pour fui , se mit en état de defense. Son frère , pour l'attaque avec succes, fit alliance avec Thierri, roi d'Austrasie, soul promesse de partager avec lui la portion de Bilderie en cas de réussite. Thierri, l'an 528', ayant amené avec lui Clotaire. son frère, rend Hermenfroi victorieux dans une bataille ou Balderic est pris en fuyant. Hermenfroi, maître de la personne de son frère, s'empare de ses domaines sans vouloir en faire part à Thierri. Les deux princes français, irrités de cette maul vaise foi, réviennent l'année suivante en Thuringe, et taillent en pièces les troupes d'Hermenfroi qui se sauve dans une forteresse. Parmi les prisonniers qu'ils firent, se trouva la jeune princesse Radegonde, fille de Berthaire, agée pour lors de dix ans, dont la beauté les captiva l'un et l'autre, Chacun voulant l'avoir, ils la tirerent au sort pour s'accorder, dit Fortunat, et elle échut à Clotaire. Ce prince en fit sa femme, et l'envoya

dans une ville de Vermandois, pour y être élevée selon sa con-

sieurs fois dans les guerres que ce prince soutint pour réunir la Bourgogne à son domaine. L'an 1490, il fit, avec Christophe, sharquit de Bade; un pacte de succession reciproque, donc les conditions portaient que Christophe venant à mourir sans heritier mâle, de marquis d'Hochberg-Sausenberg, ou ses heritiers males, auraient la marche d'Hochberg, acquise, en 1415, par ceux de Bade, avec les châteaux d'Hochberg et d'Hochingen. la ville de Sulzberg et leurs dépendances; que si Philippe, de son côté, ne laissait point d'héritier mâte, Christophe et ses béritiers mâles auraient les terres de Rootheln, ou Rothelin, ale Sausenberg, la ville de Schopfen et tous les aptres biens propies on feodaux de sa maison. Ce traité fut juré par les conseillers, officiers et sujets des deux marquis, et consenti par l'évêque de Bâle, à raison des fiefs qui étaient dans sa pnonvance; et comme le marquiszt d'Hochberg était un fief de l'empire, que le château de Roetheln et la ville de Schopfen étaient censés relever de la maison d'Autriche, les deux marquis s'adressèrent à l'empereur Frédéric III, puis à Maximilient son file, pour avoir la confirmation de leur traité; ce que le dornier accorda et comme empereur et comme chef de la maison d'Amtriche, par lettres données à Fribourg en Brisgay, le 3. août 1400. Mais ce prince ayant inséré dans ses lettres que Boethele et Schonfen etaient des fiefs de la maison d'Autriche, le manquis Christophe protesta contre cette assertion, et me moulus jamais recevoir l'investiture de ces deux villes. L'an 1503 fut le terme de la vie de Philippe. Il monrut à Neuschâtel, laissant de sa femme, décédée à Dijon, le 27 novembre, 1500, et enterrée aux Jacobins de cette ville a une fille apique. nommée Jeanne, à laquelle il avait procuré. la même année. le droit de bourgeoisie à Berne, et à Lucerne, pour avoir l'appui de ces deux villes.

JEANNE épousa, l'an 1504, Louis, duc de Longueville, petit-fils de Jean, fils naturel de Louis, duc d'Orlèans, frère de Charles VI, voi de France. Mais elle ne lui porta de la succession de son père, que le comté de Neufchâtel, avec les terres de Saint-Georges et de Sainte-Croix. Les terres de l'Aris-gaw, en vertu du prete de famille de 1490, passèrent à Christophe, marquis de Bade. (Voy. son article.) Le mari de Jeanne joignit au titre de duc de Longueville, celui de marquis de Rothelin, quoiqu'il ne possédat point cette seigneurie. Il mourai l'an 1516, laissant de Jeanne, qui finit ses jours le 21 septembre 1543, au château d'Époisses, en Bourgogne, François, qui continua la branche des Longueville, et prit le titre de marquis de Rothelin. (Voy. les comtes de Neufchâtel.)

test as a LANDGRAVES DE THURINGE ET DE HESSE.

L'A Triuninge et la Hesse, anciennement habitées par les Cattes, ensuite envahies par d'autres peuples, formaient du terns de Clovis un royaume du nom de la première, dont le souverain, appele Basin, mourut vers l'an 527. Ses trois fils, Bertaire Balderic, et Herthenfroi', partagèrent après lui ses états. Mais ; Amaberge', hièce de Theodoric, roi des Ostrogoths, et femme d'Hermenfroi, princesse andbitiense et cruelle, excha son époux a se défaire de ses frères, afin de posseder le royaume en entier. Hermeniroi, decile à la voix de sa femme, commença par assassiner Bertaire, père de trois enfants qu'il fuissa en bas age; deux fils et ane fille. Balderic, craignant le même sort pour lui, se mit en état de défense. Son frère, pour l'attaquet avec succes, fit alliance avec Thierri, roi d'Austrasie, sous promesse de partager avec lui la portion de Bilderie en cas de reussite. Thierri, l'an 528, ayant amené avec lui Clotaire, son frère, rend Hermenfroi victorieux dans une bataille ou Balderic est pris en fuyant. Hermenfroi, maître de la personne de son frère, s'empare de ses domaines sans vouloir en faire part à Thierri. Les deux princes français, itrités de cette maul vaise foi, reviennent l'année suivante en Thuringe, et taillent en pieces les troupes d'Hermenfroi qui se sauve dans une forteresse. Parmi les prisonnièrs qu'ils firent, se trouva la jeune princesse Railegonde, fille de Berthaire, agée pour lors de dix ans, dont la beauté les captiva l'un et l'autre, Chacun voulant l'avoir, its la tirèrent au sort pour s'accorder, dit Fortunat, et elle echut à Clotaire. Ce prince en fit sa semme, et l'envoya dans une ville de Vermandois, pour y être élevée selon sa con-

dition. Thierri, l'an 530, ayant achevé la conquête de la Thuringe, invita Hermenfroi à le venir trouver à Tolbiac. L'ayant on son pouvoir, il le précipita du haut des murs de la place. comme ils se promenaient ensemble sur les remparts. La Thuringe fut alors annexée à l'Austrasie. Les rois de France qui suivirent ayant fait de nouvelles conquêtes en Allemagne, la Thuringe se trouva comprise dans le district qu'on nomma la Franconie, ou la Prance orientale. Lorsque le trône impérial eut été transféré de France en Allemagne, la Franconie tomba, sous le titre de duché, dans une maison puissante qui donna plusieurs chefs à l'empire. A la tête de ceux-ci, fut l'empereur Conrad II, sous le règne duquel vint s'établir en Thuringe, vers l'an 1025, Louis, dit LE BARBU, que plusieurs donnent pour l'un de ces deux fils que Charles de France, oncle du roi Louis V, out dans sa prison d'Orleans. Mais il est maintenant démontré, dans une dissertation du savant Crollius, lue en 1781 à l'académie de Manheim, qu'il était né de Conrad, frère d'Hermun II, duc de Suabe, et que par consequent il était cousin gormain de l'impératrice Gisèle, femme de l'empereur qu'on vient de nommer. Bientôt, par la faveur de ce prince, il acquit de grands biens dans la Thuringe, proprement dite, ainsi que dens la Hesse, sans néanmoins avoir, à ce qu'il paraît, aucune autorité sur ces deux provinces. « L'ancien duché de Thuringe, dit » M. Pfeffel, déchiré en quantité de lambeaux, était soumis à » plusieurs comtes qui dépendalent d'un margrave, et celui-ci » relevait à son tour du duc de Saxe ». Louis bâtit le château de Schauenbourg, et épousa, l'an 1640, CECILE, unique héritière de la maison de Sangershausen, l'une des plus puissantes de Thuringe, dont les vastes domaines furent ainsi réunis à ceux qui appartenaient à Louis de son chef. Louis mourut à Mayence l'an 1056, laissant deux fils, Louis dit le Sauteur, et Bérenger. Le premier eut en partage Schauenbourg, où il établit sa résidence, et le second Sangershausen. (De celui-ci descendent, suivant le conseiller Scheid, les comtes de Hohnstein.) Cécile donna aussi trois filles à son époux : Udegarde. mariee à Poppon, comte de Henneberg; Ute, femme d'un comte de Linderbeck; et Adélaide, qui resta dans le célibat. Louis le Sauteur étant devenu amoureux d'Adelaïde, femme de Frédéric, palatin de Saxe, conspira avec elle contre les jours de son époux; et voici comment l'intrigue fut conduite. Il alla chasser dans un bois à côté du château de Schyplytz, où demeurait Frédéric. Excité par sa femme, celui-ci prend ses armes, et court au chasseur pour lui demander raison de cette insulte. Des raisons, on en vint aux coups, et Frédéric resta sur la place le 2 février 1065 (ct non 1085, comme le prétend Eccard);

après quoi l'assassin épousa la veuve de son ennemi. Cinq ans se passèrent sans que les parents du mort pussent obtenir justice de ce meurtre. Enfin, l'an 1070, l'archevêque de Brême, frèce de Frederic, obtint de l'empereur Henri IV, un ordre de faire arrêter Louis.: Ayant été pris dans une embuscade, il fut enferme dans le château de Giebichstein, sur la Sala, d'où il se sauva deux ans après, en se jetant par une fenêtre dans la rivière ; ce qui lui fit donner, à ce qu'on prétend, le surnom de Santeur. Henri IV et son fils Henri V, eurent presque toujours un ennemi déclaré dans la personne de Louis. Le premier s'étant mis: à sa poursuite l'an 1093, le réduisit bientôt à la plus grande detresse. Louis, voyant qu'il ne pouvait lui eqhapper, vint se livrer de lui - même, et se constituer prisonnier au château de. Dortmond, d'où il ne sortit qu'en donnant son château de Warbourg, pour prix de sa liberté. M. Eccard, comme Pistorius le prouve, se trompe, en confondant cette segonde captivité avecla première. Henri V, également mécontent de Louis, le fit enlever à Mayence, l'an 1144, au milieu de ses noces, où il. était venu sans avoir obtenu son agrément. Sa liberté ne lui fut rendue qu'au bout de deux ans et neuf mois, en donnant huit otages. Depuis ce tems, il vécut tranquille, et sur la fin de ses jours', il se retira au monastère de Rheinardsbrunn, qu'il avait fonde pour expier son homicide. Il y mourut en 1123, à l'âge de soixante-tréize ans, dit l'aponyme d'Erfort, auteur de l'histoire des landgraves de Thuringe. (Apud Pistorium, tom. 1, pag. 1309, c. 15-17.) Mais sur ce pied là, il n'aurait eu que quinze ans lorsqu'il assassina le palatin : ce qui n'est guère vraisemblable. Il parait qu'on doit ou retarder la date de ce crime ou avancer celle de sa paissance. D'ADÉLAÏDE, morte en 1410 ... au monastère d'Oderslaiben, qu'elle avait pareillement fonde en esprit de pénitence, et où elle passa les dernières années de sa vie, il eut cinq fils et trois silles. Les fils sont Lopis, qui suit; Henri, surnomme Raspon, qui périt dans une embuscade, l'an: 1131; Herman, décèdé l'an 1114; Conrad dont on me sait rien et Udon évêque de Naumbourg en 1.125 , lequel perit en : mer, l'an 1149, en revenant de la croisade, où il avait accompagné l'empereur Conrad. Les filles sont Cunégonde, ferame d'un comte de Saxe; Adélaïde, mariée à Udaleie, comte de Weimar ou d'Orlamunde; et N...., femme d'un comte de Veldenz. Ce fut Louis le Sauteur qui bâtit, cen 1070, la ville d'Eisenach, sur la rivière de Neisse.

LOUIS 1, PREMIER LANDGBAVE DE THURINGE DE SA MAISON.

1130. Louis, fils de Louis le Sauteur, et le troisième du

nom de sa maison, fut nommé, l'an 1130, landgrave, c'està-dire comte provincial de Thuringe, par l'empereur Lothaire, dont il avait favorisé l'élection. Cette dignité n'était pas nouvelle, et Louis y fut substitué à Herman de Wintzenbourg, ou Wincebourg, que Lothaire avait déposé dans la diète de Que'llimbourg, pour avoir tué un' commissaire impérial; mais il releva ce titre, et le fixa dans se maison. Le landgrave Louis I, ainsi que son père, faisait sa résidence ordinaire à Freybourg, sur l'Unstrut, en Thuringe, dans un château nommé Neuchbourg, qui subsiste cheore de nos jours (Busching.) Il mourut le 12 janvier 1140, comme le prouve Struvius, et non pas en 1149, comme d'autres le marquent. D'HEDWIGE, son épouse, fille de Gison, cointe de Gudensberg, et parente de l'empereur Lothaire (morte, suivant Pistorius, en 1148), il laissa deux fils, Louis, qui lui succeda au landgraviat de Thuringe, et Henri, surnomme Rappon. comme un de ses oncles, qui eut les biens alfodiaux que son pere possédait dans la Hesse, et mourut l'an 1130. (Palken, Tradil. Corbeienses, p. 371.) , Herry છે કે કેમ્પ્સ હોક કે

LOUIS H. A seem Clause off

1140. Louis II', surnomme de Fer, parce qu'il pontait toujours une cuirasse, successeur de Louis I, son père, au landgraviat de Thuringe, fut un prince dur et inquiet padi vena beaucoup le peuple et la noblesse de ses étais. L'histories anonyme des landgraves de l'huringe, publié par Pistorius praconte qu'ayant vaincu, en bataille rangée, les nobles de son landgraviat révoltés contre lui, il les attela, quetre à quatre, à une charrue, et les obliges de labourer un champ, pour les humilier. Etant à Naumbourg, et se voyant près de mourir, il les fit appeler, et leur commanda; sous peine de la sorde, de porter sur leurs épaules son cadavre, pendant plusieurs milles, jusqu'au lieu de sa sépulture; ce qu'ils exécutèrent, tant était grande et profonde la crainte qu'il leur avait imprimée de son vivant, et celle qu'ils avaient de ses vafants. L'historien cité met sa mort en 1173; le moine Godefroi, la chronique de Saxe, et deux autres chroniques, ainsi que son épitaphe, la placent au 14 octobre 1172, Malgré ces autorités, Tentzelius et Struvius, suivis par M. Mallet, soutiennent que Louis de Fer était mort en 1168; ce qu'ils prouvent par un diplôme de Louis, son successeur, donné cette année, et par un manuscrit du tems, conservé dans la bibliothèque du duc de Saxe-Gotha Louis de Fer, dont la résidence était à Eisenach, avait épousé, l'an 1150, JUDITH, fille de l'empereur Conrad III. De ce

mariage sortirent trois fils, Louis, qui suit, Herman, et Frédéric, comte de Ziegenhain, dont la postérité a duré jusqu'en 1453; trois files, dont l'aînée, Judith, on Cécile, épousa Uladislas IV, soi de Bohême; la seconde, nommée Jutte, fut mariée avec Herman III, comte de Ravensberg (Gudeius, Cost. Diplom., tome ll, page 602); la troisième, nommée Sophie, devint la seconde femme de Bernard III d'Ascanie, due de Sazo.

#### - LOUIS HI, DIT LE DEBONNAIRE.

1168. Louis III, successeur de Louis II, son père, et palatin de Saxe, eut, au commencement de sa régence, des démêlés avec la ville d'Erfort, qui, à la sollicitation et avec l'appui des countes de l'huringe, voulait se soustraire à son obeissance. L'empereur Frédéric I, ayant pris connaissance de cette querelle. la fit gesser, en obligeant, la ville d'Erfort à rester soumise au landgrave. Frédéric, ayant fait mettre au ban de l'empire, l'an 1180, Henri le Lion, duc de Saxe, engagea le landgrave Louis à lui faire la guerre, pour s'approprier une partie de sa dé-pouille. Mais Henri, dit la chaonique de Stederberg, étant entré dans la Thuringe, y mit tout à feu et à sang, et sit prisonnier dans un combat , le landgrave, avec Herman, son frère, at un grand nombre de gentilshommes. Leur captivité ne fut pas longue. L'empereur, en étant instruit, se rendit promptement à Erfort, an il convoque son armée pour les delivrer : ce qui effraya tellement Henri, qu'ayant rendu la liberté aux deux frères, il les députa à l'empereur pour lui demander la paix. ( Anunym. Hist. landgr. apud Strue., tom. 1; pag. 1317.) Louis fut attaqué, peu de tems après, par Bernard. comte d'Anhalt, qui, étant entré dans la Thuringe, détruisit le château de Meldingen. ( Ibid. ) Mais à peine se fut-il retiré, que Louis, pour lui rendre la pareille, se jeta sur ses terres, qu'il ravagea jusqu'à la Sala. Il exerça principalement sa vengeance sur la ville d'Athensleben, qu'il détruisit de fond en comble. ( Ibid. ) Il vainquit et fit prisonnier, dans un combat. Otton le Riche, margrave de Misnie, qui faisait des excursions sur ses terres, et ne recouvra sa liberté que par l'abandon qu'il lui fit des forteresses qu'il avait élevées sur ses frontières, dans le dessein d'envahir la Thuringe, et par la médiation de l'empereur Frédéric I., en 1183. (Voyez Otton le Riche.) Louis eut, l'an 1186, une autre guerre avec Conrad, archevêque de Mayence, qui prétendait, suivant M. Mallet, que, la maison de Franconie étant étrinte, les biens qu'elle avait possédés en Thuringe devaient revenir à son église. Dans le dessein de XV.

les recouvrer, il fit bâtir, sur ses frontières, vis-à-vis de la Hesse, le chêteau d'Heilgenberg , auquel le landgrave opposa celui de Grüneberg. Mais Henri, roj des Romains, ayant visité le prélat et le landgrave dans son voyage de Pologne, reussit à les réconcilier, Louis aujoit l'empereur dans son expédition de la Terre-Sainte, où il donna de grandes preuves de sa valeur, suivant l'anonyme d'Erfort. L'opinion commune place saimort en 1197; mais Tentzelius tâche de prouver, par dirers actes, qu'elle arriva l'an 4190. Il paraît, nérameins, un pan diffinile d'accorder cette époque avec un traitide la vie de Louis, que nous avons delà rapporte ailleurs , et qu'il est à proposide bépéter ici, d'après Rapul de Diceia,, dayan ide Landres, squi le tenait de Guillaume, chapelain de Louis, et l'un desorderes qui accompagnèrent le roi Richard à la Torres Sainteil m. An-» serie de Montréal, dit-il, étant à l'article de la moste pen-» dant le siège d'Acre.), révéla le complot qu'il evait formé » avec l'évêque de Beauvais, le comte Roberti, som frèrem Gui » de Dampierre, le landgrave (Liouis) et le comte de Gueldre, » de trahir les croisés, à l'appât de trente-deux mille besans, » et de cent marcs d'or, qu'ils recurent de Saladin & Leulandp grave eut de plus quatre champaux codeux léopards et quatre » éperviers: Ces princes, ayant reçuitinente d'autoris dons, » empêchèrent un assaut gron, vaulait idonner dula place il iet » souffrirent que les ennemis hadlassent les sonts que les chaises » avaient élevés, » Ceci est racontégial est venir phon Blacul; avant l'arrivée du roi d'Angleterra au mege d'Acettit botus avait éponsée 1º. Marguerite d'Autrighel 29. Sodhates lyense de Waldemar le Grand, roi de Danemarcke M lescremonya Pene et l'autre, pour cause de mécontentement, sans en moir eu d'enfants. Le comment de la co

1190. HERMANIA, créé palatin de Gane par llempèreur Frédéric I, son oncle, succéda, dans le landgraviat de Thuringe, à Louis III, son frère. Il eut, comme lui, des démélés avec l'archevêque de Mayance, L'au, 1199, la double élection des deux rois des Romains, Philippe de Suabe et Otton de Brunswick, ayant, causé un schisme dans l'empire, fierman se déclara pour le premier, auquel il prêta serment de fidélité. Pour récompense de son attachement. Philippe lui donna les villes de Mulhausen, de Nordhausen, de Saalfoldt, et quelques autres places. Mais bientôt après, Herman i s'étant brouillé avec lui, se tourna du côté d'Otton. Philippe se vengea de cette infidélité par une irruption qu'il fit en Thuringe. Le landgrave ne se trouvant pas en forces pour lui résister, appela à son secours

Przemislas-Ottocare, roi de Bohême, dont il était cousin germain par sa mère: Contraint de se retirer, Philippe rentra, l'année suivante, dans la Thuringe, et y fit de tels progrès, qu'il força le landgrave à 1th faire un nouveau serment de fidélité. (Piston, tom. I; pag: 1320-1321.) Herman flotta plusieurs années entre les deux compétiteurs. Enfin, l'an 1210, voyant Otton excommunié par le pape l'indeent 'II ,''Il fait', au mois de novembre, un traité d'ailfiance contre ce prince, avec Phiz lippe-Auguste, roi de France. (Nangis.) Otton, pour se venger, chargea Thierri de Billting Caller, avec une armée qu'il lui donnay: ravager la Thuringe. Mais Herman étant venu audevant de Thierri l'obligea de s'en retourner. Otton y arrivà lui-même quelque tems lipres, mit le pays à feu et à sang, et n'attendit pas d'arrivée du landgrave, qui rassemblait des troupes pour le chasser. (Anonym: Hist. landgr:, c. 34.) Herman termina'ses jours & Gotha; le 26 avril 1215; et non pas 1218; commeron le voit, par une erreur de copiste, dans la chroniqué d'Alberie. Il avait eté marié deux fois, 10. avec Sorus, fille de Brédérie M, comte palatin de Baxé (morte en 1195); 2º. avec ubeautre Sorter, fille ill'Otton de Wittelsbach; duc de Bavière. dévidée; domine le prouve Tentzelius, l'an 1238. Du premier lituil n'ent que des filles, "l'une desquelles, appelée Jutta ou Judith sleptiona ; va Dietricht ou Thierri, margrave de Misnie, qu'elle fit père de Henri, dit l'Illustre, dont nous aurons occasion de parder dans la suite; 20. Poppon, comte de Henneberg. Une autoe file du premier lit d'Herman; nommée Hermangarde, deviat femme de Henri I, comte d'Ambalt. Une troisième, nommée Agnès, épousa Henri d'Antriche, dont elle eut Gertrade; femme d'Hermani VI, marquis de Bade. Du second lit, sortirent Louis, qui suit; Herman, mort jeune l'an 1216; Henri Raspon; et Contad, comte de Landsberg, lequel après la mort de sa femme Agnès, fille de l'empereur Frédéric 14, devint grand-mattre de l'ordre Teutonique en Prusse; et deux filles. 一种设计 经收益 化氯

## and the LOUIS IV, DPT LE SAINT.

· i or i ·

1215. Louis IV, dit LE SAINT, fils afné d'Herman, et son successeur au landgraviat de Thuringe et au palatinat de Saxe, fut inquiété, comme ses prédécesseurs, par les archevêques de Mayence. Ayant entrepris le voyage de la Terre - Sainte avec l'empereur Frédéric II, il mourat à Otrante, le 11 septembre 1227, entre les bras de Gerand, patriarche de Vérusalem, étant sur le point de s'embarquer. Ses ossements furent rapportés en Thuringe. Il avait épousé , l'an 1221, suivant l'anonyme d'Erfort, ELISABER, fille d'André II a rei de Hongrie, princesse que ses vertus ont fait mettre au rang des saintage 1235, et qui ayant survécu à son épour, fonda l'hôpital de Marbourg, où elle mourut, le 19 novembre 1231, à l'âge de ringt-quatre ans. Louis laissa de son mariage trois enfants; Herman, qui suit,; et deux filles, Sophie, qui épousa, l'anta 239, Henri II, duc de Brabant, et Gertrude, abbesse d'Aldemberg de l'ordre de Prémontré, morte en 1297, le 13 août, et canonisée par le pape Clément VI.

#### HERMAN II.

1 1227. HERMAN II. ne l'an 1223, succeda à Louis, son père, sous la tutelle de ses oncles, Henri Raspon et Conrad, qui s'approprièrent, en quelque sorte, son bérirage, et ne dui bisserent à peu-près que le pom de landgrave. Il parait que les tient fières tirent, entre cux, un partage, et que le premier s'étant réservé la Thuringe, ceda la Hesse au second. Ce qui est certain, c'est que Uenri Raspon eut de très-maiivais procedés envers Elisaheth, sa belle-sœur, qu'il priva de son douaire, et qu'il obligea de s'ensuir chez l'évêque de Bamberg, son ontle. Ce prélat, touché de la situation de sa nièce, s'intéressa pour elle, et mut s hout, par ses remontrances, de lui faire rendre justice a Contad eut, de son côté, de vifs demêlés avec Sigefroi, archeveque de Mayence, au sujet des limites de la Hesse, qu'il voulait reculer sur les terres de cette église. On en vint aux armes. Confid s'étant presente avec ses troupes devant Fritzlar, en billa les faubourgs, après quoi il songeait à se retirer. Mais les femenes l'ayant insulté du haut de leurs murs, il fit le siège de la place, qu'il livra au pillage et aux flammes après l'avoir prise. L'évêque de Worms, plusieurs chanoines, et environ deux cents chievaliers, a furent pris et emmenés en captivité. Une bataille que Courad gagna ensuite sur l'archevêque, obligea celui-ci à demander la paix. Il l'obtint, mais à des conditions onéteuses, dont la principale fut qu'il céderait à Conrad la ville de Wolfliagen. L'évêque de Worms et les autres seigneurs faits prisonniers à Fritzlar, furent relachés. ( Petr. de Dusburg Chr. et Hist. landgr. Thuring.) Herman ayant atteint l'âge de quinze ans, ses tuteurs lui ficent épouser, l'an 1238, HELENE, filte d'Otton 1, dit l'Enfant, duc de Brunswick. Ce mariage termina enfin les langues inimitiés des deux maisons. En effet, les landgraves de Thuringe n'avaient pas été des derniers à s'enrichir des dépouilles de la maison de Brunswick, lorsque la proscription de Menri le Lion les invita à se joindre à ses autres ennemis pour l'accabler; mais les fals et le petit-fals de ce prince avaient fait à leur tour les plus grands efforts pour le venger, et reconquérir toutes les

portions démembrées de sa succession. De là, de longues guerres souvent suspendues, mais toujours prêtes à renaître jusqu'au moment de cette union d'Helène de Brunswick avec le land-grave de Thuringe. (Mallet.) Herman fut enlevé, l'an 1241, par une maladie, sans avoir en d'enfants de son épouse, qui mourut, suivant Eccard, l'an 1270, après avoir épousé en secondes noces Albert I, duc de Saxe.

#### HENRI RASPON.

1241. HENRI RASPON, fils d'Herman I et oncle d'Herman II, recueillit la succession de ce dernier, et devint par la non-seu-lement landgrave de Thuringe, mais possesseur de la seigneurie de Hesse et nalatin de Saxa. Le pape innocent IV ayant deposé, l'an 1245, l'empereur Fréderic II, au concile de Lyon, jeta les yeux sur le landgrave Henri, pour le remplacer. Henri, s'estant rendu aux sollicitations du pontife, fut elu roi des Romains, par ses intrigues, dans une diète tenue, l'an 1246, à Hocheim, près de Wurtzbourg; mais il n'y eut que des évêques à cette assemblée, ce qui fit donner à l'anticésar le nom ridicule de roi des prêties.

Henry soutint cependant sa nouvelle dignité par la force des armes. Il battit Conrad, roi des Romains, tils de Frédéric, près de Francsort; et en sort peu de tems, il se vit maître d'une grandes partie de l'empire. Mais ayant poursuivi Conrad en Suabe, il ochqua devant les villes de Reutlingen et d'Ulm, dont la rigueur de la saison l'obligea de lever le siège. Contraint de se retirer dans ses états, il y mourut d'une masadie, causée par le froid et les fatigues, au Carême de l'au 1247, sans laisser de postérité de trois femmes qu'il eut, ELISABETH, GERTAUDE, fille de Léopold le Glorieux, duc d'Autriche, et BÉATRIX, fille de Henri II., duc de Brabant. Heiss et d'autres écrivains modernes, disent qu'il sut blessé devant Ulm d'un coup de stèche. dont il mourut au bout de quelques jours. Après la mort de Henri Baspon, le landgraviat de Thuringe et le palatinat de Saxe rentrèrent, comme sies de l'empire vacants par défaut de mâles, dans les mains de l'empereur. A l'égard des biens allodiaux de la maison de Thuringe, qui consistaient dans la seigneurie de Hesse, et plusieurs domaines situés en Thuringe, ils passèrent à Henri, sils de Sophie, duchesse de Brabant, sille du landgrave Louis IV et semme de Henri II, duc de Brabant, comme au plus proche héritier de Henri Raspon. BÉATRIX. devenue veuve de ce dernier, se remaria à Guillaume de Danspierre, mort, l'an 1251, sans enfants.

Jer 2 18 4 4

### LANDGRAVES DE THURINGE,

1. 1. 1. 1. 1. 1.

BONT DESCRIDENT LES ÉLECTEURS MODERNES DE SAXE.

## HENRI F, ner L'ILLUSTRE.

1247. HENRI, surnomme L'ILLUSTRE, fils et successeur de Thierri, dit l'Exile, aux marquisats de Misnie et de Lusace, et petit-fils, par Jutte, sa mère, d'Herman I, landgrave de Thuringe, seigneur de Hesse et palatin de Saxe, fut pourvu de ces domaines après la mort de Henri Raspon, par l'empereur Fredéric II; que lui en avoit assuré l'expectative des l'an 1242. Mais Sophie, duchesse de Brallagt et fille du landgrave Louis le Saint, pretendit succeder à Respon; son onclé paternel, comme plus proche heritière, dans ses fiefs, de même que dans ses domaines allodiaux. Henri l'Illustre, après l'avoir jouce quelque tems par un feint accommodement, leva le masque, et voulut s'appro-prier toute la succession de la maison de Thuringe. Sophie eut aussi pour adversaire Gérard, archevêque de Mayence, qui revendiquait, pour son église', les fiels vacants en Thuringe par la mort de Raspon, et employa les censures pour se les faire adjuger. (Voyez les urdheveques de Mayencel) Sophie prit alors les armes pour faire valoir ses prétentions. Albert le Grand, depuis duc de Brunswick, épousa ses intérêts, et lui fournit du sécours. Plusieurs seigneurs voisins se firent aussi gloire de combattre pour elle. La guerre fut longue, et Henri se vit reduit à abandonner ses états, et à se réfugier en Bohême, tant le sort des armes lui fut contraire. Mais ses fils ayant livre batallle, en 1263, au duc de Brunswick, le firent prisonnier; et ne le relacherent qu'au bout d'un an, sous des conditions onéreuses. ( V. Henri l'Enfant.) Depuis ce tems, Henri l'Illustre resta possesseur tranquille de la Thuringe et du Palatinat de Saxe. Henri était un des princes les plus opulents et les plus magnifiques de l'émpire. Il tira des richesses immenses des mines d'argent, qu'il fit exploiter à Freyberg. On parle de deux tournois qu'il donna à Meissen ct à Nordhausen. Ce dernier, où se trouvèrent beaucoup de comtes, de barons et de chevaliers, est mémorable par la magnificence que le landgrave y étala. On dit que dans une forêt voisine, il avait fait planter un arbre artificiel d'or et d'argent; que, le vainqueur, au combat de la lance, recevait une feuille d'argent, et qu'on en donnait une d'or à celui qui, sans être désarconné, avait renversé son rival. (Hist. de l'Acad. des Inscr., tom. XL, pag. 169.) On peut juger par là de l'opulence du landgrave Henri. Ce prince fonda, l'an 1268, l'abbaye Cistercienne de Neu-Zell, dans le cercle de Guben, en basse Lusace. dont l'abbé précède les autres prélats du cercle. (Busching.) L'année de sa mort est marquée de deux manières. L'historien de Thuringe la met en, 1287, d'autres au 25 février 1288; ce qui vient apparemment de la différente manière de commencer l'année. Il avait épousé, 1º. l'an 1240, CONSTANCE, fille de Léopold, dit le Glorieux, duc d'Autriche, morte le 7 juillet 1262; 2º. AGNÈS, fille de Wenneslas III, roi de Boberne, décédée le 13 septembre 1368; 3°, HEDWIGE, fille de Henri III; duc de Breslaw. Du second lit vincent, 10. Albert, qui strit; 2º. Thierri, dit le Sage, marquis de Misnie vide Lusace et det Landsberg, mort l'an 12824 et père de Eneddrie, surnomme Tutta, qui ent en partage le pays d'Ostarland, at mouret sons postérité l'an 1291; 3°, une fille, Brigitte, promise à Conradin, fils de l'empereur Conrad IV, mariée enseite à Coorad, due de Glogaw, et non à Conrad, margraye de Brandehoorg. Du troisième lit, sortit un autre Frédéric, dit le Kort, marquis de Dresde, qui mourut en 1346. L'empereun Radolphe, après la mort du landgrave Henri, ôta le palatinat de Saxe àlsa famille, pour le donner avec le comté de Brène et le margraviat de Magdebourg à son gendre, Albert II, électeur de Saxe.

ath rail of ALBERT MORNER DENATURE

1288, ALBERT, dit LE DÉMATURÉ, palatin de Sare, succéda à Henri, son père, dans le landgraviate de Thuringe. Après avoir tenu dans sa jeunesse une conduite sage; il tomba dans le désordre, du vivant même de son père: Sa passion pour Cunégonde d'Elsembeng, sa concebine, de porte à attenter aux jours de Manguerian, fille de l'empereur Frédéric II, sa femme, quinne, protection divine sauva de rees embûches." Les ordres d'Albert. pour la faire périr : devaient s'exécuter : dans le château de Wartehourg , pres d'Eysenach ; mais ceux qui en étaient chargés eurent tant de respect pour la vertu de cette princesse, qu'ils l'en avertirent. Le danger était si entinent, qu'elle n'eut que le tems de se faire descendre du haut du château, et de se sauver dans un couvent à Francfort, où elle mourut le 8 août 1270. Après la more de velle-ti, Albert? épousa, l'an 1271, sa conqubine. Le petit Albert, du Apicius, qu'il avait eu d'elle, se cacha; durant la dérémonie du mariage, sous la mante de sa mère, pour être légitimé. Toute la vie du landgrave Albert ne fut plus depuis qu'une chaîne d'égarements; deployant sur ses enfants du premier lit toute la haine qu'il avait conque contre leur mère, il ne chercha qu'à les priver absolument de l'héritage de leurs ancêtres. Guerre à ce

sujet entre le père et les enfants." Le margrave Brédérie, son file affié. le fit prisonnier en 1290; mais bientôt, à la réquisieion de l'empéreur, il le relacha. On fit une espèce de partagé -enweile fière et les enfants légitimes. Albert, se croyant proprietaire absolu de la Thuringe qui lui était demeurée, veut en elisposer en faveur d'Apicius, son fils naturel; mais les - tats de la province s'opposent à ce projet. L'an a293, Albert succède à Frédéric, son cousin, fils de Thierri le Sage, marequis de Misnie et de Lusace, mort, comme on le dit mansans specifié. L'an 1274, Albert, furieux de n'avoir pu faire passer che Phuringe a son fils Apicius, veut au moins lui en douser le prix Pour cet effet, il vend, à l'empereur Adolphe, geste prowince movement la somme de douze mille marcs d'argent squ'il destine à cet enfant chéri. Cette vente occasions une mouvelle guerre entre lui et ses autres enfants, et mit en meme Hems ceux-ci aux prises avec l'empèreur, qui vint les attaquet svec des troupes nombreuses. Mais Fréderic, l'aine des fils "Albert, soutent des Thuringiens, repoussa de toutes parts les Imperiaux en triompha pendant plus de cinq mages de Hous les efforts d'Adoiphe. Ses armes rie furent par emoins sheureuses contre les attaques de son père, qu'il sit prisonnier cune seconde fois, l'an 1306, après une guerre de douke m. Albert ayant, que que tems apres, recouvre sa liberte, resenta 3 Erfort, burit mourut de misere en 13144 Outre, les des Sentities qu'on vient de nommer dont la seconde inquient en 1299, il avait épousé, en troisièmes noccs, ADELAIDE, comtesse de Castell, veuve du dernier counte d'Arnsberg. Du premier lit; il ebt Frederic, qui suit; Ditzman ou Thierri, marquis de Landsberg, sameux capitaine, dont un parleraci-'Merveilleux. On ignore les noms des enfants des autres lits, à Pexception d'Apicius, dont on a parle. (Rittershusius.), ne

# FREDERIC I, DIT LE MORDU. modifici

\* 1306. Frentait, surnomme le Mordu, parce qua Marguefire, sa mère, en disant adieu à ses enfauts, le mordit à la
Joue, et lui sit une grande plaie, sils aîné d'Albert, voyant la
Thoringe ventue, par son père, à l'empereur Adolphe, prit
les armes, comme on l'a dit, pour empêcher l'effet de cette
alienation, Après la mort d'Adolphe, il evi une autre goerre
avec Albert d'Autriclie, son successeur. Thierri, frère de
Frédéric, vint à son secours, et le désendit avec valeur. Mais,
l'an 1307 (d'autres disent mal 1309). Thierri sut assassiné
pendant les matines de Noël, par des gens que Philippe.

DES LANDORA VES DE THURINGE. comte de Nassau, avait apostés. Frédéric courut un semblable risque en 1308. La même année, il soutint vigoureusement le siège que l'empereur Albert avait mis devant son château de Wartberg ou Wartebourg. Non content de se tenir sur la défensive, il attaqua ce prince, et remporta sur lui et sur les troupes de Suahe une victoire signalée à Lucka près d'Altembourg. Le fruit qu'il en retira fut la conquête des villes d'Altembourg, de Zuickair, de Chemnitz, et de tout le pays contigu à la Pleisse. Le même succès ne couronna pas ses armes dans la guerre qu'il eut quelques années après avec Waldemar. électeur de Brandebourg. Ce dernier, l'ayant fait prisonnier, ne le relacha qu'en 1317, moyennant une rançon de trente mille marcs d'argent, et la cession de la basse Lusace. Il avait hérité, l'année précédente, de tout ce margraviat, ainsi que de celui de Misnie, par la mort de Frédéric le Fort, dont il était le plus proche parent. Frédéric le Mordu finit ses jours à l'âge de cinquante ans, suivant l'historien des landgraves de Thuringe, en 1325, d'autres disent en 1326, des suites d'une attaque d'apoplexie, qui le priva de la parole durant trois ans. Il avait épousé, in Adnès, duchesse de Carinthie, morte en 1243; 20. Elisabeth, fille d'Agnès, comtesse d'Arusberg, Mie d'Adélaide, belle-mère de ce landgrave. Du premier lit, il eut Frédéric le Bolleux, tué, l'an 1315, au siège de Zwença; du second lit, Frédéric, qui suit, et Elisabeth, femme de Heuri de Fer, landgrave de Hesse.

## FREDERIC II , bit LE SERIEUX.

L'an 1325 on 1326, Frédéric le Sérieux, né, l'an 1310 : de Frédéric le Mordu et d'Elisabeth d'Arnsberg, succéda à son père dans le landgraviat de Thuringe et les margraviats de Misnie et de Lusace (et non 1328, comme le marque Bertholet.) Jean de Luxembourg lui declara la guerre pour se venger de l'affront qu'il lui avait fait pour complaire à l'empereur, en renvoyant sa fille, à laquelle il était fiancé. L'ayant surpris à Gorlitz, en Lusace, où il s'était renfermé, il prend la place avec le château, puis livre à Frédéric une bataille, où il le met en déroute. L'an 1344 (Busching), après une guerre de quatre ans avec les comtes de Weimar, il se fit ceder le château d'Orlamunde, et leur abandonna à vie le reste du comté qui devait lui revenir ou à ses successeurs après leur mort. (Anonym. Erford, Hist. Landgr. Thurin. Cap. c.) L'an 1348, les électeurs opposés à l'empereur Charles IV, ayant décerné la couronne impériale à Frédéric, ses infirmités (il était surtout incommodé de la goutte, quoique dans la force de l'âge) XV.

lui firent refuser cet honneur, Mais il eut la bassèsse d'exiger pour prix de son refus. dix mille marcs d'argent que Charles lui fit compter. Il reçut ensuite de lui l'investiture de ses fiels et lui prêta serment, avec cette restriction néanmoins qu'il ne préndrait point les armes contre les fils du feu empereur qui etait son beau-père. Les électeurs se repentirent de s'être adresses à un prince si table et si peu digne de leur choix. Frédéric mourut l'année suivante, à l'âge de trente-neuf ans MATRILDE, son épouse, fille de l'empereur Louis de Bavière, qu'il avait épousée l'an 1329, morte en 1347, lui donna neuf enfants, dont les principales sont Frédéric, dit le Vaillent Balthasar; Guillaume, dit le Burgne; Sigismond, évêque de Mersebourg; Louis, électeur de Mayence; Elisabeth, femme de Frédéric III, burgrave de Nuremberg; et Béatrix, abbesse de Senlitz.

# FRÉDÉRIC III, DIT LE VAILLANT.

1349. FRÉDÉRIC LE VAILLANT, fils aîné de Frédéric le Sérieux, lui succéda dans tous ses domaines qu'il posséda par indivis avec Balthasar et Guillaume, ses frères. Plusieurs portions de cette succession ayant été engagées par son père, il donna ses soins pour les retirer, et, sur le refus que firent les détenteurs de les rendre, il prit les armes pour les y con-traindre, et y réussit. Non content d'avoir recouvré son patri-moine, il travailla à l'augmenter. L'an 1357, il eut le Voigt-land, et l'an 1367, il acquit de Magnus de Brunswick la seigneurie de Landsberg. L'an 1361, Albert, duc (mais non pas électeur) de Brunswick, fait irruption, sans avoir êté provoqué, sur les terres de Misnie, dont il vexe les vassaux en mille manières. Frédéric le fait sommer vainement de se retirer. Je suis le maître du pays, répondit-il, et je m'y maintiendrai, quand même il pleuvrait des marquis. Frédéric, indigné de cette insolence, rassemble, avec le secours de ses frères et des villes d'Erfort, de Nordhausen et de Mulhausen, une armée, dit l'auteur ancien que nous suivons, telle qu'on n'en avait pas vue depuis soixante ans, avec laquelle il se jeta sur les terres de Brunswick. Les ravages qu'il y fit, obligèrent Albert à demander la paix. Mais quelques années après, Albert ayant fait alliance avec la ville de Hohenstein, renouvelle ses hostilités, Frédéric et ses frères, avec leurs confédérés, se mettent en campagne pour les repousser. Mais ils sont surpris, l'an 1371, dans une ambuscade , cu, il turent presque tous faits prisonniers. Leur pançon fut si forte, que des bourgeois d'Erfort furent taxés pour eux jusqu'à douze mille marcs d'argent. Frédéric ayant

renouvelé le pacte de confraternité avec le landgrave de Hesso, lui porté, l'an 1372, du sécours contre ce même Albert, qui cherchant à le dépouiller. Frédéric fait, l'an 1376, avec ses frères, Balthasar et Guillaume, le partage de leurs terres, qu'il avait jusqu'alors gouvernées lui seul. Il eut, pour sa part, la Misnie, la Thuringe échut à Balthasar, et Guillaume eut l'Osterlan, dans lequel étalent compris les évectés de Naumbourg et de Mersebourg. Frédéric mourut, suivant l'historien anonyme des landgraves de Thuringe, en 1381, à l'âge de chiquante et un ans, laissant de Catherine, fille de Henri, comte de Henneberg, son épouse, qui lui apporta la terre de Cobourg, corges, mort à Cobourg, en 1401, Frédéric le Belliqueux, marquis de Misnie, qui réupit le marquisat à l'électoral de Saxe, dont il fut pourvu, l'an 1423, par l'empérair Signatord, et Guillaume, dit le Riche, mort en 1423; avec une lifle, Elisabeth, qui devint forme de Henri de Fer, landgrave de Hesse.

## BALTHASAR.

1376. BALTHASAR, second fils de Frederic le Sérieux, avont d'entrer en partage avec ses frères, avait long-terns signale sa valeur en Angleterre, sous le roi Edouard III. L'an 1379, il devint possesseur du château de Brandebourg, par l'engagement que Sigismond de Luxembourg, depuis empereur, ful en sit. Le comte de Kefernbourg étant mort, l'an 1383, à la Terre-Sainte, sans herifier, Balthasar lui succèda par la faveur de l'empereur Charles IV. L'année suivante, le landgrave de Thuringe et celtide Hesse s'étant brouiltes, en vinrept à une rupture ouverte, et prirent les armes pour vider leurs différents. Le premier. ayant mis dans ses intérêts l'électeur de Mayence, Louis, son frère, et le duc de Brunswick, entra dans la Hesse, où il se rendit maître de plusieurs places. Cette guerre dura près de trois ans, et finit par une suspension d'armes plutôt que par une paix. En effet, Balthasar, l'an 1307, se juignit à l'archevêque de Mayence, Adolphe de Nassau, pour faire une nouvelle irruption dans la Hesse, où ils obligerent le landgrave Herman à subir la loi qu'ils voulurent lui imposer. L'année suivante, Balthasar prit parti dans la guerre qui s'éleva entre les villes impériales de Suabe, de Prantonie et du Khin, et les princes et seigneurs de ces contrées, contre lesquels effes s'étaient confédérées. Les secours qu'il fit passer à ceux-ci, contribuèrent à faire rentrer ces villes dans le dévoir. L'an 1406, le landgrave Balthasar termina ses jours, la veille de l'Ascension, au château de Warbourg, et fut enterre à l'abbaye de Rheinardsbrunn. Il avait épousé, 1º. MARQUERITE, fille de Jean, burgrave de 500 GHRON. HIST. DES LANDGRAVES DE THURINGE.

Nuremberg: 2º. Anne, fille de Wenceslas, électeur de Saxe, et veuve de Frédéric de Brunswick. Du premier lit, il laissa Frédéric, qui suit; et Anne, femme de Rodolfe III, électeur de Saxe.

### FRÉDÉRIC IV, DIT LE PACIFIQUE.

1406. FRÉDÉRIC, dit LE PACIFIQUE, né l'an 1385, succèda au landgrave Balthasar, son pèré. Le surnom qui lui est resté désigne assez le genre de vie qu'il mena. Il assista, l'an 1415, au concile de Constance, et y parut dans l'équipage le plus somptueux pour le teurs. Il mourut l'an 1439, sans laisser d'enfants d'Anne, com épouse, fille de Goldhier, comte de Schwarzbourg. La Thuringe, après sa mort, fut dévolue à Frédéric II, électeur de Saxe, son plus proche parent. (V. l'article de ce dernier.)

Note sur la dénomination de comte sauvage, qu'on trouve pp. 112, 127 et 463 de ce volume.

C'est la traduction littérale du mot wildgraf, dont on a fait wildgrave, cité, pp. 112 et 12713 mais une motor littérale. Adelung et dans Campe, au motorilloraf.

Adelung et dans Campe, au mot willeraf. Touling The ESTIM C'est, dit le premier, un nom de quelques familles comtales, sur le Rhin, dérivé sans doute de centre file de contrées montagnement, contrées montagnement, contre et les mettre en valeur. Pour la même raison, un les appela aussi; raugrafen, comités mirati et sylvestres.

C'est, dit le second, un nom de quelques familles comtales sur le Rhin, dû à la nature sativage, ou boisée et inculte des confrées qu'elles rescupèrent à 2004 Litté EJZAE'S AJ SU

28 PALATHU DU KHIM.

ู √งหะครมหนาเรื่ระ

THE DU TOME OUTSILENE.

Neuropia, ...

Audin't be

. ITTE STAIN,

# TABLE DES MATIÈRES

CAEDERIC IV, DIT LE PA' BIQUE .

| The Control of Control | i e. Eurusia  | ing ing serior of the serior o | 44 Bole                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| F. or Pin 1 155, such<br>Stanfold gul tol estr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intenues      | . white E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arett attitu                                |
| icina li marica, banacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n Fag 517 (   | को दाक्त है औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | recursion.                                  |
| t bus i'e, anage ie p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e et y paus   | m i kiraltak 1<br>Kilonia (kilonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brachan) Wi                                 |
| ZALAC Lace . come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CE VOL        | UME,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the etamina't                               |
| sa mere, but deval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REPORT OF THE | 2 LaThan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 tig 6.000 tig                            |
| is proche parent, (F. !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ave, son ph   | el eleur de S<br>couce <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i de la |

| FILL dd gannin no nh i osmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |                 |              |                 |             | ** /-              | ., 3.,        |             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| volanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5          | 11.5          | (* <del>)</del> | 14           | 5- <b>I</b>     |             |                    |               |             |                          |
| SEIGNEURS ET COMTES D'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egy          | ON            | :په             | Fi           | â               | n:          | · [e]:n            | · • •         | ٠. • إ      | , , <b>, , 1</b>         |
| COMPRE DECEMBED BUREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s_r          | 10 4          | . , 1           |              | 1. 1            | į.)         | Э.                 | 235           | وعلى        | 14                       |
| Contes at princes DOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r".I         | RIS           | E.              | Y .          | nor<br>New      |             | -133. <sup>1</sup> | 1800          | <i>"</i>    | 23                       |
| Evenues of Lineagues of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1460         | ي ما          | ien             | 377          | e la            | بربا<br>دوم | 1                  |               | 2.          | 40                       |
| Everger, elepte ancheve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUÈ          | <b>5</b> 0:1  | T <sup>p</sup>  | ÉLI          | CT              | ttí         | 3                  | DÈ.           | f'ts:       | · · b                    |
| Everges : Structure of the Everges o | es 1<br>si.e | ≀ ∦n<br>rati6 | i 15            | ig it.       | 2 - ₹<br>• \$16 | je si       | : 15<br>: 15       | CO IR         | i Pro       | 210201<br>46 <b>79</b> 1 |
| Archevéques et électeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS           | DE            | Co              | LOG          | NE.             |             | -                  | · .           | , en        | : 160°                   |
| Ancheveours et electeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS           | ĎÊ            | Ti              | ÈΫ           | ES.             | 332<br>1 1  | o:<br>or           | 200           | . 28<br>(28 | 143                      |
| Ducs de la France Rhé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAN          | E E           | <b>3</b> 713    | D <b>S</b> e | Fau             | MC          | ooli               | <b>L</b> isit | 29:         | 327                      |
| COMTES PALATINS DU RHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                 |              | •               |             |                    |               | :           | 336                      |
| Ducs de Simméren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            |               |                 | :            |                 |             |                    |               | •           | 370                      |
| Ducs DE DEUX-PONTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |                 |              | •               | .•          |                    | :             | ٠.          | 373                      |
| Ducs de Neubourg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33           | *.1"          | :               | 912          | •               | •           |                    | •             | :           | 379                      |
| Ducs DE BIRKENFELD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :            | ~             | :               | :            | :               | 7           |                    | •             | •           | 38r                      |
| Ducs de Bischweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :            | :             | ÷               | :            | •               | :           | :                  | :             |             | 382                      |
| Comtes de Lutzelstein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            | · ·           | •               | ;            | ä               | ,           | . •                | ι,            |             | 384                      |

.

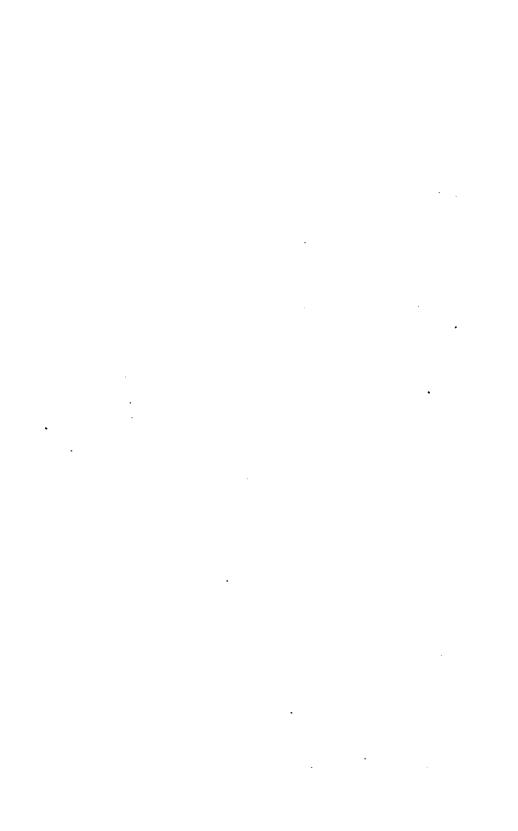

.

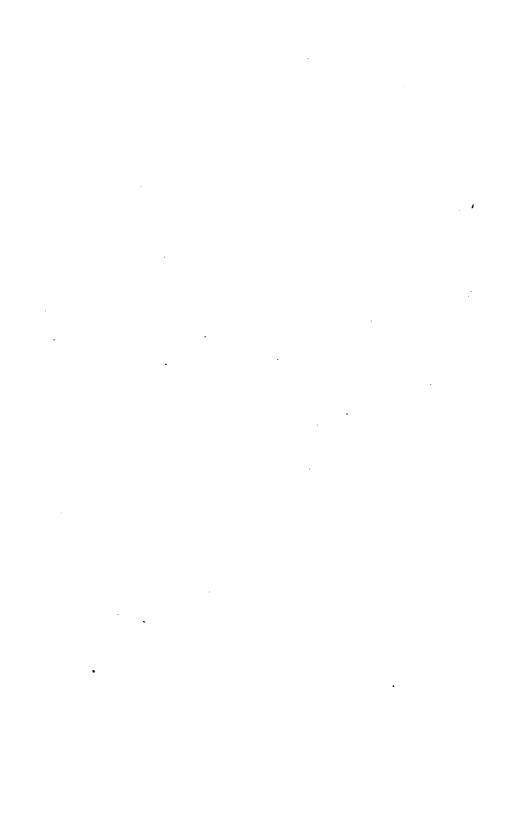

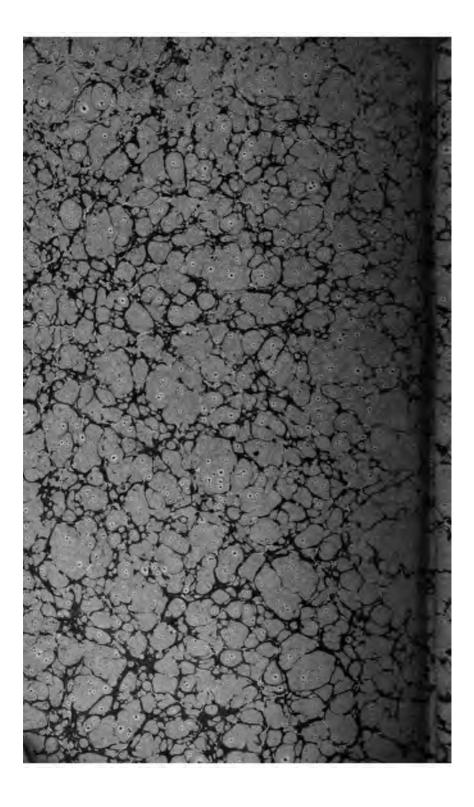

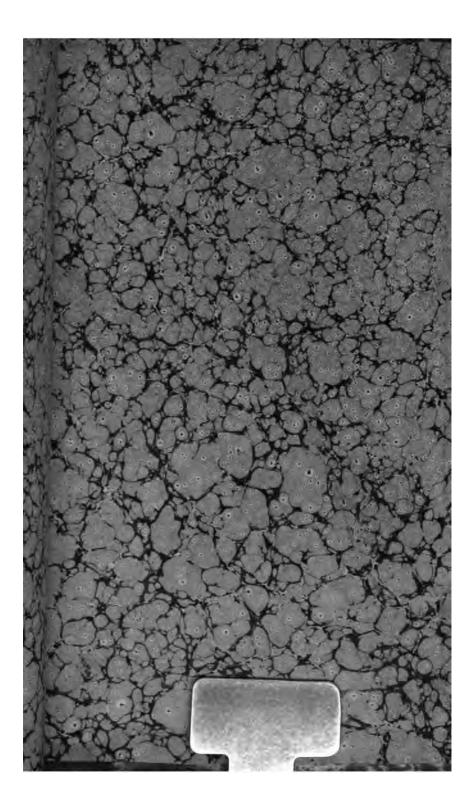

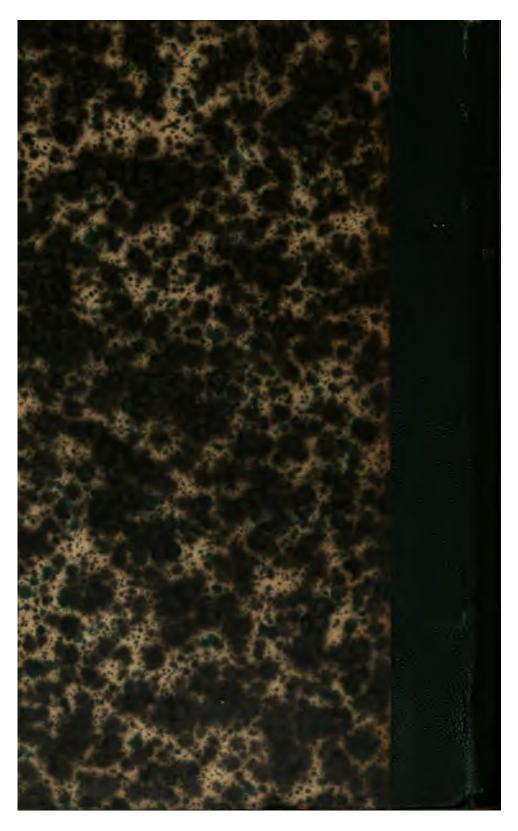